

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



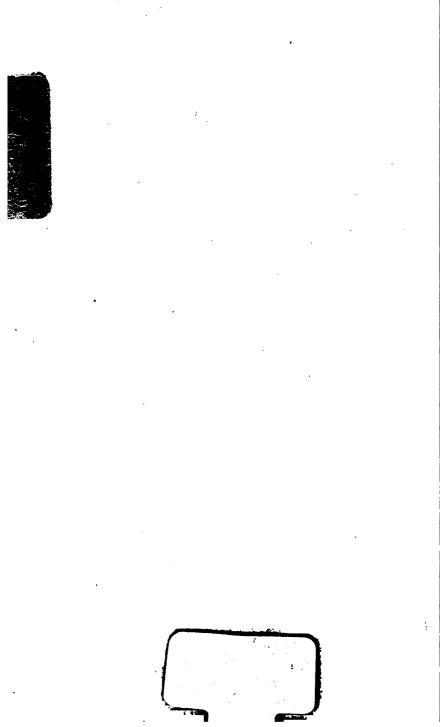

Xuis Sunted

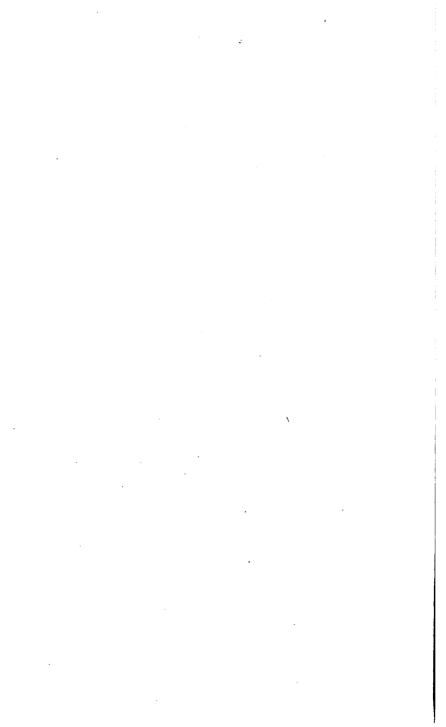

· • •

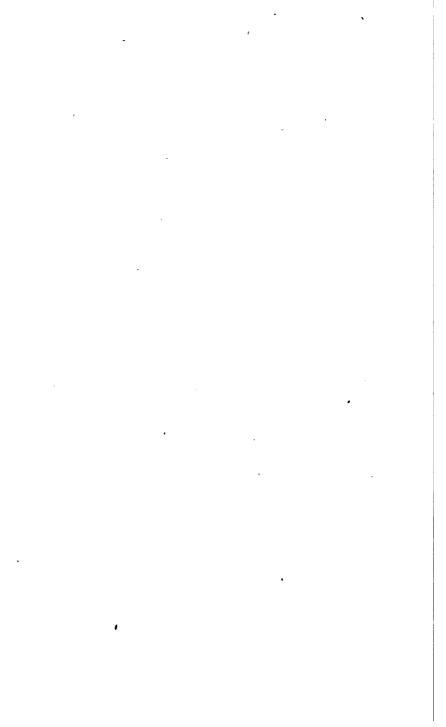

# V O Y A G E EN ITALIE.

TOME SIXIÈME.

. . . . Mi giovera narrar altrui

Le novità vedute, e dir, io fui.

Gier. Liber. XV, 32.

## VOYAGE

## ENITALIE,

CONTENANT

L'histoire et les anecdotes les plus singulières de l'Italie et sa description; les usages, le gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l'histoire naturelle et les antiquités; avec des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture et architecture.

PAR M. DE LA LANDE.

Troisième édition; revue, corrigée et augmentée.

TOME SIXIÈME.



 $G E N \dot{E} V E$ 

1790.

61LM

PUBLIC LIBRARY ASTOR, LEWOX AND

te set in

## V O Y A G E

## ENITALIE

FAIT DANS LES ANNÉES 1765 & 1766.

## CHAPITRE PREMIER.

Du climat de Naples; des tarentules; de l'agriculture.

Le climat de Naples est extrêmement chaud, non-seulement par sa position, qui n'est qu'à quarante-un degrés de latitude, mais encore à raison des montagnes environnantes, qui concentrent & repercutent la chaleur, & peut-être encore à raison des sourneaux souterrains de la Solfatare & du Vésuve.

Cependant le thermomètre n'y monte guère audelà de vingt-quatre degrés de Réaumur, ou quatre-vingt-fix de Fahrenheit, & bien des gens trouvent l'été de Naples plus supportable que celui de Rome, où le Sciroco, vent du sud-est, qui règne en été, cause un abattement général dans certains temps, comme nous l'avons dit dans le Tome V.

L'été y est incommode pour les François, jusqu'à ce que les pluies qui viennent à la sin de Septembre, en aient un peu modéré la chaleur; mais aussi l'hiver y est délicieux, on ne s'y chausse jamais, & si l'on fait des cheminées dans les grandes

A ii

maisons depuis quelques années, c'est plutôt une mode qu'un besoin. Il n'y a pas de jour dans l'année où l'on ne voies de petits garçons tous nus, c'est-à dire, même sans chemise, courir dans les rues de la basse ville, & les petites filles avec une simple chemise.

C'est ici que l'on peut appliquer l'éloge que fait

Virgile de l'Italie :

Hic ver assiduum atque elienis mensibus astas.

Georg. II. 149.

Cependant on passe quelquesois très-subitement du chaud au froid, & le vent du nord y cause des maladies de poitrine; aussi les Napolitains aiment mieux le sciroco, qui est aussi le vent le plus ordinaire, & qui ne produit pas le même esset

qu'à Rome.

Il ne neige presque jamais à Naples; il y pleut moins souvent qu'à Paris, mais la quantité de pluie y est plus considérable. Cirillo y a observé la quantité d'eau de vingt-neuf pouces, par un milieu entre dix années d'observations, & nous n'en trouvons que dix - sept à Paris; cette quantité de pluie à Naples n'est cependant pas énorme, puisque j'ai cité une observation de cent & deux pouces de pluie dans les Etats de Modène. Voyez le Tome II,

La hauteur du baromètre, suivant le Père de la Torre, varie depuis vingt-six pouces quatre lignes, jusqu'à vingt-huit pouces quatre lignes, c'est à-peu-près la même variation qu'à Paris, où cependant on a vu dans des brouillards un peu secs le baromètre monter jusqu'à vingt-huit pouces neuf lignes; mais cela est sort rare,

On peut juger par-là que Naples n'est pas exempte des vicissitudes de pluie & de beau temps, qu'on a toujours dans les zônes tempérées au bord de la mer; ce n'est que dans la zône torride, ou sur les hautes montagnes en Europe, que la hauteur du baromètre est constante à une ligne près, parce que les nuages & les vapeurs ne s'y élèvent que difficilement, & que l'air y est toujours à-peuprès également pur & léger.

C'est à la grande chaleur de ce climat qu'on doit attribuer la fécondité des mules, dont on cite plusieurs exemples, spécialement de l'année 1766.

Le climat de Naples étant beaucoup plus chaud que le nôtre, est aussi beaucoup plus sujet aux insectes; les lits n'ont point de rideaux à cause de la chaleur; mais on les couvre avec des gazes pour se garantir de la zanzara, qui est une espèce de cousin très-incommode, & l'on fait les montures de lits avec du ser, pour mieux se préserver des insectes.

LA TARENTULE est un des animaux les plus singuliers dont on ait parlé, & même une des choses extraordinaires du royaume de Naples; c'est une grosse araignée, qui a huit pieds comme les nôtres, & dont le corps est composé de deux parties séparées par un canal très-mince; elle tire son nom de Tarante, ville qui est à soixante lieues de Naples, où elle est plus commune, On a dit & imprimé mille fois que sa piquûre causoit la mort, si l'on ne faisoit danser le malade jusqu'à défaillance, & que la musique étoit le spécifique de cette espèce de poison; M. Geossroy même le croyoit, Hist. de l'acad. 1702, pag. 16. Le Père Gouye lut à l'académie, en 1702, une lettre d'un Jésuite de Toulon, qui avoit vu danser plusieurs jours de suite un soldat Italien mordu d'une tarentule; mais combien de personnes ont vu danser des convulsionnaires à Paris dans le cimetière de S. Médard, & dans la chambre des Crises de Mesmer en 1784, & cependant personne actuellement ne croit aux convulsions. Il en est de même de la tarentule: tous les physiciens mettent au nombre

des erreurs populaires sa piquûre & tous les effets

qu'on en raconte (1).

Serraro, célèbre physicien de Naples, a publié un ouvrage fort ample sur cette matière (2); il y donne la description de l'insecte; il y parle de tous les auteurs qui ont cité ce prétendu pouvoir de la musique, depuis Perotto, auteur qui mourut en 1480, jusqu'à M, Nicolas Cirillo, médecin moderne; car cet auteur a donné dans ses notes fur Etinuller une observation faite à l'hôpital de Naples, des effets de la musique dans une maladie attribuée à la tarentule. Cependant Serrao raconte des expériences faites sans aucun inconvénient de la morsure de cette araignée, & il assure que le mal qu'elle fait n'est pas plus considérable que celui d'une guêpe; d'ailleurs, la tarentule se trouve dans des pays plus chauds que la Pouille, où l'on n'a jamais fait de pareils contes à son sujet. Enfin il prouve que si le grand nombre d'autorités qui paroissent savorables à l'opinion commune, avoient quelque force pour l'établir, la grande diversité de seutimens qu'on trouve dans les mêmes auteurs, seroit encore plus forte pour la faire rejeter. Il conclut que c'est une opinion vulgaire & ridicule, qui n'a de fondement que la stupidité & l'ignorance du peuple.

Le Père Minasi a prouvé la même chose dans les Delizie Tarentine, citées par M. Ferber. Cependant M. Pigonati, dans un mémoire sur le port de Brindisi, imprimé en 1781, a publié une lettre sur la tarentule, où il n'est pas tout-à fait du même avis. Le long séjour de l'auteur dans la Pouille l'a mis à portée de recueillir plusieurs faits qui lui persuadent que la tarentisme est un mal réel, qui se guérit

(2) Della Tarantola overo falangio di Puglia, in-4.

<sup>(1)</sup> Voyez les mémoires de l'académie pour 1707; l'Encyclopédie au mot Araignée, le Dictionnaire d'histoire naturelle de M. Bomare, & le Journal étranger, Mai 1758.

par l'effet de la musique, & que le docteur Serrao avoit réduit à trop peu de chose les traditions vulgaires sur la tarentule. On est souvent surpris à la campagne, dit-il, d'une maladie dangereuse, dont les symptômes sont l'abattement des sorces, les nausées, un aspect cadavéreux, une sueur froide, les yeux fixes & immobiles, le pouls imperceptible: on porte ces malades à la ville, on éprouve alors différens airs d'instrumeus, & il s'en trouve ordinairement quelqu'un qui agite le malade, au point de le faire lever de son lit, & danser pendant plusieurs heures. On continue ainsi pendant plusieurs jours. Il y a des semmes qui sont sujettes à ce mal-là, & même des filles qui, pour cette raison, ne trouvent point à se marier. Ce détail de M. Pigonati nous donne lieu de croire que la maladie dont il parle pourroit bien avoir toute autre

cause que la morsure d'une araignées

Serrao pense lui-même que les habitans de la Pouille étant fingulièrement passionnés pour la la musique, il pouvoit y avoir des cas d'hypocondrie où la musique produisoit des essets salutaires fur ces malades, furtout à l'aide du préjugé, de l'exemple & de l'imagination, dont le pouvoir est aussi grand dans le pays dont il s'agit, que l'ignorance y est profonde: on trouve des gens qui racontent que les Tarantasi penvent le déchirer le corps sans se faire mal, qu'ils devinent les secrets, qu'ils prédisent l'avenir, & autres puérilités qui marquent le caractère du peuple toujours porté au merveilleux. Le peuple, en France même, n'est-il pas généralement persuadé que les araignées sont vénimeuses; & je sais cependant très bien par expérience qu'elles ne le sont point du tout : on peut le dire même des scorpions, dont Maupertuis se sit piquer exprès sans en éprouver d'accident.

Dans le mauvais recueil intitulé : Les Délites d'Italie, il est dit, qu'à Naples la vieille seuille ne

tombe point des arbres qu'elle ne soit poussée par la nouvelle: cela n'est pas étonnant par rapport aux pins, cyprès, leccini, ou chênes verds, & par rapport aux orangers, qui sont verds en toute saison; mais à l'égard des chênes ordinaires, des ormes, du noyer, & autres arbres qui chez nous quittent leurs feuilles pendant l'automne, ils la quittent également dans les environs de Naples, seulement six semaines plus tard qu'en France, & ils la reprennent fix semaines plutôt; ces arbres s'y élèvent moins haut qu'en France & dans le nord: la grande chaleur les rend tortueux & petits, & ils se couronnent de bonne heure; mais ils sont plus denses, & surtout beaucoup plus durs que les nôtres: les ormes, les chênes, & même les noyers d'Italie employés au charonnage durent six sois plus que chez nous.

La verdure du printemps est plus belle à Naples, le verd des arbres est moins obscur, (cupo) qu'il

ne l'est en France.

La fertilité des campagnes est singulière aux environs de Naples; aussi appelle-t-on cette province Campagna selice, ou Terra di lavoro; c'est celle que Virgile célébroit en disant:

Et facilem pecori & patientem vomerit unci, Tulem dives arat Capua & vicina Vesevo Ora juga:

Georg. II. 223.

On n'y voit pas autant de busses que dans l'Etat Ecclésiastique (r), mais des bœufs d'une très-grande espèce; les plus beaux viennent de l'Abruzze, & ils coûtent cent cinquante & même deux cent livres la paire. Il est fort ordinaire de voir à la campagne un bœuf attelé seul à une voiture.

<sup>(1)</sup> Il y a beaucoup de buffles à Salerne, dans la terre de Labour & dans toute la Calabre.

L'usage des propriétaires n'est point de partager les fruits avec le cultivateur, comme cela se pratique dans la Marche d'Ancône, où il y a des métayers, en italien, Mezzaioli. Aux environs de Naples ce sont des fermiers, Afficuari, mais on se plaint, comme en France, qu'ils ruinent les sonds pour en tirer tout le produit, & les abandonner à la fin de leur bail; les particuliers aiment mieux payer le cultivateur & recueillir les fruits par eux-mêmes; cet usage a lieu toutes les sois qu'on est à portée de saire valoir ses sonds.

Le bled se sème entre le premier Octobre & le 20, il se moissonne vers le 15 Juin: on ne sème qu'environ quatre boisseaux par arpent, comme

nous l'avons dit dans le Tome V.

On bat le bled avec les pieds des chevaux, comme dans quelques-unes de nos provinces méridionales; méthode qui est moins pénible & moins fatigante que celle de la France septentrionale & du Lyonnois, où des hommes armés de sleaux épuisent toutes leurs sorces sur une aire de bled, dans les jours même les plus chauds. Cela ne se pratique dans le royaume de Naples que chez ceux qui ne peuvent pas avoir des chevaux.

L'usage des prairies artificielles est commun aux environs de Naples; on y sème dissérentes espèces de trèsse, au mois de Mars, au mois de Mai &

au mois de Juillet.

Quelquesois après avoir levé le tresse, on sème du panis (1) au mois de Mai, & on le fauche un mois après pour le faire manger en verd, ou bien on le laisse trois mois en terre, pour avoir la paille du panis; d'autres mêlent le panis avec le mais, ou le bled de Turquie.

Il y en a qui mêlent de la graine de lupin &

<sup>(1)</sup> Le panis ou panic a des épies plus ferrés & des grains plus petits que ceux de millet; il lève plus aisément dans les pays chauds.

de la graine de rave, pour les faucher ensemble & les faire manger en verd; d'autres attendent que les raves aient fait la catozza, c'est-à-dire, aient poussé leurs grosses racines, pour la donner

aux bestiaux pendant l'hiver.

Souvent au mois d'Août l'on sème de l'orge, du seigle, des lupins & du trêsse, pour les saucher vers le milieu d'Octobre. D'autres sèment trois sois l'année dans le même terrain & successivement, les dissérens grains dont nous avons parlé; dans les endroits les plus voisins de la mer, & qui sont les plus chauds, on les laisse venir en graine; dans les endroits frais on les sauche pour avoir du sourrage, que l'on donne toujours verd, & qui est de dissérente espèce suivant les temps.

Le bled de Turquie, c'est-à-dire, le mais, ou Zea de Linnæus, qui est le Frumentum Indicum de Bauhin, s'appelle aussi à Naples Grano d'India, dans d'autres endroits, Gran Turco; il paroît que le nom de bled de Turquie est venu de ce nom italien Gran Turco, mais il ne veut pas dire qu'on l'ait tiré de Turquie, puisque c'est une plante d'Amérique, comme l'observe Camérarius; il n'a été appelé bled de Turquie que par des botanistes Italiens, tels qu'Anguillara qui vivoit à Padoue, peutêtre parce que l'enveloppe de l'épi ressemble assez à un bonnet turc ou turban, & ce nom a passé en France, parce que les arts y sont venus de l'Italie.

En considérant la fertilité du territoire de Naples, on est étonné d'apprendre que l'on puisse y éprouver une famine semblable à celle de 1764, surtout dans un temps où le reste de l'Europe n'étoit point dans la disette; il y avoit même dans le pays beaucoup de grains vieux & nouveaux: mais il y avoit quelques endroits de l'Italie qui manquoient de grains, & qui en demandèrent; l'exportation parut d'abord considérable, les négocians sirent des provisions; le gouvernement craignit que le prix du bled n'augmentât trop, & voulut le taxer; cela produisit un esset contraire; ceux qui avoient des provisions vendirent leur bled à l'étranger. Les prévarications se joignirent aux monopoles, l'ignorance & la cupidité augmentèrent le mal. Genovesi & Intieri l'ont assuré. Pour comble de malheur, le mais qui fait la nourriture la plus commune des paysans manqua cette annéelà: ils furent obligés de recourir au bled. Bientôt il ne fut plus suffisant, & ces malheureux surent réduits à chercher de l'herbe pour se nourrir; on se hâta de faire venir du bled de France, d'Angleterre & d'ailleurs, mais il y en eut beaucoup de gâté, & qu'on fut obligé de jeter dans la mer; la famine fut si terrible, que le peuple y périssoit de misère & de faim; les maladies épidémiques vinrent à la suite de la famine, & ce sut une des années les plus affreuses qu'on y eût vues depuis long-temps. J'ai déjà cité deux ouvrages fort détaillés, faits sur ces maladies de 1764.

Les Napolitains devoient encoré, en 1765, à Marseille & à Trieste, une partie des bleds qu'on leur avoit vendus, mais ils se plaignoient d'en avoir reçu de fort mauvais; au reste, ceux qu'il sournirent l'année suivante à l'Etat Ecclésiastique, dûrent

bien les dédommager.

C'est à Naples que l'on a imagé la meilleure manière de conserver les grains par le moyen des étuves. M. Maréchal avoit vu, en 1748, celles que M. Intieri avoit faites à Capoue, & dans disférens endroits du royaume de Naples; il en sit faire de semblables à son retour en France en 1749; il en rendit compte à M. le comte d'Argenson, alors ministre d'Etat, lui présenta les plans & les mémoires concernant ces étuves & leurs avantages, & lui en sit connoître la structure & les manœuvres par un modèle en relies. M. Paris du Verney, administrateur général des subsistances mili-

#### 14 VOYAGE EN ÎTALIE.

taires, plus connoisseur que personne dans ce qui concernoit les grains, & M. Duhamel, célèbre physicien, furent appelés pour examiner cette invention; ils la jugèrent de la plus grande utilité pour le royaume; en conséquence M. d'Argenson chargea M. Maréchal, en 1750, d'établir une de ces étuves à Lille, pour faire des expériences sur les grains que le roi y avoit pour lors en approvifionnement. Il continua ses expériences à Strasbourg en 1751, & à Colmar en 1752; & l'on y conservoit encore en 1768 du bled de ce temps-là. dont le pain étoit excellent. La méthode de M. Intieri a été perfectionnée, & M. Duhamel a publié, en 1753, un très-bon ouvrage sur cette matière (1), où il a donné des expériences nouvelles & des vues ingénieuses sur le même objet. On a établi de ces étuves en divers endroits de la Suisse & ailleurs. On auroit dû plutôt chercher une pareille invention dans le nord que dans des pays où la grande chaleur doit rendre les bleds faciles à conserver, & où la grande fertilité du terrain expose moins au danger de la disette; mais la famine de 1764 fit bien voir qu'on ne devoit pas négliger, même à Naples, les précautions de cette espèce. Cependant on ne s'en sert pas actuellement à Naples, on se relâche aisément dans les choses dont la nécessité n'est pas journalière & frappante.

Les vignes, qui sont en abondance aux environs de Naples, sont toutes élevées sur des peupliers, comme Virgile & Homère nous disent

qu'elles l'étoient de leur temps.

Ergo aut adultà vitium propagine Altas maritat Populos.

Hor. Epod. II.

<sup>(1)</sup> Traité de la conservation des grains, par M Duhamel; nouvelle édition, in-12. Paris 1767. L'ouvrage de M. Intieri, Della persetta conservazione del grano, parut en 1754; l'auteur fonda dans l'université une chaire de commerce, dont Genovesia été le premier titulaire.

Dans le reste de l'Italie ce sont des ormes ou d'autres arbres qu'on y emploie; cela rend les campagnes très-fraîches & très-riantes; on ne peut rien voir de plus agréable que celles où l'on passe en arrivant de Rome à Naples par Capoue; le chemin est bordé par des campagnes couvertes de grands peupliers; ces arbres soint joints par des vignes qui vont souvent de l'un à l'autre en sorme de guirlandes. Il y a trois ou quatre seps de vigne à chaque peuplier, & dix à douze pas de distance d'un arbre à l'autre: ces peupliers viennent facilement de bouture, on les plante dans des sossés; on peut pour vingt écus saire planter un millier de seps de vigne.

On fait la vendange à Naples vers le 10 Octobre, aussi-bien qu'en Bourgogne. Il semble que la chaleur du climat devroit accélerer la maturité, mais les vignes étant toutes à l'ombre, elles mûrissent

moins vîte.

Pour faire le vin doux & liquoreux, appelé vin grec, dont on use beaucoup en Italie, on prend le raisin blanc extrêmement mûr, & prêt à sécher, ava appassia, on le foule avec les pieds, mais sans le laisser sermenter dans la cuve; on tire le vin, & on le met dans des tonneaux, que l'on serme ensuite lorsque le vin a bouilli pendant dix à douze jours; on le vend deux sols & demi la bouteille.

Il y a beaucoup de mûriers aux environs de Naples: ceux qui ne veulent pas élever des vers à foie, vendent la feuille cinquante-fix fols le quintal: un mûrier ordinaire rapporte par-là un ducat, ou quatre livres fix fols quand il est affermé. M. l'abbé de Sauvages, qui a voyagé en Italie, à peu-près vers le même temps que moi, y a beaucoup étudié la culture des mûriers, & il se proposoit de publier un mémoire à ce sujet.

En approchant de l'Etat Ecclésiastique, vingt lieues au nord de Naples, les terres sont moins fertiles; voici ce qu'on me racontoit à l'Isoletta près d'Aquino, vers le mont Cassin: on ensemence les terres la première année avec du bled, la seconde avec du maïs ou avec du millet, la troisième avec de l'avoine; le laboureur y partage les fruits avec le propriétaire, & il en prend la moitié, quelquesois les trois cinquièmes; les terres rapportent cinq à six, comme à Paris, rarement dix pour un.

Quelquesois on cultive son fond en prenant un cultivateur & des bœuss à la journée, moyenant trente-quatre sols par jour & la nourriture de

l'homme.

Dans ce canton-là on moissonne vers la fin de Juin, on vendange vers le 10 de Septembre, & l'on sème pendant tout le mois de Novembre, quoiqu'aux environs de Naples ce soit en Octobre,

aussi-bien que dans les environs de Rome.

On ya aussi des prairies artificielles; mais seulement dans les terres à bled; on y sème, par exemple, du froment la première année, & l'année suivante de la Vetovaglia ou Erba prata, c'està-dire, du trêsse, que l'on fauche pour avoir du

fourrage.

Il y a beaucoup de laines dans le royaume de Naples, & l'on en exporte même à l'étranger. Le droit de pâturage dans la Pouille, qu'Alphonse premier roi d'Arragon concéda sous certaines redevances, produit une partie du revenu du roi; c'est ce qu'on appelle la douane de Foggia. Les conditions de ces distributions & les priviléges exclusifs produisent des désordres & des contestations sans nombre, pour lesquelles il y a un tribunal particulier. On doit espérer que le gouvernement apportera remède à ces inconvéniens, en rendant la libèrté des pâturages.

Parmi les objets de culture que j'ai remarqués à Naples, il en est un que l'on doit principalement

au seu prince de S. Severo, c'est celui de l'apocin. La plante appelée Apocynum majus Syriacum erectum, dans l'histoire des plantes du Canada de Cornut, & Asclepia Syriaca dans Linnæus, porte des gousses qui sont pleines d'une soie végétale, assez abondante & assez douce pour mériter d'être employée dans les arts; plusieurs personnes ont tenté d'en faire usage. M. Rouvière à Paris en avoit obtenu le privilége, mais il faisoit un grand mystère de ses procédés: voici ceux qu'on emploie

à Naples.

On nettoie ce duvet, ou cette soie, de manière qu'il n'y ait ni semences, ni seuilles, ni membranes; on le met en macération pendant l'espace de douze ou quinze jours, suivant la saison, dans de l'eau de pluie, où l'on aura fait fondre du savon, une once & demie pour chaque pinte d'eau. Dans les premiers jours cette matière jette une couleur jaune, capable de teindre les mains; il faut alors changer l'eau & le favon, afin qu'elle macère ou mûrisse mieux. On retire ensuite cette soie hors de l'eau; on la presse avec les mains, on la lave plusieurs sois dans de l'eau fraîche de pluie, jusqu'à ce qu'on ait enlevé tout le savon, & que l'eau en forte claire. On la fait fécher à l'ombre, on la peigne & on la carde avec beaucoup de délicatesse & de ménagement, & on la file comme du coton avec de petits fuseaux.

Cette opération, qui est de même espèce que celle de faire rouir le chanvre dans les marais, attendrit & emporte la gomme végétale, ou la partie visqueuse qui enveloppant les filets de l'apocin leur donne de la roideur, & les rend trop lisses pour qu'ils puissent s'accrocher, se torniller

& s'unir dans la filature.

Cependant l'apocin, après cette macération, n'est propre encore qu'à faire des bas, des gants, ou autres tissus qui ne demandent pas beaucoup de

Tome VI.

souplesse & de velouté; mais pour faire des étosfes, elle exige une préparation ultérieure, dont

je n'ai pas eu communication.

L'impôt territorial est fort modique aux environs de Naples : il m'a paru d'environ quinze sols par arpent, du moins dans la plaine de Nola; l'église v est assujettie comme les particuliers; aux environs du mont Cassin, on estime les impôts à huit pour cent du revenu; les fiefs paient d'autres sortes d'impôts sous le nom de Rilevio, d'Adaa, ou Adua, de Cavallo montato, ils sont encore moindres que l'impôt sur les biens roturiers; mais les fiefs sont réduits à une condition qui paroît bien défagréable pour la noblesse; on ne peut pas les vendre, ni les hypothéquer, & ils retournent tous au roi quand la famille est éteinte, comme dans les premiers siécles du gouvernement séodal; ou n'admet à succéder que les parens au quatrième degré, tout au plus au cinquième. Les fiefs du feu prince Françavillà viennent d'être réunis au domaine, en vertu de cet ancien droit; mais il y a des contestations à cet égard, comme cela arrive toutes les fois que le roi exerce un pareil droit. En Sicile, on paie un dixième pour le droit de mutation, ce qui compense le droit de retour.

### CHAPITRE II.

Description de Pausilipe, de la Solfatare, & de la route de Pouzol.

Nous ne pouvons mieux commencer la description des environs de Naples, que par Pausilipe, qui en est la partie la plus agréable : c'est une colline située le long du bassin de Naples, du côté du couchant; elle est ainsi appelée de Rauses rus à varie,

cessation de tristesse, nom qui répond très-bien à la beauté de sa situation: c'est une partie des colli-

nes qui s'appeloient Colles Leucogei.

La chose la plus singulière de Pausilipe est le chemin creusé au travers de la montagne, sur une longueur de trois cent soixante-trois toises, & qu'on appelle la Grotta di Pozzuoli; elle fut probablement commencée pour en tirer de la pierre & du sable, & continuée pour abréger le chemin de Pouzol à Naples, qui passoit autresois par-dessus la montagne; le peuple dit qu'elle fut faite par les enchantemens de Virgile, & cette fable est même rapportée dans la chronique de Jean Villani. Celano dit que ce furent les habitans de Cumes qui la creuserent; & cette ville, qui fut en effet si célèbre dans l'antiquité, pourroit bien avoir exécuté ce grand ouvrage, pour se faciliter le chemin de Naples, de Nola, & celui d'une partie de la Campanie; car ce genre d'entreprises étoit fort du goût des anciens peuples d'Egypte, de Grèce, de Sicile & d'Italie (1). Varron, (de re ruft. L. III. 17.) semble l'attribuer à Lucullus. Strabon, Liv. V, l'attribue à Marcus Cocceius, & on lit la même chose dans une inscription qu'y fit placer le duc de Médina las Torres: enfin M. Martorelli assure qu'elle fut faite du temps d'Auguste.

Le vice-roi Pierre de Tolède fit agrandir cette grotte, qui est actuellement large, haute & bien percée; elle a au moins cinquante pieds de hauteur, sa largeur est de dix-huit pieds: deux ouvertures ou soupiraux de la voûte y répandent un peu de jour, & dans le milieu il y a une chapelle dé-

<sup>(1)</sup> Est est ibi fossa occulta, per montem Puteolis ac Neapoll interpositum acta, eodem modo quo alium Cumas versum diximus suisse ductum: viaque stadiorum multorum longitudine aperta est, in qua decedere occurentia invicem jumenta possint: lunenque passin incissi in montis supersciem imminentem fenestris justam satistudinem demistitur. Strabon.

diée à la Vierge. La direction de ce percé est telle, que vers la fin d'Octobre, le soleil couchant l'éclaire dans toute sa longueur, d'où il suit qu'elle fait un angle de dix-huit degrés vers le sud avec la ligne de l'ouest, ou de soixante-douze degrés avec la méridienne vers le couchant.

La pierre de cette grotte, aussi-bien que celle des grottes de Cumes, est dans certains endroits de la pouzzolane durcie, dans d'autres, une espèce de moëllon tendre, & d'un blanc jaunâtre, dont presque toute la montagne est formée. Naples est bâtie de cette pierre; celles des catacombes sont àpeu-près de même; & si elles ont eu deux milles de longueur, comme on le prétend, elles ont dû être aussi difficiles à percer que la grotte de Paufilipe. Il y a dans la même montagne de Paufilipe une carrière, d'où l'on tire encore de la pierre tendre pour les bâtimens du roi à Portici; mais la pierre bleuâtre que l'on tire' sur le chemin de Pouzol pour le pavé & quelques autres travaux publics, est une espèce de lave. (Mémoires de M. Guétard, pag. 367). Au reste, les environs de Naples, à la distance de plusieurs milles, paroissent couverts presque partout de matières volcaniques, & la ville de Naples est pavée de laves du Vésuve.

Au-dessus de la grotte, on voit encore les restes de l'ancien aqueduc qui portoit les eaux du Serino à la *Piscina Mirabile* de Misène, ancien réservoir dont nous aurons occasion de parler.

LE TOMBEAU DE VIRGILE est aussi sur cette colline, presque au-dessus de l'entrée de la grotte, près de S. Antoine, & dans la vigne du marquis Salcitro: cet endroit paroît désigné dans Ælius Donat, grammairien, qui vivoit à Rome en 354, & qui dit dans la vie de Virgile, que ses cendres ayant été transportées à Naples par ordre d'Auguste, furent placées sur le chemin de Pouzol, intra lapidem secundum, c'est-à-dire, avant, le deuxième

mille. Plusieurs auteurs disent avoir vu le sarcophage ou l'urne cinéraire de Virgile, tels sont Pietro di Stesano & Alsonso d'Eredia, évêque d'Ariano.
Depuis long-temps ce n'est qu'une masure en forme
de petite tour quarrée de dix à douze pieds de
hauteur, & ouverte sur les côtés, comme une
espèce de lanterne, qui paroît avoir été en esser
un colombarium, ou tombeau de quelqu'ancienne
famille.

Au-dessus de cette masure, parmi beaucoup de ronces, de pariétaires, de clématites & autres herbes sauvages, étoit un ancien laurier dont tous les voyageurs ont parlé: les uns disent qu'il avoit crû de lui-même; d'autres, qu'on l'avoit planté, & même replanté dans ce siècle-cî; il étoit mort en 1776, il en est parlé dans l'inscription que sit faire le vice-roi Pierre d'Arragon, au-dessus de la grotte:

Ecce meas cineres tumulantia faxa corenat Laurus, rara folo vivida Paufikipi Situmulus ruat eternum hic monumenta Marenis, Servahit laurus lauriferi cineres.

Virgilio Maroni super hanc rupem superstiti, tumulo sponte
è vanis lauris coronato, sic lusit Aragon.

C'est le tombeau de Virgile que chantoit Stace, lorsqu'il s'applaudissoit d'être à Naples.

Voici les vers qu'on a mis, il y a trois siècles:

Quæ cineris tumulo bæc vestigia conditur olim, Ille boc qui cecinit pascua, rura, duces.

Anna 1504.

Au plus haut de cette colline est l'église de S. Strato, qui se presente de fort loin à la vue. En descendant du tombeau de Virgile, on trouve la côte appelée Mergellina, qui est une partie de Pausilipe.

SANTA MARIA DEL PARTO, est une église des Servites, située sur cette côte. Le couvent sut foudé par Sannazaro, l'un des modernes les plus célèbres pour la poësse latine (1). Il étoit secrétaire du roi Fréderic II, qui fut dépouillé de son royaume par Louis XII en 1501. Fréderic lui avoit donné une maison de campagne, qu'il a chantée en beaux vers : il y avoit une tour que Sannazar affectionnoit, & que Philibert, prince d'Orange, général des troupes de l'empereur & vice-roi de Naples, fit abattre; cela fit beaucoup de peine à Sannazar : mais au lieu de la rétablir, il y fit bâtir une église, qu'il appela Santa Maria del Parto, relativement à un grand & beau poëme qu'il avoit fait de partu Virginis. Sannazar ayant appris dans la suite que le prince d'Orange avoit été tué dans un combat, il ne put s'empêcher de dire, avec une espèce de satisfaction, que Mars avoit été le vengeur d'Apollon: la vendetta d'Appollo ha fatto Marte. Après la mort de Sannazar, les Servites, qui occupoient son église, sui firent élever un trèsbeau mausolée derrière le chœur ; il y est représenté an naturel. Il y a deux statues d'Apollon & de Minerve: mais un vice-roi voulant les enlever, sons prétexte que cela étoit trop peu édifiant dans une église, les religieux firent graver sur les piédestaux les noms de David & de Judith, au moven de quoi elles se sont trouvées sanctifiées & hors de censure. On y voit aussi un bas-relief qui représente des satyres; des nymphes & des tritons. pour faire allusion aux divers ouvrages de ce poëte, Les figures sont de Santa-Croce, Napolitain, achevées cependant par le frère Ange Poggibonfi, de l'ordre des Servites. La disposition de ce monu-

<sup>(1)</sup> Jaques Nicolas Sannazar naquit à Naples le 28 Juillet 1458, d'une famille distinguée. Il y mourat en 1530; sa vie est dans le Voyage pittoresque, ainsi que la vie du Tasse, de Marini, d'Ovide & de Stace qui étoient Napolitains.

ment est assez bien; mais la sculpture n'à rien d'extraordinaire, quoiqu'en en salse un grand éloge dans le pays. Le cardinal Bembo y a sait mettre ce distique, où il compare, avec raison, Sannazar & Virgile, dont les tombeaux sont d'ailleurs si voisins. Le nom de Sincerus ou Azzio Sincero, étoit le nom pastoral de Sannazar.

Da sacro cineri flores : hic ille Mareni Sincerus Musu praximus ut tumulo.

Au dessus du mausolée on a peint une Renommée, qui couronne le poète de lauriers, & un Parnasse où est le cheval Pégase, d'un côté la Prudence, de l'autre la Sagesse; plus haut l'on a représenté la grammaire, la rhétorique, la philosophie, l'astronomie. Il y a beaucoup d'autres peintures qui sont toutes de Nicolas de Ross; le père Nappi les sit sans en 1699, pour décorer un endroit illustré par l'habitation & le tombeau de ce grand poète.

On fair voir dans la première chapelle à droite un tableau de S. Michel, qui tient le diable sous ses pieds: on assure que Diomède Carassa, évêque d'Ariano, sit peindre sous la figure du diable une princesse qui avoit des vues sur lui, avec ces paroles: Fecit vidoriam, alleluia; il faisoit allusion au nom de cette princesse, qui s'appeloit, dit-on, Vittoria Avalos. Ce prélat mourut en 1550. Il y a dans le couvent près de l'église un cabinet où l'on va pour y jouir du comp-d'œil délicieux de la mer & des rivages voisins!

En suivant la côte on trouve un grand nombre de maisons remarquables, entr'autres le palais qu'on appelle maison de la reine Jeanne, & dont nous avons parlé, le palais de la Roccelle, qui est aussi abandonné, mais dont la sorme est pittoresque. Les vice-rois & la première noblesse de Naples ont toujours eu des maisons de plaisance sur ce beau rivage. L'endroit appelé lo Scoglio est une promenade très-fréquentée par les carrolles, les gens de pied & les gondoles qui y abordent de toutes parts; l'on y va faire continuellement des parties de plaisir. Le marquis de Carpio étant viceroi y donna des sêtes superbes, illuminations, seux d'artifices, courses de chevaux recombats de taureaux, & mit cet endroit fort à la mode; on voit encore en été, les lundi matin, beaucoup de felouques qui ramènent ceux qui ont été souper à Pausilipe.

Les promenades qui se sont de nuit à Pausilipe & dans le bassia de Naples, y procurent souvent le spectacle de la met lumineuse; on a beaucoup écrit sur ce phénomène singulier, & la plupart des pluy-siciens ont cru que cette lumière venoit d'un insecte phosphorique. Il y a véritablement dans la mer un insecte qui donne de la lumière; c'est le Narcis phosphorans de Linnæus, (Ametaitatis Academica, T. III. Dissert, 39). On le trouve principalement au mois de Juin & de Juillet; il est blanc, mou, de la grosseur d'un petit grain de blé; eu peut l'observer sur les seuilles de gousspont & sur celles dont se servent les merchands de poisson pour conserver leurs coquillages; que même au bout de deux ou trois jours on y retrouve encore ces animaux.

M. Vianelli, qui en a donné la description, pepelle cet insecte Cicindela que Luciotetta dell'acqua marina. (Nuove scoperse integras de luci noturne dell'acqua marina). Crizellini espa donné aussi la description en françois; son mémoire a pour titre; Nouvelles observatione sur la scolopendre marine. L'abbé Nollet, qui avoit vu ces petits auimaux, en parle dans les mémoires de l'académie pour 1750, page 57, de même que Donati dans son histoire naturelle de la mer Adriatique, & Bartolin dans son livre de luce animalium : mais il faut bien distinguer la lumière de ces insectes de celle qui est pro-

pre à d'eau de la mer, & que l'on y apperçoit en sout temps siquand on l'agite avec force : un coup de rame suffit pour produire un tourbillon de lumière, & le fillage du vaisseau le fait communément dans la zône torride. Dans les pays chands, l'on voit souvent toute la surface de la mer briller sans interruption; le fable même qu'elle a mouillé est quelquesois lumineux : on l'a attribué à une huile phosphorique, mais il ne parost pas qu'il y en ait dans la mer d'autres ont eru que c'étoit la masière électrique. Voyez les mémoires présentés à l'acudémie, Tome III. Ozanam & Beccari, dans leurs traités, sur les phosphores; une note détaillée que j'ai mise dans le second voyage de Cook, édition françoise, Tome I. pag. 62, in-8°. & le Journal des savans, Décembre, 1777.

21. La pointe ou promontoire, appelée Corogno (1) ou Coroglio, qui est vis-à-vis de l'isle de Nisita. dont nous parlerons bientôt, se fortifie ordinairement en temps de guerre, & il y a quelques redoutes qui furent faites après le départ des Anglois: c'est-là le poste que le duc de Guise attaquoir en 1648 : larique les Espagnols se remirent en possession, le 7 Avril, de la ville de Naples, qu'il leur avoit presqu'enlevée; cette pointe est à quatre milles du port. On y fait remarquer aux François une maison, appelée Palazzo delle gannonate, depuis que les valifeaux François la canonnèrent, la prenant, dit-on pour un fort. Un peu plus loin est l'endroit qu'on nomme Gaiola, qui signifie la grotte, parce que Lucullus y avoit fait tailler un Endroit propre à prendre les bains. Il y\a des rui-

<sup>(1)</sup> Voyez le grand plan de Naples & des environs en trentscinq fetilles, ou la carte du golfe de Pouzol, avec une partie des champs Phlégréens, dans la terre de Labour, levée par MM. de la Vega, ingénieurs du roi de Naples en 1778, & fupérieurement gravée dans le Voyage pittoresque, elle s'étend jusqu'à sept mille toises à l'occident de Naples.

nes qui occupoient un espace de quatre decinq cent toises, & qui se prolongent dans la mer; elles étoient probablement de la maison de Lucullus: on les appelle Scuole di Virgilio; il reste sussi quelque chose d'un petit temple, que l'on troit avoir été un temple de la fortune, d'après une inscription ancienne trouvée près de-là. L'église de Santa Maria à Fortuna, paroit avoir pris son nom du même temple; cette église occasionne un, grand concours de peuple le premier dimanche après Pâquesq

C'est au cap de Pausilipe qu'étoient les sameuses pêcheries de Vedius Pollion; car on y a trouvé un demi buste du fils de Pollion (1). C'est aujourd'hui un rocher désert & couvert de broussailles, parmi lesquelles on voit les Opuntia ou figuiers d'Inde croître naturellement en pleine terre; c'est la plante sur laquelle vient la cochenille.

L'isle de Nisita, qui est près de-la, est un rocher désert, ancien volcan, où l'on a construit le lazaret; l'on y rétient les vaisseaux suspects de consagion.

On double le cap de Pausilipe quand on va par mer à Pouzol & à Baies, & la plupast teles voyageurs sont ainsi le voyage dans des sélouques; cependant il est curieux d'y aller aussi par le côté de la Solsatare & du lac d'Agnano. On n'a qu'une demi-lieue à faire au-delà de la grotte de Pausilipe pour arriver au lac d'Agnanos L'on trouve en chemin des ruines d'anciens édifices, t& l'on voir sur la droite la montagne des Camalmudes, qui est la plus haute des environs de Naples; elle domine même le château S. Elme: on appeloit l'église S. Salvadore à prospetto, probablement à cause de la belle vue qu'on y a ; elle s'appelle acquellement S. M. Scalacæli, à l'occasion du songe mystérieux de S. Romuald sondateur des Camaldules, qui

<sup>(1)</sup> M. Martorelli prétend que Pollion & Lucullus avoient leurs maisons à Pouzol.

voyoit ses religieux monter au ciel par une échelle, au sommet de laquelle la Ste. Vierge les recevoit. Ce couvent est riche; les dehers & les jardins en sont très-agréables. Ces pères vivent dans la plus grande retraite; it y en a même qui ne sortent jamais, & qu'on appelle Padri chius; mais nous

avons déjà parlé de cet ordre.

Dans une partie de cette montagne, du côté de la mer, est une carrière de pierre dure, qu'on appelle à Naples Piperno, pietra forte, comme l'on appelle à Rome Peperino une pierre-de-taille dont nous avons fait mention. Elle sert pour faire les portes & les senêtres; il y a une centaine de sorçats qui y travaillent, & cinquante soldats pour les garder, avec des barques pour le transport de

la pierre.

Les ruines de l'ancienne Aguano n'ont rien de remarquable, elles sont à peine suffisance pour faire juger qu'il y ait eu une ville dans cet éndroit à mais le lac d'Agnano est siagulier en de qu'il paroît quelquefois bouillomer fur ses bords, principales ment quand il y a beaucoup d'eau rice bouillonnement, semblable à celui de l'acque Zorfa de la cam? pagne de Rome, ne vient que d'un stillée aëriforme, qui se fait jour au travers de l'éau will n'y a point de chaleur sensible dans ce lac. On y pêche de très bonnes tanches, & l'on n'y voit rien de corrossi; on prétend qu'il est dangereux de s'y baigner, qu'il y a un insecte qui s'attache aux nageurs, & dont on ne peut se débarrasser; mais j'ai peine à croire que ce ne soit pas un conte semblable à celui du Remora. Le plus grand danger de ce lac est celui du mauvais air en été, causé principalement par le chanvre qu'on y fait rouir ; ( de même que dans le lac Lucrin & le lac Averne) la plupart des habitans se retirent alors vers' la 'montagne des Camaldules, pour éviter la puanteur & l'infection. Sur le bord du lac d'Agnano sont les étuves de

S. Germain, fuffa di S. Germano. Il y sort de la terre une vapeur chaude; qui, retenue par les bâtimens qu'on y a faits, sussit pour produire des suenrs abondantes & salutaires. Falce en fait l'éloge dans son livre, avec d'autant plus de complaisance, qu'il y avoit été guéri d'une maladie qu'il appelle Syderatio, espèce de gangrêpe très-dangereuse. Il y a quatre chambres où l'on place les malades, qui la plupart se couchent sur des bancs de pierre, enveloppés dans une couverture. La chaleur y est de trente-neuf à quarante degrés sur le thermomètre de Réaumur, suivant l'observation de M. de la Condamine, qui éprouva même qu'une douleur de rhumatisme qu'il avoit y, étoit suspendue. Mém. de l'acad. 1757. Il y a un endroit où la vapeur est plus condensée, & qui sert pour les maux de jambes.

On trouve dans les trous par où sort la vapeur une matière saline, jaune, en aiguilles, qui est alu-

mineule.

LA GROTTE DU CHIEN est aussi tout près des étuves dont nous venons de parler, & au pied de la même colline; elle est fameuse par la mossette ou Mephitis qui en sort : son nom de Grotta de Canivient sans doute de l'usage immémorial où l'on est de faire éprouver par des chiens le danger de cette grotte. Elle est creusée dans un terrain sabloneux, à la prosondeur de dix pieds; elle n'a que neus pieds de haut à l'entrée, & beaucoup moins dans le sond, sur environ quatre pieds de large.

On assure que le vice-roi Don Pietro di Toledo y ayant fait ensermer deux criminels, ils y moururent, & que Charles VIII, lors de la conquête qu'il fit du royaume de Naples, y ayant fait mettre un âne, cett animal sut suffoqué. On assure qu'en baissant la tête en dehors de la grotte pour regarder à sleur de terre, on voit souvent s'élever, jusqu'à six pouces du sol, une vapeur légère; cette vapeur est humide, car l'on observe que le terrain

en est toujours mouillé, & les parois de la grotte font humides tout autour à quelques pouces de hauteur; quelquesois le haut de la grotte est mouillé, & l'on y voit comme des gouttes d'eau à la surface des parties les plus élevées; soit qu'elles viennent de la filtration d'une eau intérieure ou des parties les plus légères de la vapeur. L'abbé Nollet, qui parle de cette grotte dans les mémoires de l'académie pour 1750, dit que cette vapeur ne produit ni pleurs ni écoulement sensible; & ce n'est en esset pour l'ordinaire qu'une espèce d'humidité. On ne voit sur le mur aucune incrustation ni dépôt de matière saline; on n'y sent aucune odeur, si ce n'est cette odeur de terre qu'un souterrain chaud & ensermé a coutume de produire.

Un chien que l'on prend par les pattes, & que l'on tient couché dans la vapeur, s'agite d'abord beaucoup; en deux minutes de temps, il perd le mouvement; mais étant mis hors de la grotte, il reprend aussi ses forces en deux minutes. A en juger par les mouvemens de sa poitrine & de sa gueule, c'est l'air qui manque à sa respiration pendant qu'il est dans la grotte, & c'est en respirant l'air à longs traits qu'il se guérit quand on l'a délivré.

Le Père de la Torre éprouva, en 1748, qu'un crapaud résissoit à cette vapeur pendant une demiheure; qu'un lézard n'étoit pas mort au bout de cinq quart-d'heures, & qu'une grosse sauterelle remuoit encore dans la vapeur après plus de deux heures; mais les oiseaux y résistent peu. L'abbé Nollet y mit un coq; à peine eut-il la tête dans la vapeur, qu'il sit des efforts pour vomir; les alimens qu'il avoit pris quesques minutes auparavant lui revinrent dans le bec; il sut sussour se superavant lui revinrent dans le bec; il sut sussour se superavant on met les oiseaux dans la machine du vuide; l'abbé Nollet l'a souvent observé. Mém. de l'acad. 1750.

Les animaux qu'on y laisse mourir ont les pou-

mons remplis de sang. M. Latapie, de l'académie de Bourdeaux, l'a observé, & il a fait à ce sujet un mémoire qu'il se propose de publier.

Quand le même chien a subi cette épreuve douze à quinze sois, il lui prend ordinairement des verti-

ges ou des convulsions dont il meurt.

Quand on plouge dans cette vapeur un flambeau allumé, il s'éteint sans aucun bruit, & la sumée nageaut, pour ainsi dire, entre l'air & la vapeur, sort de la grotte parallèlement à la terre, & paroît indiquer par sa position que la vapeur, au lieu de se mêler à l'air, sort de la grotte aussitôt qu'elle est arrivée à quatre pouces de hauteur en hiver, ou un pied en été; cette vapeur est élastique, car le baromètre s'y soutient à la même hauteur que dans l'air.

Le Père de la Torre la croyoit vitriolique & métallique. Histoire du Vésuve, art. 95. M. l'abbé Richard dit qu'elle est sulfureuse, vitriolique & probablement arsénicale, qu'après avoir resté quelque temps debout, ses pieds & ses jambes s'engourdissoient & y perdoient le sentiment au point qu'il avoit peine à se soutenir. D'un autre côté, on avoit lieu de croire que ces vapeurs n'étoient pas sulfureuses, ou qu'elles l'étoient très-peu; parce que le papier bleu laissé dans la grotte pendant une demi - heure n'y change presque pas de couleur, si ce n'est d'une légère nuance tirant sur le violet; de plus, le sirop de violette mis dans un gobelet avec de la terre de cette grotte, & dans un autre qui aura été renversé long-temps fur la la terre, ne change pas de couleur; le cuivre n'y est point altéré, n'y perd point son poli, comme, dans l'acide du soufre; mais le sirop violat n'est. pas si facile à altérer que la teinture de tournesol & celle de rave (1); or celle-ci y rougit un peu, comme nous le dirons bientôt.

<sup>(1)</sup> Cochlearia folio cubitali, ou Rapbanus rusticanus.

Cette vapeur n'est point arsénicale, car on la respire sans y sentir aucun goût d'arsenic: un poulet mange, sans en être incommodé, du pain qui a été long temps baigné dans ce sluide; d'ailleurs, les essets de l'arsenic attaquent les parties internes du corps, & ne sont pas de nature à cesser aussité qu'on est à l'air, comme cela arrive près de la grotte. Cette vapeur n'est point alkaline; car elle ne fait aucune impression âcre sur la langue; elle ne verdit point le sirop violat; elle ne donne aucun signe d'esservescence sur un linge trempé dans le vinaigre.

Pour juger par moi-même de la force de cette exhalaison, je voulus la respirer, comme avoient fait l'abbé Nollet en 1749, & M. de la Condamine en 1755; je plaçai le visage d'abord à six pouces de terre, je n'y sentis aucune impression désagréable, pas même sur les yeux. J'approchai davantage pour la respirer un instant, elle ne me sit point de mal; cependant il y a des personnes qui, au bout de quelques secondes, lassurent avoir

fenti une suffocation assez vive.

Un phyficien a affuré à M. Bernoulli, qu'il y a senti une légère odeur de soufre, qu'ayant attiré de cette vapeur dans une seringue, l'ayant déchargée dans une bouteille remplie de la couleur de tournesol; celle-ci devenoit d'un très-beau couleur de rose, quoique le sirop de violette n'éprouvât pas le même changement. Il ajoute que le principe acide se maniseste aussi au goût, principalement quand on a sucé la vapeur avec une canule, c'est la saveur d'un acide vineux, comme celle de l'air fixe. Il ajoute que l'eau qui se rassemble au fond de la grotte, en hiver, fait rougir aussi la teinture de tournesol, quoiqu'elle ne fasse pas d'effervescence avec l'huile de tartre, & que cette vapeur recueillie dans une cloche de verre, s'étant résolue en eau, produit le même effet: enfin M. le baron de Sickingen s'est assuré, par le moyen de l'eudiomètre, que cette vapeur est en esset de l'air fixe, ou acide crayeux (1). M. l'abbé de Saint-Non en a fait veuir deux bouteilles, qui ont été examinées par des physiciens de Paris, & qui ont donné les mêmes résultats que l'air fixe. Voyage pittoresque, Tom. II, pag. 192. Il éteignit la bougie, il précipitoit l'eau de chaux, il rougissoit la teinture de tournesol; quand on le mêloit avec l'air nitreux, il ne se faisoit qu'une pénétration semblable à celle qui a lieu avec l'air fixe.

Le Père de la Torre, d'après les médecins de Salerne, m'a assuré qu'il y a d'autres endroits dans le royaume de Naples où l'on éprouve le même esset que dans la grotte du Chien. Après les grandes éruptions du Vésuve, on observe quelquesois dans les caves, & dans les puits des environs, une espèce de vapeur semblable, mais qui n'est point permanente; après avoir rempli le lieu de sa source, elle déborde & se répand dans les endroits qui sont plus bas, où elle s'arrête ensuite; voyez l'ouvrage de Leonardo di Capua sur les mossettes, & le sixième Chapitre du livre de M. Serrao sur le Vésuve.

ACQUA DI PISCIARELLI, est une eau fameuse dans le pays; elle est fort près du lac d'Agnano derrière la Solfatara, & paroît provenir des pluics & des neiges qui s'amassent dans le bassin de cette montagne brûlée, & qui traversent la terre de la Solfatare; ces eaux y contractent la chaleur & le goût salin qu'on leur trouve au sortir de la montagne, & qui en fait la vertu. Elles sont alu-

<sup>(1)</sup> L'air fixe est celui qui se dégage d'une cuve en fermentation. M. Priestley l'a rendu célèbre depuis 1772, mais il ca parle dans l'ouvrage de Patissi, publié en 1557. On l'appelle actuellement acide crayeux, parce qu'on le retire abondamment de la craie. Voyez pour ces dénominations les Leçons Elementaires de Chimie, par M. de Fourcroy, 1782. T. I, p. 159.

mineuses, elles sentent le soie de soufre, on s'y baigne pour les maladies cutanées; on se sert aussi de la vapeur qu'elles exhalent. M. de la Condamine a trouvé qu'elles faisoient monter le thermomètre à soixante-huit degrés, & il en saut quatre-vingt pour l'eau bouillante; les eaux de Bagnères, de Barège & de Cautères, dans les Pyrénées, ne vont pas au-delà de quarante-six degrés; mais elles ne sortent pas d'un pays aussi embrasé que les colines de la Solsatare. Voyez la physique du Père de la Torre, & M. Palassou, Essai sur la minéralogie des monts Pyrénées, 1784.

Le parc d'Astruni est à huit cent toises au N. O. de la grotte du Chien; c'est un ancien crater de volcan d'environ sept cent toises de diamètre, environné de murs, & dans lequel on enserme des

bêtes fauves.

LA SOLFATARE est située à mille trois cent toises à l'occident du lac d'Agnano, & de la grotto du Chien, près de l'ancien chemin de Pouzol, & à huit cent toises de cette ville; c'est une petite plaine ovale, d'environ deux cent cinquante toises de longueur, sur une petite hauteur, environnée de colines, à l'exception de l'ouverture par laquelle on y entre, qui est du côté du midi: on l'appelle Solfatare à cause de la quantité de soufre qu'elle contient & qu'on y ramasse effectivement. On l'appeloit anciennement Phlegra, nom qui étoit commun aux endroits qui donnoient des indices de feu; elle a été aussi appelée suivant quelques-uns, Forum Vulcani, & les environs Colles Leucogæi; c'est - là principalement où l'on disoit qu'Hercule avoit défait les géans, (Diod. de Sic. L. IV.) & même avant l'éruption du Vésuve, arrivée l'an 79, on y voyoit des indices d'embrasemens, des eaux thermales, & du soufre. (Strabon, L. V. Pline, L. XXXV. Chap. XV.)

Le terrain de la Solfatare est brûlant à la surface Tome VI. dans certains endroits; dans quelques parties on sent la chaleur seulement à trois pouces de profondeur; on y fait des creux dans lesquels le placent certains malades, à qui cette chaleur, accompagnée d'exhalaison sulfureuse, peut être utile. Il y a une partie où il croît du bois, ou du moins des broussailles. On voit sortir en plusieurs endroits de cette esplanade une vapeur ou sumée sulsureuse; mais il y a surtout, vers une de ses extrêmités, une ouverture fingulière d'où il fort continuellement, en abondance & avec bruit, une fumée chaude & épaisse qui donne du sel ammoniac; cette fumée monte à quinze ou vingt toises, quand il ne fait pas de vent, & elle jette une foible lueur dans l'obscurité. Lorsqu'on y met du papier, il ne s'enflamme point, mais il se sèche & se consume, s'il y reste quelque temps. Le fer qu'on y met sort tout mouillé, quoique le papier en sorte sec; cette différence vient de ce que la vapeur acide, condensée par la fraîcheur du fer, s'y ramasse par gouttes; car si on laisse le fer assez long-temps pour s'échauffer, il en sort aussi sec que le papier. L'argent s'y noircit; le cuivre y est dissous, rongé & mis en forme de scorie. Les pierres qu'on y met s'impregnent de sel ammoniac, qu'on y ramasse lorsqu'elles ont resté environ un mois sur la vapeur.

Il paroît que dès le temps de Pline, on exploitoit les minières de foufre dans ce canton-là: Invenitur fulphur in Nasolitano Campanoque agro, collibus qui vocantur Leucogæi; quod est cuniculis essosfum persicitur igni. On l'y recueille encore actuellement; l'abbé Nollet a donné la description de ce travail dans les mémoires de l'académie pour 1750. On tire pendant l'hiver du creux de ces collines une terre durcie, ou plutôt une sorte de pierre tendre, toute imprégnée de sousse; on la met dans de grands pots de terre, placés dans un fourneau, où ils restent l'espace de huit heures; chacun de ces pots communique par un tuyau à un autre pot vuide, où le sousre, en se sublimant, est obligé de passer; la vapeur s'y condense, & le sousre coule par un trou sait à la partie insérieure du pot vuide; il est reçu par une tinette de bois, dans laquelle on le prend pour le faire sondre. l'épurer, & le mouler suivant l'usage. Il y a quelque sois jusqu'à huit ou neus ouvriers qui travaillent, & l'on en fait chaque année environ deux cent soixante-dix quintaux; il se vend douze livres le

quintal.

On trouve de temps en temps des filets d'alun. fur des pierres de la Solfatare; alors on les répand fur la terre, pour que la chaleur du sol commence à les disposer; on ramasse aussi de l'alun sur l'aire du bassin, dans un espace d'environ cinquante toises de diamètre, où il s'effleurit de lui-même au bout d'environ dix jours. Enfin l'alun se tire d'une terre blanche, qui ressemble à de la marne; on la lave dans de l'eau de pluie, & on met cette eau dans des chaudières de plomb enterrées; la chaleur naturelle du terrain suffit pour dissoudre j'alun & faire évaporer l'eau; l'alun se dépose au fond, & sur les parois du vase, ou sur des pièces de bois qu'on y place en travers; on le ramasse en forme de gros crystaux; on fait dissoudre ces crystaux pour avoir de l'alun plus pur; il l'est cependant moins que l'alun de Rome: les tanneurs l'emploient tel qu'il est, mais les apothicaires le font encore crystalliser. On fait environ trente - sept quintaux d'alun par année, & il s'y vend seize livres le quintal.

On tire encore de la Solfatare près de deux quintaux de sel ammoniac, qui se vend quatrevingt-quatorze livres le quintal; il se sublime de lui-même dans l'endroit où sort la vapeur dont j'ai parlé, & s'attache aux pierres qu'on y met

 $C_{ij}$ 

pour la recevoir; on prétend que ce set ammoniad n'est pas tout-à-sait semblable à celui que nous tirons d'Egypte, & quelques chymistes pensent qu'il contient du sel ammoniacal sulfureux. Il a en esset une odeur d'acide sulfureux, & n'est pas aussi pur que celui du Vésuve; il est toujours uni avec le soussire, qui répand dans l'eau une teinte jaunâtre, & qui se dépose ensuite au sond du vase.

Dans l'attelier où l'on travaille l'alun, on apperçoit quelques efflorescences vertes sur le mur; il paroît que c'est du vitriol martial, mais il est en trop petite quantité pour qu'on puisse l'exploiter, quoiqu'on ait écrit qu'il se tiroit du vitriol de la Solfatare. Le produit des exploitations de la Solfatare appartient tant à l'hôpital de l'Annonciation de Naples, qu'à l'évêque de Pouzol.

La Solfatare me paroît n'avoir point de communication avec le Vésuve; c'est un fourneau d'une espèce dissérente, un volcan étoussé & éteint; on n'y voit point de flamme, mais on y trouve des matières volcaniques, comme M. Fougeroux l'a observé. Les pierres qu'on y voit paroissent avoir été calcinées par une chaleur qui a plus de durée que de violence; on y trouve beaucoup plus de vapeurs que de matières brûlées, plus de foufre, de sels & de pyrites, que de fer & de matières métalliques; les métaux ne s'y trouvent point en substance, & la couleur blanchâtre y est la plus ordinaire. Le fer, dont le mêlange avec le soufre peut produire un embrasement, étant ici en trop petite quantité, il n'en résulte qu'une simple chaleur d'effervescence.

On y remarque aussi des petits crystaux d'un beau rouge, qu'on appelle dans le pays du cinabre; ce n'est que du réalgar ou rubine d'arsenic.

Les rochers environnans sont argilleux, mais M. Hamilton & ensuite M. Ferber ont remarqué

que les fumées acides & sussureus ramolissent les laves & les pierres-ponces, leur sont subir une espèce de calcination, les Blanchissent & les convertissent en terre argilleuse. M. de Busson avoit déjà dit que l'argile étoit un verre extrêmement divisé. Voyez le Journal de Physique, Janvier 1776.

Dans la partie orientale de la Solfatare, il y a un petit bassin d'eau qui bouillonne continuellement d'un côté, quoiqu'il n'y ait que trente-quatre degrés de chaleur; cé bouillonnement n'est donc produit que par le soulèvement de quelque sluide aërisorme, qui perce le sond dans cet endroit du bassin, à-peu-près comme au lac d'Agnano. Au pied des collines qui environnent la Solfatare du côté du lac d'Agnano, on trouve des sources qui sont extrêmement chaudes, comme nous l'avons dit.

Il paroît que le terrain de la Solfatare est miné par-dessous, & que c'est une voûte qui couvre un espace vuide ou un bassin de vapeurs; du moins on en juge ainsi par le retentissement que l'on entend lorsqu'on jette une pierre avec sorce dans un creux qu'il y a vers le milieu du bassin, & même

en frappant la terre.

Les CAPUCINS ont un couvent qui est un peu au midi de la Solfatare, & qui présente aussi quelques vestiges de seu. On sent dans l'église, à côté même de l'autel, une émanation de vapeur, una stuffa, qui est suffissante pour échausser le pavé, & faire sécher le linge de la maison. Deux ouvertures placées sous les marches du sanctuaire donnent aussi une vapeur chaude; mais depuis l'année 1754, qu'on a repavé l'église avec des briques, la vapeur est moins chaude qu'elle n'étoit autresois.

Dans la chapelle qui est à gauche en entrant, il y a une vapeur soufrée qui sort de la muraille, il y a aussi une chapelle sépulcrale où l'on conferve plusieurs corps presqu'entiers. Lorsqu'un an après leur mort on les trouve entiers dans la bière

,C iii

où ils ont été déposés, on les suppose saints; on les place avec leur habit de capucin, debout, ou couches, & on les expose ainsi à la vénération des ames dévotes. J'ai vu dans la chapelle un prêtre qu'on y a déposé; la famille renouvelle ses habits

de temps en temps.

Cette église a été bâtie en 1580, par la ville de Naples, à l'honneur de S. Janvier; on y fait voir la pierre sur laquelle on croit qu'il sut décolé, vers l'an 300. On y a mis, vers le premier autel sur la droite en entrant cette inscription: Locus decollationis D. Januarii & sociorum ejus. On montre aussi, mais seulement au travers d'une grille, une pierre teinte du fang de ce martyr, & un buste du même saint, qui est très ancien, & dont on raconte beaucoup de merveilles : le frère Capucin qui me montroit l'église m'assura qu'un avocat, nommé Don Girolamo Murano, avoit perdu le nez, pour avoir voulu faire une expérience sur celui de ce buste de S. Janvier, qui après avoir été cassé, fut rattaché miraculeusement, au rapport de Parrino. On porta cette figure en procession dans la grande peste de 1656, & la peste cessa quelques jours après.

La citerne, ou bassin du jardin des Capucins, qui se remplit d'eau de pluie, est élevée en l'air sur une voûte, pour que les vapeurs du sol ne gâtent pas l'eau qu'elle renserme; elle est assez grande pour contenir vingt-quatre mille bottes, chacune de cinq cent trente pintes de Paris, deux muids. La voûte de cette citerne a la même propriété que les voûtes de l'observatoire, en parlant d'une voix très-basse contre le mur, on se fait entendre à celui qui tient l'oreille contre le mur

opposé.

Les vapeurs qui s'exhalent dans l'église des Capucins augmentent en été, & rendent l'habitation plus incommode: le voisinage d'Agnano est d'ailleurs mal sain: les Capucins sont obligés pour lors de se retirer à Pouzol, où ils ont une autre maison.

Ces Pères ont la permission de cultiver du tabac pour leur usage, & on leur tolère cinquante tiges par personne; mais on parloit de supprimer ce privilège; on auroit pu craindre que cette permission n'occasionnât une contrebande au-dehors; pour la prévenir, le roi, qui donne à chacune des huit provinces de Franciscains qui sont dans le royaume onze quintaux de laine, & même dixhuit à celle de Naples, avoit déclaré qu'il retireroit cette aumône à la première contravention.

Je remarquai dans le jardin de ces Pères une vigne, qui étoit chargée d'une quantité extraordinaire de raisins d'une très-bonne qualité; je m'étonnois de la trouver dans un pays aussi aride que les bords de la Solfatare; on augmenta mon étonnement en m'apprenant que cette vigne avoit été long-temps presque stérile, quand on en prenoit soin, & qu'elle étoit devenue seconde à l'excès depuis qu'on l'avoit abandonnée & qu'on avoit négligé de la tailler; probablement l'ardeur du soleil est si grande, que les embrions sont brûlés. à moins qu'il n'y ait beaucoup de seuilles & de bois pour les désendre.

Au-dessous de ce couvent, il y a une grotte fort large, dans laquelle un carrosse rouleroit sacilement; on croit qu'on alloit de Pouzol au lac d'Agnano par cette grotte, sans monter jusqu'à la Solsatare. Ce passage est actuellement sermé par

les éboulemens des terres.

La montagne qu'on appeloit Olibano est suivant quelques auteurs entre le couvent des Capucins & le bord de la mer; l'on en tira des pierres autresois pour paver les grandes routes, au rapport de Suétone. On y voit des conduites qui portoient à Baies les eaux du Serino; & du côté

C is

ode la mer est une grande inscription au sujet des eaux minérales de Pouzol.

En allant de la Solfatare à Pouzol, on peut voir l'amplithéâtre, dont nous parlerons à la fuite de Pouzol.

## CHAPITRE III.

## Description de Pouzol & de Baies.

Tout le canton que nous décrivons actuellement s'appeloit Campus Phlegreus, suivant Diodore de Sicile, c'est-à-dire, champ de seu. En esset, sur une longueur de deux à trois lieues, jusqu'à Cumes, on ne trouve que des indices de volcans éteints, & des restes de ces anciens volcans. M. Hamilton a intitulé Campi phlegrai, l'ouvrage où il décrit le Vésuve & les pays brûlés des environs.

POZZUOLI, Pouzol, est une ville de dix mille ames, située à dix lieues & demie de Naples, vers le couchant, sur le golse appelé Sinus Puteolanus. Elle fut fondée, suivant Strabon, cinq cent vingtdeux ans avant Jesus Christ, & cinq cent trentesept ans après la fondation de Cumes, par Diceus, fils de Neptune ou d'Hercule; selon Suidas, par des Samiens venns à Cumes sous la conduite de Dicearchus, quatre cent soixante-neuf ans avant. Jésus Christ. Elle sut appelée d'abord Dicearchia. du nom de son fondateur; celui de Pozzuoli, en latin Puteoli, est venu du grand nombre de puits ou de sources minérales qui y sont; d'autres disent que ce sut à cause des puits qui surent creuses par les Romains, lorsque Quintus Fabius y conduisit une colonie dans la guerre contre Annibal, & qu'il la fortifia, comme le raconte Tite-Live; mais Martorelli croit que c'est un nom oriental.

Cette ville sut d'abord gouvernée en sorme de république; on en a trouvé la preuve dans des inforiptions anciennes. Elle avoit ses duumvirs, ses décurions, ses basiliques; Cicéron l'appelle ville municipale, mais elle sut aussi colonie romaine: on a trouvé une inscription du temps de Vespassien, où elle est appelée Colonia Flavia.

Lorsque les Romains eurent établis dans ce canton le centre de leurs délices & du luxe de leurs campagnes, Pouzol fut une ville considérable; elle s'étendoit jusqu'à la colline qui est du côté de la Solfatare, où l'on voit encore des restes d'édifices, & où l'on trouve des tombeaux, surtout du

côté de l'église de S. Jacques.

L'église cathédrale est bâtie sur les ruines d'un temple dédié à Auguste, comme il paroît par l'infcription: L. Calfurnius L. F. Templum Augusto cum ornamentis DD. On y voit de belles pierres-detaille assemblées sans ciment; il y avoit des colonnes corinthiennes; il en reste quelque chose du côté de la cour, mais ce n'est pas assez juger de ce qu'étoit ce temple autrefois. Cette cathédrale est dédiée à S. Janvier & à S. Procule, compagnon de son martyre, qui étoit de Pouzol. L'on y conserve les reliques de celui-ci, de même que le corps de S. Patrobe, premier évêque de Pouzol, l'un des soixante-douze disciples de Jésus-Christ. Ce sut S. Paul qui le premier y prêcha l'évangile, à en juger par les actes des apôtres, Chap. LXXXVIII, on du moins il y fut quelques jours.

Les antiquités de Pouzol ont été décrites par Losfredi, Cappaccio, Mazzella, & surtout dans un ouvrage qui a paru en 1768: Avanzi delle antichira esistenti in Pozzuolo, Cuma e Baia. dal P. Ant. Paoli, in sol. 69 planches & 38 pages de texte. Voyez aussi Muzio, Guida, de' forestieri, 1709, & Parrino, Guida de' forastieri per Pozzuoli,

&c. 1751.

#### 42 VOYAGE EN ITALIE.

Le plus beau reste d'antiquité qu'il y ait à Pouzol, est un temple qu'on dit avoir été de Jupiter Sérapis; la description particulière de ce temple a été donnée en 1754, par le comte Octavien de Guasco, chanoine de Tournay, & traduite en italien en 1773; mais l'auteur n'y étoit indiqué que par le titre de membre de l'académie des inscriptions & belles-lettres.

Ce temple est aussi décrit dans le Voyage pittoresque. On y trouve des dessins de M. Paris & le rétablissement de l'édifice dans son ancien état par M. Robert. Quoiqu'on l'appelle temple de Sérapis, il pourroit bien se faire que c'eût été le temple des Nymphes, bâti sous Domitien, en pierres blanches, célèbre par les oracles dont parle Filoxène dans la vie d'Apollonius de Tyane. Une partie de l'emplacement de ce temple appartient au roi, mais il y en a une partie dans les jardins du prince Ferrandina. Les fouilles en ont été faites en 1750; l'on a enlevé la plupart des colonnes. & on en a tiré des marbres, des statues & des vases d'un très-beau travail. Ce temple avoit dixhuit toises de long. Il y avoit au milieu une rotonde de dix toises; il étoit environné d'une enceinte de vingt-huit toises de longueur où il y avoit quarante-deux chambres quarrées : il en reste encore plusieurs, mais elles sont presqu'entièrement dégradées; il y a sur pied trois belles colonnes de marbre chipolin canelées, & une à terre, qui ont quatre pieds & demi de diamètre. Les colonnes de ce temple étoient inégales; les plus hautes étoient à l'entrée du fanctuaire & aux quatre coins principaux. Voyez Philosophical Transadions, 1757. Il étoit pavé en entier de large dalles de marbre blanc, les murs en étoient revêtus, & tout annonce que cet édifice étoit de la plus grande magnificence. Il y avoit des colonnes de cinquante pieds d'une seule pièce en marbre chipolin, des ornemens en sculpture du meilleur goût.
On y remarque des pièces de marbre en forme de tuiles avec des canaux correspondans, qui servoient à couvrir le temple; il y a dans le pavé un anneau de bronze, auquel on attachoit la victi-

me, & une pierre percée de plusieurs trous pour

laisser écouler le sang.

M. l'abbé Guenée remarqua avec étonnement que ces colonnes de marbre, qui paroissent avois été baignées jusqu'à une certaine hauteur par les eaux, sont criblées de trous faits à quatre pouces de prosondeur par les dails, pholades, ou dactylites (1); il reste encore dans ces trous des coquilles dont quelques-unes sont longues de trois pouces; les colonnes qui sont encore sur pied, & celles qui sont à terre, ont été également percées par ces petits animaux. Mém. de M. Guétard. p. 371. M. Ferber en conclut que la mer a été pendant un temps considérable à neuf pieds au-dessus de son niveau actuel. Lettres sur l'histoire naturelle de l'Italie, p. 265.

On donne le nom de temple de Neptune à des ruines considérables qui sont près de-là, mais il y a des auteurs qui croient que c'étoient des thermes; on y remarque aussi les débris d'une rotonde.

On trouva en 1693 à Pouzol, un beau piédestal de marbre blanc, qui est élevé sur la place; il a cinq pieds huit pouces de long, & il est chargé sur ses quatre faces de bas-relies qui sont beaux, mais très-mutilés; on y distingue quatorze sigures, représentant quatorze villes de l'Asie mineure, Thénia, Magnésia, Philadelphia, Tmolus, &c. Les noms sont au dessus de chacune; l'inscription est à l'honneur de Tibère, & l'on croit que c'étoit le piédestal d'une statue qui lui sut élevée par ces

<sup>(1)</sup> C'est le coquillage que Linnaus appelle Mytitus Lita-

# 44 VOYAGE EN ITALIE.

quatorze villes. On auroit creusé dans les environs, pour y trouver la statue, s'il n'eût fallu abattre des bâtimens. Ce piédestal a été gravé & décrit dans le Voyage pittoresque; il étoit déjà dans un petit ouvrage d'Antoine Bulison.

En creusant pour bâtir une église, en 1704, derrière les jardins de l'ancienne maison du viceroi Pierre de Tolède, on trouva une belle statue romaine de sept pieds trois pouces de haut, avec la toge, & une inscription sur le piédestal: Q. Flavio Masso Egnatio Lolliano... decætressium patrono

dignissimo; elle a été restaurée avec soin.

PONTE DI CALIGOLA; on donne ce nom à des masures qui sont dans la mer, près du port de Pouzol, du côté de Baies, dont il reste treize piliers & plusieurs arcs; il paroît que ce sont les ruines d'un môle (1) fait de pierres & de briques pour briser les flots & garantir les vaisseaux de la tempête. C'étoit une manière de bâtir plus légére & plus commode que celle des môles pleins & solides. Mais le nom qu'on lui donne de pont de Caligula vient de ce que l'on a cru que c'étoit la fin ou la culée d'un pont de vaisseaux, que cet empereur insensé fit faire de Baies à Pouzol, & dont il est parlé dans Suétone. Il vouloit aller en triomphe sur la mer, à l'exemple de Xercès, & pour cela il entreprit de faire construire un pont de trois mille six cent pas : mais la difficulté de bâtir vers le milieu de cet espace, où la mer étoit trop profonde, lui fit employer des vaisseaux; on les fixa par des ancres, on les assembla par des chaînes, on y forma un grand chemin avec de la terre, des pavés & des parapets semblables à ceux de la voie Apienne; ce fut par cette nouvelle route que l'empereur fit son triomphe, le premier jour à cheval

<sup>(1)</sup> Voyez à ce sujet M. Capmartin de Chaupy, découverte de la maison d'Horace, Tom. I, pag. 120, 272. A la tête de ce môle étoit un magnifique temple de Neptune.

avec une couronne de chêne, le second jour dans un char de triomphe, suivi de Darius que les

Parthes lui avoient donné en ôtage.

Le port construit par Adrien ayant été endommagé par la mer, l'empereur Antonin le fit réparer, & rétablit les piles du môle, comme on l'apprend par une inscription trouvée au fond de la mer, qui est placée à la porte de la ville : les habitans lui élevèrent un arc de triomphe, avec une inscription qui est rapportée par Jules Capitolin, dans la vie de cet empereur.

La noblesse de Pouzol est distinguée & forme un corps ou Seggio, à l'exemple de celle de Naples. Les historiens ont célébré une héroine de Pouzol, Maria Pozzolana, qui se distingua par son courage à la guerre, & par sa continence au milieu des soldats avec qui elle étoit au service.

L'éruption de Montenuovo, qui fortit de la terre en 1538, à une demi-lieue de Pouzol, causa un effroi qui sit déserter les habitans. Le vice-roi Don Pierre de Tolède voulant la repeupler & rassurer les habitans par son exemple, y sit bâtir une belle maison de campagne appelée la Starza, que l'on voit encore à un mille au nord de Pouzol. Le terrain des environs est très-sertile: il y a surtout beaucoup de jardins qui servent à l'approvissionnement de Naples.

Les anciens faisoient grand cas des teintures en bleu & en pourpre qui se faisoient à Pouzol; ce

pourpre étoit comparé à celui de Tyr.

La pouzolane que l'on tire en plusseurs endroits du golfe de Pouzol, est une espèce de gravier volcanique, célèbre dès le temps des Romains, qui a la propriété de faire avec la chaux un ciment de la plus grande dureté, propre à bâtir dans l'eau & à résister à toute espèce d'humidité; on en a transporté en France & jusqu'à Constantinople. On peut juger de la force de cette pouzolane en

voyant les ceintres de briques de trois arches du pont dont nous avons parlé, qui, rompus vers la clef de la voûte & entr'ouverts, se soutiennent

encore parfaitement.

Les parties ferrugineuses, suivant M. Ferber, sont la cause de cette dureté. Les matières brûlées & vitrifiées que les volcans ont mêlées avec le fable y contribuent aussi. La chaux, qui est ellemême un produit du feu, agit à-peu-près comme le verre, quand elle est tirée de certaines pierres; car on fait de la chaux en Lorraine qui donne au ciment la même dureté que la pouzolane. (Voyez l'art du Chaufournier, dans la description des arts publiée par l'académie). La pouzolane qui vient réellement de Pouzol est la meilleure; mais il y en a d'assez bonne vers Torre del Annunziata. On trouve à Rome, & même ailleurs, de cette espèce de sable ou gravier, qui produit le même effet pour bâtir dans l'eau; M. Faujas de Saint-Fonda fait en France des expériences en 1782, qui prouvent que les volcans éteints du Vivarais produisent une très-bonne pouzolane; il en a trouvé surtout à Chenavary près du Rhône, où l'exploitation seroit facile, Voyez sa Minéralogie des volcans, 1784.

L'amphithéâtre de Pouzol, qu'on appelle dans le pays Colosse, étoit en esset presqu'aussi grand que le Colisée de Rome; c'est la partie la moins ruinée des antiquités de Pouzol. Suétone nous apprend qu'on y célébra des jeux auxquels Auguste assista. L'arêne qui sert aujourd'hui de jardin a deux cent cinquante pieds de long; il y avoit deux étages, un bâti avec des laves, l'autre avec des briques. On distingue dans les voussures quelques caissons d'un fort bon goût. On voit encore les portiques qui servoient d'entrée, les voûtes qui règnoient sous les gradins, & les caves où l'on ensermoit les bêtes. Au-devant de chaque pilier il y a une pierre creusée pour recevoir l'eau que l'on

donnoit à boire aux animaux renfermés. On affure que S. Janvier, S. Procule, & plusieurs autre martyrs, y furent exposés par ordre du tyran Thimotée. L'on a fait une chapelle à l'honneur de ces saints martyrs, & l'on y a mis en 1734 une inscription, suivant laquelle S. Janvier ayant été exposé à des ours affamés, ces animaux se mirent à genoux devant lui, ensorte que le tyran sut obligé de lui faire couper la tête.

Un grand bâtiment souterrain qu'on appelle labyrinthe de Dédale, & qui n'est pas loin du Colisée, paroît avoir été une conserve d'eau ou citerne, destinée aux usages de la ville; le bâtiment est de briques, revêtu en dedans d'un enduit sort dur. Un autre bâtiment de plus de soixante pieds de long, voûté, soutenu par des piliers, qui est tout près du labyrinthe, paroît avoir servi au même usage.

On trouve à une demi-lieue de Pouzol, du côté du nord, plusieurs tombeaux, Colombaria, quarrés, ronds, les uns à plusieurs étages, les autres où l'on descend avec des échelles. Il y en a où l'on voit jusqu'à cent niches, dont une principale couronnée d'un fronton servoit probablement au ches de la famille. Les urnes qu'on y trouve sont de terre, elles ont dix pouces de hauteur, & sont scellées dans les niches, qu'elles remplissent jusqu'aux deux tiers. La suite de tous ces tombeaux devoit donner à la route de Pouzol un aspect bien majestueux.

Les bords du golfe de Pouzol étoient autrefois aussi peuplés & aussi délicieux que l'est aujourd'hui le rivage de Naples. C'étoit sur ce rivage, à l'occident de Pouzol, qu'étoit une vaste maison de campagne de Cicéron, qu'il appeloit Cumanum & Academia, du nom des portiques d'Academus à Athènes; c'est-là où il composa ses livres intitulés Quæssionum Academicarum; on montre encore quelques masures en briques, comme étant des restes de cette maison, mais sur lesquelles on ne peut

rien décider; la plus grande partie est sans doute couverte par la mer, qui en étoit alors si proche, que l'on pouvoit pêcher par les senêtres de la maison. Il y a des auteurs qui la placent sur les côtes de Baies; M. Chaupy vers le lac Lucrin & Monte

nuovo. Tom. I. p. 240.

Les pêcheurs & les enfans qui vont dans l'eau, trouvent souvent des restes de marbres, de porphyres & d'agates; des pierres gravées (1), des médailles, des lampes; souvent même la mer en jette sur le rivage, & l'on ne manque pas d'en présenter aux étrangers, dès qu'on les voit arriver. Tout ce que les Romains avoient ôté de la mer par leurs constructions & leurs terrasses, a été repris & recouvert par les flots. On y trouve aussi en abondance de petites pierres quarrées, bleues ou vertes qui ont servi aux mosaïques.

Le golfe de Pouzol a une lieue de largeur & une lieue de longueur. Tacite l'appelle Lacus Baianus; c'étoit le lieu de l'Italie le plus recherché par les Romains, celui où ils avoient bâti leurs plus belles maisons de campagne, où ils avoient établi le centre du luxe & des plaisirs. Cicéron, de Lege Agraria contra Rullum, §. 36, parle du mont Gaurus & de via Herculana, comme des endroits les plus délicieux: Multarum deliciarum & magnæ pecuniæ.

Horace reproche aux voluptueux de son temps, qu'au lieu de songer à la mort, ils s'occupent à reculer les bornes de la mer, peu contens de la vaste étendue de ses rivages.

Tu secanda Marmora
Locas sub ipsum funus, & sepulchri
Immemor struis domos,
Marisque Baiis obstrepentis urges
Summovere littora,
Parum locuples continente ripa.

L. II. Od. 18.

<sup>(1)</sup> Mais on est sujet à être trompé par des pierres fausses & modernes, gravées à Naples.

## VOYAGE EN ITALIE.

Ensin Martial ne sait quels éloges donner à la beauté de ce rivage.

Titus beate Veneris aureum

Baias superbe blanda dona nature,

Ut mille laudem Flacee versibus Baias,

Laudabo digne non satis tamen Baias.

Matt. L. XI. 81.

Rien ne marque mieux la vicissitude & la fragilité des choses humaines, que la vue des ruines de ces rivages actuellement déserts. L'air même est devenu empelté, soit à cause des marécages, soit à cause des lacs où l'on fait rouir le lin, & des exhalaisons ou moffetes qui sortent de toutes parts. Charles VIII & Louis XII y perdirent une grande partie de leurs troupes dans les expéditions qu'ils firent pour la conquête de Naples. Les marécages qui environnent Pouzol & Bales y rendent l'air si mal sain à la fin de l'été, que sur cent vingt hommes de garnison qui étoient au château de Baies, il y en avoit chaque jour, quand j'y étois, huit à dix qui tomboient malades, & qu'on étoit obligé de remplacer; les étrangers n'osent y coucher dans ce temps-là. Le château, qui est sur la hauteur, est même la seule partie habitée de ce rivage; le bas n'offre que les débris d'anciennes substructions qui soutenoient les bâtimens, les jardins & les terrasses, mais que la mer a, pour ainsi dire, englouties.

Monte nuovo est une colline qui peut avoir deux ou trois cent pieds de hauteur (1), à mille cinq cent toises de Pouzol & de Baies, sortie du milieu des eaux du lac Lucrin, le 30 Septembre 1538, avec un bruit horrible; le village de Tripergole sut abymé par cette éruption. Les habitans de Pouzol prirent la suite, & une partie de ce lac, célèbre par la pêche qu'on y faisoit autresois, sut

<sup>(1)</sup> M. Hamilton lui donne un quart de mille.

Tome VI.

desséchée & remplie par la nouvelle montagne (1). L'éruption de Monte nuovo est racontée par le vice-roi Pierre-Jaques de Tolède, dans son dialogue sur le tremblement de 1538, imprimé à Naples en 1539, Marc-Antonio delli Falconi, Scipion Mazzella, dans ses antiquités de Pouzol, Leandro Alberti, dans sa description de l'Italie, par Simone Porzio, par Giulio Cefare Capaccio, dans ses dialogues imprimés en 1634 (2). M. Hamilton a rapporté dans ses Campi Phlegrei ces descriptions. Quand on est au-dessus de Monte nuovo, on voit un crater aussi profond que la montagne est élevée, & dans le fond il fort continuellement une vapeur chaude & humide, semblable à celle de l'eau bouillante; sur le bord de la mer le sable est brûlant. Les matières dont cette montagne est composée ne sont que des laves, des pierres brûlées & spongieuses, & des scories qui paroissent être sorties d'un fourneau.

Le feu, le soufre, les cavernes, les mossettes, les vestiges de volcans, les voyages d'Ulysse, d'Hercule & d'Enée sur ces parages, les rendirent si respectables, si sacrés, si pittoresques, si poëtiques, pour ainsi dire, qu'on ne doit pas être surpris de leur célébrité & des fables dont on les a embellis.

LE LAC AVERNE, qui est près de Monte nuovo, environ mille quatre cent toises au nord de Baies.

(1) D'autres disent que le lac Lucrin étoit déja devenu une partie de la mer, par l'éboulement de la digne qui l'en séparoit;

fuivant Strabon.

<sup>(2)</sup> Ce n'est pas le seul exemple qu'on ait en d'un effet semblable de volcans. On trouve dans l'histoire de l'académie pour 2708, le détail de la nouvelle isle formée dans l'Archipel, auprès de celle de Santorin, an mois de Juillet 1707, à la suite d'un tremblement de terre. Voyez aussi le voyage de Tournefort; & l'histoire de l'académie pour 1722, fur la nouvelle isle des Açores. Enfin en Mars 1783, il est sorti de la mer près de l'Islande, une nouvelle isle, quia plus d'une lieue de tour, au temps du tremblement de la Calabre,

est une espèce de bassin qui a près de cinq cent toiles de diamètre, environné de collines qui lui dérobent presque l'aspect du soleil (1). Lorsque ces montagnes étoient couvertes d'épaisses sorêts. ce devoit être l'image d'un tombeau, & je ne suis pas étonné qu'on y eût établi des sacrifices aux Dieux manes, & qu'on y vît fort peu d'oiseaux; delà vient le nom d'Averne, A'ogroc, avibus carens. Il pouvoit d'ailleurs y avoir des vapeurs sulfureuses qui les en écartassent; & même actuellement on voit rarement des oiseaux d'eau sur ce lac. tandis que les autres lacs des environs en sont couverts en hiver. Près de là commence une sombre caverne, dont les avenues étroites & escarpées prêtent à la description que Virgile donne de la grotte de la Sibylle.

Spelunca altu fuit vastoque immanis biatu,
Scrupea, tuta lacu nigro, nemorumque tenebris,
Quam super baud ullæ poterant impune volantes
Tendere iter pennis: talis ses balitus atris,
Faucibus esfundens, supera ad convexa serebat,
Unde locum Graii dixerunt nomine Avernum.

Reneidos VI. 237.

Mais cette grotte paroît avoir été, dans le principe, l'issue d'un chemin souterrain, taillé pour aller de Cumes au lac Averne, & dont on voit l'entrée du côté de la ville de Cumes. La grotte de Pausilipe nous donne une idée de ces sortes d'entreprises; qui furent du goût des premiers habitans de Grèce & de Sicile; mais son ancienneté perdue dans l'obscurité des temps fabuleux, étoit bien suffssante pour monter l'imagination des poëtes. Ils ont prétendu que Délphobe, sille de Glaucus, & prêtresse d'Apollon & de Diane, connue sous le nom de Sibylle de Cumes, & qui sut célèbre

<sup>(</sup>x) Il y avoit jadis une ville de Cimmeriens près de ce lac, & il pareit qu'Homère en a parlé: M. Chaupy, pag. 301.

ŘŁ

par ses oracles, passoit par cette caverne pour aller au temple d'Apollon & au lac Averne. On est obligé en entrant dans la grotte, & pendant les quinze premiers pas, de se tenir courbé; ensuite on y marche debout & sans crainte, la grotte devenant très-haute; elle est moins large que la partie de cette grotte qu'on voit à Cumes : ce qu'elle a de commun avec elle, c'est qu'elle est creusée dans la pouzolane. Il n'est pas possible d'y pénétrer plus de cent cinquante pas, à cause des terres écroulées qui la bouchent. Lorsqu'on a fait ce trajet, on rencontre à droite un petit sentier tournant, où une seule personne peut passer à la sois, &t où même il y a de l'eau; au bont de quarante pas, on entre dans une petite chambre quarrée, que l'on prétend être l'endroit où la Sibylle rendoit ses oracles.

On v montre une ouverture pleine de terres éboulées, qu'on dit avoir été l'une des portes secrètes de la Sibylle. A côté de cette chambre est une salle où il y a deux baignoires de pierre brutte, & quelques restes d'anciennes mosaïques fur le mur, dont le dessin est en compartimens; cette salle est pleine d'eau tiède jusqu'à la hauteur d'un pied & demi. Les voyageurs prennent chacun une torche, & se font porter sur le dos de leurs guides dans une seconde chambre, où l'on trouve un regard d'eau tiède : lorsqu'on y jette une pierre on l'entend rouler fort long-temps; on y voit une autre porte pleine de terre éboulée, qu'on appelle. la porte des bains de la Sibylle. Un antre profond & ténébreux, tel que celui-ci, & une chambre avec des compartimens de mosaïque, s'accorde avec l'idée que les anciens nous ont donnée d'une retraite de Sibylle; mais S. Justin dit que la Sibylle rendoit ses oracles dans un temple très-bien bâti: d'ailleurs c'est à Cumes qu'on doit appliquer la description de la grotte qui se voit dans Virgile;

aussi croit-on que le souterrain dont nous venons de parlet n'étoit qu'un chemin pratiqué sous la montagne, ainsi que nous l'avons dit, & que les deux chambres que l'on y trouve à une certaine distance, étoient un bain où l'on n'avoit pas cherché à se proçurer plus de commodité qu'on n'en trouve aujourd'hui aux étoves de S. Germain, qui sont sur le bord du sac d'Agnano, & dont nous avons parlé dans le Chapitre II, page 28; d'autres croient que c'étoit un canal commencé par Néron, pour aller de l'Averne à Ossie. M. Chaupy croit que l'antre de la Sibylle, décrit dans Virgile, est la grotte de Cumes.

Le rameau d'or qu'Enée trouva dans les forêts voilines, fait allusion aux mines d'or que l'on trouvoit dans ce pays, & dont Virgile parle dans

le second livre des Géorgiques:

Hac eadem argenti rivos, arisque metalla, Ostendit venis atque auro plurima sinxit.

Peut-être que les environs de ces cavernes étoient un lieu de fépulture; du moins on trouve à peu de distance un grand nombre de tombeaux.

La construction du port Jules, bâti près de la par Agrippa sous Auguste, détruisit les supersti-

tions de l'Averne.

Les ruines du temple qu'on voit vis-à-vis de l'entrée de la grotte sur les bords du lac, passent pour être celles d'un temple d'Apollon. M. Chaupy croit que c'étoit un temple de la déesse Averne, bâti par Agrippa, (Tom. II, page 315.) mais on n'y remarque aucun caractère de temple. La rotonde tombe en ruines, le reste du bâtiment sert à faire des caves; c'est la seule habitation qu'il y ait sur le bord de l'Averne.

Les étuves de Tritola, ou les bains de Néron, sont environ six cent toises au midi du lac Averne; c'est sous le nom de bains de Néron, que les pay-

Diij

sans du voisinage les sont voir aux voyageurs: mais c'étoient les thermes de Baies célèbres dans l'antiquité. Il paroît cependant que Néron eut, vers le même endroit, une grande & belle maison; il en avoit réuni plusieurs pour former la sienne.

Pour montrer aux voyageurs la singularité de ces étuves, les paysans vont jusqu'au fond d'une grotte longue & étroite, chercher une eau presque bouillante; la chaleur de ces souterrains est si grande, qu'au bout de dix pas, on est, pour ainsi dire, suffoqué, & il faut de l'habitude & de la force pour aller plus loin; les paysans y vont avec facilité, mais ils sont presque nuds, & ils en reviennent au bout de deux minutes, tout couverts de sueur, le vilage aussi enflammé que s'ils avoient été dans un four. Lorsqu'on baisse la tête fort près de terre, on a moins de peine à respirer, parce que la vapeur chaude occupe toujours le plus haut de l'étuve, & que l'air froid arrive par la partie inférieure; d'ailleurs, il n'y a aucun danger à redouter dans ces étuves. On fait qu'on peut s'accoutumer à soutenir dans un four une chaleur égale à celle de l'eau bouillante sans aucun accident. Mémoires de l'académie, 1764.

Il y a dans ces étuves six espèces de rues, qui ont six pieds de haut & trois pieds & demi de largeur. Il faut y aller avec précaution, à cause des goussires où l'on pourroit tomber; il y a une de ces rues qui qui a deux cent vingt-quatre pieds de long, & qui descend aussi bas que le niveau de la mer; elle est fort glissante. L'hôpital de l'Annonciation de Naples tient une maison à Pouzol, d'où au commencement de l'été l'on envoie à ces étuves les malades qui ont besoin de suer. Il y a pour les semmes une grotte séparée de celle des hommes; on y passe une demiheure plus ou moins, après quoi l'on se met au lit dans un endroit moins chaud. Le nom de Tritola que porte cette étuve vient du mot Frittola, parce qu'on

y frotte les malades pour exciter encore mieux la sueur, ou du mot grec Terrases, qui veut dire sièvre tierce, que l'on guérit dans ces étuves. Le sable même du rivage, & celui que l'on ramasse au fond de l'eau, sert dans la médecine; quoique l'eau soit froide, & entretienne la fraîcheur du sable qu'elle touche, il sussit de péuétrer dans ce sable à deux travers de doigt pour trouver un terrain brûlant, où il est impossible de tenir la main. Au-dessous de cette étuve il y a une grande salle voûtée, d'où il sort plusieurs sources; il y a des sièges tout autour.

Cette côte & tous les environs du golfe de Pouzol sont remplis de fontaines minérales, dont les anciens ont parlé, & sur lesquelles Sébastien Bartols a fait un traité exprès. On tire de cette côte une pierre à bâtir, qui est un tuf formé par des matières de volcans, ou une pouzolane qui a pris de la consistance, dans laquelle en apperçoit encore les ves-

tiges des matières brûlées.

Un peu au midi des bains de Néron l'on trouve encore trois grands restes d'anciens temples, ou de bains en somme de rotondes, qui se voient près du rivage à six cent toises au nord de Baies; ils sont en partie enterrés & inondés par les eaux des marécages, & l'on est obligé de s'y faire porter sur les épaules des mariniers. L'un est appelé temple de Vénus; le second, temple de Mercure; le troisième,

temple de Diane.

Les felouques peuvent aborder environ à cent pas du premier; on croit que c'est un temple de Venus Genitrix, élevé par César; d'autres croient que c'étoit un bain; cet édifice est une rotonde ruinée, dont une parrie de la voûte subsiste encore, quoiqu'elle ne soit soutenue que d'un côté. Il y a trois chambres au bas, qu'on appelle les chambres ou les bains de Vénus; l'éboulement des terres voisines en a rendu l'accès difficile; il n'y en a que deux qui méritent attention: l'une est sur un plan quarré,

& l'autre sur un plan moitié quarré & moitié ovalez Au milieu de la voûte de cette dernière il y a une ouverture quarrée, dont on ne voit point l'usage. On remarque sous l'arcade de celle-ci la racine d'un arbre qui y a percé, & qui s'y est comme pétrifiée. Les voûtes de ces deux chambres sont reparties en caissons pleins de bas-reliefs de stuc, dont les sujets sont fort obscènes, & répondent à la divinité à qui ce lieu étoit consacré. La plupart représentent des figures nues de l'un & de l'autre sexe, qui peut-être exprimoient la force de la nature , mais qui ont donné lieu de penser que ce lieu n'étoit destiné qu'à des mystères infames. Parmi les figures on remarque un gladiateur dans la même attitude que celui de la villa Borghèse à Rome. Tous ces basreliefs sont beaux, surtout ceux de la dernière chambre; les ornemens de cadres en sont simples, d'un très-bon goût, & dans le genre de ceux du tombeau d'Agrippine, dont nous parlerons hientôr.

Le temple que le vulgaire nomme: Truglio, & qu'on appelle le temple de Mercure (1), est à cent pas du premier, dans un endroit également marécageux; avant que d'y arriver, on appençoit l'ouverture de trois voûtes ruinées & pleines de rences qui font un effet très pitioresque; il y a sous l'une de ces voûtes une grande pièce remplie par un pied & demi d'eau; c'est cependant celle par laquelle il fait passer pour entrer dans le temple, & l'on est obligé de se faire porter au travers de cette première pièce jusque sur la brèche d'un mur de communication, & l'on descend dans une grande rotonde de briques, dont le vaisseau est d'une belle proportion, & qui prend son jour par le milieu de sa voûte, comme le Panthéon à Rome. On ne manque pas d'y faire ob-

<sup>(1)</sup> M. Chaupy croit que c'étoit un temple d'Hetoute, parce qu'il étoit au centre de Bajes, que jacet Herculeis semita littovibus, Prop. L. I. El. 2: Près de la dans un coude que fait la montagne, on veit des gradins, reste de l'ancien théatre.

Perver que si l'on parle bas contre la muraille, & qu'une autre personne se tienne à l'opposite, elle entend parfaitement tout ce qu'on lui dit, pendant que ceux du milieu n'entendent rien, ce qui prouve

que la voûte est elliptique.

Le temple de Dinne Lucisère se trouve à deux cent pas plus loin; quelques marbres qu'on y a trouvés avec des têtes de cerfs ont fait présumer qu'il pouvoit appartenir à Diane plutôt qu'à Néptune, à qui d'autres antiquaires l'avoient attribué; c'est encore une rotonde en briques dont la voûte s'est éctoulée : son plan serbérieur forme un octogone ; & vue d'une certaine distance, elle ressemble à une vieille tour très-large, couronnée de ronces. On y remarque des conduites qui occupoient l'épaisseur des murs, & portoient les eaux du haut en bas de l'édifice ; il 🗲 a austi plusieurs galeries presqu'enterrées.

Il faut que les anciens aient reconnu que la brique étoit plus durable qu'aucune autre matière, & qu'elle se lioit mieux avec la pouzolahe, car tous ces édifices sont bâtis de brieves dans un paya où cependans la pierre est rrès commune A l'égard des volltes, chies fort faites la plupart avec une lave tresspongieuse & très - légère, qui ressemble à de la pretre ponce, & qui étoit fort propre à former ainsi de vastes coupoles, qui n'étoieme pas destinées à وحورية مأأتهاج بأبيون fupporter de grands poids.

. Il iv a des favans qui croient que ces fuines, à commencer depuis celles du palais de Néron. & en y comprenant le remple de Neprane, ne font que les reftes d'un très - grand palais, & que ces rotondes étoient des bains.

· Le château de Băies occupe la partie méridionale du golfe. Varron-dit que cette ville avoit été appelée Baia, du nom d'un des compagnons d'Ulysse qui y fut enterré. On lit en effet dans l'Odyssée d'Homère qu'Ulysse vint à Bauli, qui n'est qu'à une demi-lieue de-là, Il y avoit autrefois à Baïes un petit fort assez commode, mais il est devenu impraticable à cause des décombres de bâtimens qui l'ont presque comblé. C'est aussi dans ces cantons qu'Hercule, suivant les auteurs ânciens, désit les géans, environ mille deux cent trente-huit ans avant Jésus-Christ, suivant la chronologie adoptée par le père Petan. Mais ces traditions & ces calculs n'empêchent pas que d'autres ne prennent les voyages d'Hercule pour des fables. M. Martorelli croit que le nom même est oriental. Il faut lire sur tous ces environs son ouvrage intitulé Euboici ad i Fenici.

Ce rivage étoit surtout fameux chetz les Romains.

Nullus in orbe locus Baiis prælucet amænis.

Hor.

Les eaux qu'on venoit y prendre en avoient fait un rendez-vous de voluptés & de débauches. Les femmes galantes y venoient passer l'automne. Martial nous dit qu'une semme qui y alloit Pénélope en revenoit Hélène. L. I. Epig. 63. Rien n'étoit plus capable d'y attirer les Romains; chacun y voulut bâtir, l'emplacement ne sut pas sussiant, l'art y suppléa par des substructions, des terrasses, des

jetées faites sur la mer même.

Jules - César y, avoit une maison de campagne, dans laquelle mourut Marcellus, fils d'Octavie, neveu d'Auguste & son gendre, vingt trois ans avant Jésus-Christ, empoisonné, suivant que ques auteurs, par Livie, semme d'Auguste, qui vouloit, à quelque prix que ce sût, saire empereur son sils Tibére, qu'elle avoit eu de Tibère-Claude Néron. C'est ce jeune Marcellus qui avoit épousé Julie, fille d'Auguste, deux ans auparavant, & dont Virgile parle à la fin de son sixième livre, d'une manière si pathétique & si tendre, qu'en entendant ces vers Octavie s'évanouit. O nate, & c. L. VII. 868.

Varron parle aussi de la belle maison d'Irrius; Tacite de celle de Pison, où se sorme la conjuration contre Néron, & dont il paroît encore quelques restes; il cite également celle de Domitia, tante de Néron, que ce tyran sit empoisonner pour envahir ses biens. Domitien y avoit des viviers où il élevoit des poissons. Ceux d'Hortensius dont parle Cicéron étoient aussi sur ce rivage, de même que la maison de Julia Mammea, que l'empereur Alexandre y sit

bâtir avec la plus grande magnificence.

Sénèque, parlant des maisons de César, de Pompée & de Marius qui étoient entre le lac Averne & les étuves de Tritola sur la hauteur, dit qu'elles avoient été bâties avant que Baies sût devenue un séjour de débauches; c'étoit des châteaux plutôt que des maisons de campagne, scias non villas esse sed castra; mais du temps de Sénèque c'étoit un pays où un philosophe ne pouvoit pas habiter; il écrit à son ami Lucilius qu'il en étoit parti le lendemain de son arrivée, postero die quam attigeram reliqui, locum ob hoc devitandum, cum habeat quassam naturales dotes quia sibi illum celebrandum luxuria desumpfit... Diversorium vitiorum esse cœperunt; illic sibi plurimum luxuria permiteit; illic tanquam aliqua licentiq debeatur loco, magis solvitur.

Ce fut à Baies que se forma principalement le célèbre triumvirat de César, de Pompée & d'Antoine, soixante-un ans avant Jésus-Christ. Ce sur alors que Caton s'écria: Nous avons des maîtres,

c'en est fait de la république.

Enfin ce sut à Baies que mourut l'empereur Adrien, l'an 138 de Jésus - Christ. Après y avoir exercé ses cruautés, la violence de sa maladie l'avoit rendu triste, puis insensé; il finit par devenir cruel. Son corps sut brûlé à Pouzol dans la maison de Cicéron.

Ce qu'on appelle tombeau d'Agrippine, cinq cent toises au midi de Baies, est une partie de bâtimens en forme de demi-cercle, avec des gradins & une galerie tout autour, ce qui semble indiquer un théâtre; la voûte est repartie en compartimens de stuo, dont les cadres sont de très bon goût, ainsi que quelques figures & quelques grissons traités de basrelief, qui sont de la même matière. On distingue sur les murs des traces de peintures, mais elles sont ensumées par les slambeaux dont on se sert pour y aller.

On appelle cet endroit le tombeau d'Agrippine, parce qu'on fait que cette mère infortunée périt dans les environs de ce lieu-là, par ordre de son fils, l'an 59 de Jésus Christ. Il y avoit long-temps que Néron étoit fatigué par la préfence & les remontrances d'Agrippine; & il étoit occupé à chercher un moyen de la faire mourir sans qu'on pût l'en accuser. Anicetus, affranchi, qui commandoit la flotte de Misène, ennemi d'Agrippine, indigne flatteur de son maître, lui proposa un stratagême qu'ils jugerent très-propre à cacher leur forfait, sous l'apparence d'un naufrage; on fit construire un vailleau dont une partie pouvoit se détacher & tomber dans la mer au premier fignal. Néron fit venir sa mère d'Antium à Bauli. Excipit manu & complexu, ducitque Baulos, id villæ nomen eft quæ promontorium Misenum inter & Baianum flexo mare alluitur. Il lui donna un grand souper, lui prodigua toutes les marques de la plus parfaite réconciliation, lui fit mille caresses, la reconduisit jusqu'au vaisseau qui devoit la transporter dans sa maison du lac Lucrin. Elle s'entretenoit avec Aceronia, sa considente, du plaisir de cette nouvelle réconciliation, lorsque la machine joua; mais l'effet ne fut pas affez prompt; ceux qui n'étoient point dans le secret, embarrassèrent les autres.' Agrippine parvint à le fauver à la nage, tandis que sa suivante, qui pour être secourue se disoit la mère de l'empereur, fut massacrée comme telle; Agrippine ne tarda pas à l'être aussi dans sa propre maison: Centurioni ferrum diftringenti-protendens uterum, ventrem feri, exctamavit, multisque vulneribus confecta est. Tac.

Ann. L. XIV, §. 8.

Elle sut enterrée par ses domestiques près du chemin de Misène & de la maison de César, qui étoit sur la hauteur: Mox domesticorum cura levem tumulum accepit, viam Miseni propter, & villam Cesaris dictatoris quæ subjectos sinus edicissima prospectat. Cette position ne me parost pas convenir à l'édifice que l'on montre aujourd'hui sous le nom de tombeau d'Agrippine; il n'est point sur le chemin de Misène au lac Lucrin, & il a plutôt l'air d'un reste de théâtre.

BAULI, village situé sur la hauteur, est au fond d'une petite anse, où l'on dit qu'Hercule aborda en revenant d'Espagne, après avoir désait le tyran Gérion. On sait venir le nom de Bauli des étables où Hercule plaça ses bœuss (1). On ajoute qu'il y ouvrit un chemin jusqu'au lac Averne, qui su sappelée via Herculea, suivant Dion & Strabon; on voit encore au sond de la mer, lorsqu'elle est tranquille, les vestiges d'un ancien chemin; mais ce peut être un reste des constructions romaines, qui s'étendoient sur toute cette côte, & qui ont été ensevelies sous les eaux.

Hortensius avoit une maison de campagne à

Bauli , Cic. ac. qu. 2. 9.

On donne le nom de temple d'Hercule à des ruines qui sont sur le bord de la mer, près du

golfe de Bauli, & du tombeau d'Agrippine.

CENTO CAMERELLE, reste de constructions antiques sur le penchant de la montagne, & tout près de la mer; ces masures paroissent avoir été la base & le soutien des terrasses de quelque grand édifice; on l'appelle aussi labyrinthe à cause du grand nombre de chambres voûtées qui communi-

<sup>(1)</sup> Audi, stable, anes la première lettre de Bas, bont.

quent les unes aux autres, & dans lesquelles ont pourroit en esset s'égarer; tout cela tombe en raine. Il y a plusseurs étages d'arcs & de chambres, les unes au-dessurs des autres, avec un enduit encore blanc au-dedans.

· PISCINA MIRABILE est un grand reste de bâtiment, situé huit cent toises au midi de Baies, entre Mare morto & le rivage de la mer. M. Dumont en a publié le plan avec ses ruines de Pæstum. & M. Renard en a donné un dans le Voyage pittoresque. C'étoit, selon toutes les apparences, un réservoir d'eau; il a deux cent seize pieds de long sur quatre-vingt-sept de large, & il est sontenu par quarante-huit gros piliers, disposés sur quatre lignes; on y descend par deux escaliers de quarante marches chacun; l'enduit qu'on y voit encore sur les murs est aussi dur que la pierre. M. Andria, dans son ouvrage sur les eaux minérales, dit que c'est une véritable stallactite; ce qui donne lieu de croire que c'étoit réellement une citerne où l'on rassembloit les eaux de pluie; on croit qu'elle fut faite lorsque Agrippa conduisit une armée navale à Misène, ou bien du temps de Pison, pour donner de l'eau douce à ce port.

MISÈNE est tout près de-là; on y voit encore beaucoup de ruines. Parmi les maisons considérables que les Romains avoient bâties du côté du promontoire de Misène, celle de Lucullus étoit une des plus fameuses, mais on n'en sait pas précisément la situation; cependant on remarque au midi du port de Misène les restes d'un théâtre en demiquerce de quarante toises de diamètre, qui a pu appartenir à la maison de Lucullus. On en voit le plan dans le Voyage pittoresque; il y a une maison de paysai bâtie sur cet emplacement, & les corridors du théâtre y servent d'écuries.

Ce fut dans la maison de Lucullus que Tibere mourut; elle sut agrandie encore par Valerius Asiaticus, mais ce luxe & cette opulence lui devinrent funestes: Messaline & Vitellius engagèrent l'empereur Clande à le faire périr, pour avoir la confiscation de ses biens; on lui donna le choix du geure de mort, & il se coupa les veines l'an 46.

La pointe occidentale & méridionale du golfe de Pouzol & de Baies, s'appelle encore Capo Miseno, à une lieue & demie de Pouzol & de Cumes. Virgile dit qu'Ænée y ayant fait enterrer Misenus, un de ses compagnons, donna son nom au promontoire.

Qui nunc Misenus ab illo
Dicitur, aternumque tenet per secula nomen.
En. VI. 234.

D'autres disent que c'étoit le nom d'un des compagnons d'Ulysse. Il y avoit sur la hauteur une ville & au-dessous un port qui se voit encore dans un enfoncement de six cent toises; il étoit fréquenté par les vaisseaux des Romains. Agrippa y sit travailler, & il servoit pour la sureté de ces côtes. comme Ravenne pour celles de la mer Adriatique: il y avoit un phare pour éclairer les vaisseaux: les auteurs parlent souvent de la flotte de Misène, qui étoit regardée comme un objet de la plus grande importance. Tacite dit, en parlant de Vitellius. que la défection de cette flotte lui fit craindre les derniers revers : Audita defectione Misenensis classis, Romam revertit, recentissimum quodque vulnus pavens, summi descriminis incuriosus. Hist. L. III. S. 56. Pline le naturaliste commandoit la flotte de Misène. lorsque l'éruption du Vésuve l'attira du côté de cette montagne, le 25 Août de l'an 79. Erat Miseni, classemque imperio præsens regebat, Pline, Liv. VI. Lett. 16.

La ville de Misène sut prise & pillée par les Lombards, sous la conduite de Sicard, prince de Bénévent, l'an 836; les Sarrazins achevèrent de la

ruiner en 800, & emmenèrent les habitans prisonniers; il ne reste plus que des ruines informes de cette ville; ce qu'on y voit de plus singulier est un souterrain percé dans la montagne; & qu'on appelle Grotta Dragonara; quoiqu'il soit presque ruiné actuellement, on y pénètre encore affez avant; il y a une allée longue, tortueuse, avec plusieurs chambres sur les côtés. Les uns disent que Néron avoit fait percer cet aqueduc pour y rassembler les eaux chaudes de Baies, & que ces chambres étoient des citernes où l'on faisoit arriver l'eau de pluie pour rafraîchir les eaux chaudes à volonté; d'autres disent que c'étoient des fouilles d'où l'on avoit tiré la pouzolane, ou des magasins pour les vins & autres provisions de la slotte de Misène.

On trouva, en creusant dans les ruines de Missène, en 1699, un beau piedestal de marbre de quatre pieds de haut, où il y avoit une inscription à l'honneur d'un prêtre de Jupiter, qui vivoit sous le règne d'Antonin. Le piedestal a été transporté à Naples; si l'on faisoit des recherchés dans ces campagnes, on y trouveroit bien des monumens de

cette espèce.

Au pied de la montagne de Misène, il y a dans la mer même une source d'eau douce, qui sort avec assez de force pour conserver sa douceur, comme celle qui sort du côté de Gênes dans le golse de la Spezia. On croit que c'étoit celle du temple des Nymphes, bâti par Domitien, où il y avoit une source intarissable. Peut-être aussi cette eau vient-elle de quelque aqueduc qui aura été rompu en cet endroit, & qui est encore sous terre jusques là.

Pour soutenir l'allégorie des enfers dont nous avons parlé à l'occasion du lac Averne, les poères appelèrent champs élysiens une campagne agréable & découverte, qui est à l'occident de Baies, & qui est sur les bords de Mare merro, mille toises

au midi de Baies; on y voit des restes de quantité de tombeaux des habitans de Baies ou de Misène; à plusieurs de ces tombeaux on voit encore des ornemens de stucs, des bas-reliess & des peintures; on appelle actuellement cet endroit Mercato di Sabbato. Le lac de Mare morts a cinq cent toises de long, il est très-poissonneux; il communique avec le port de Misène par un petit détroit, que l'on barre dans certains temps pour empêcher le poisson d'en sortir.

Le lac Fusaro, qui est à un mille de celui-ci du côté du nord, étoit appelé l'Acheron, dans Strabon Archiphlegetonte. C'est celui où étoit supposé le batelier des ensers, c'est-à-dire, le vieux Caron;

Portitor bas borrendus aquas & flumina servat, Terribili squallore Charon.

Æn. VI. 298.

Son nom venoit de xage, Gaudeo, avec un A privatif, à cause de la tristesse qu'inspire l'idée de la mort. Ce lac s'appelle aujourd'hui Lago Fusaro, ou Coluccio); il ne sert qu'à rouir du chanvre, & à nourrir du poisson qui réussit très-bien; le roi y a fait bâtir un pavillon sur l'eau, 'pour la chasse aux oiseaux d'eau.

Près du lac Fusaro étoit la maison d'un des plus riches sénateurs de Rome, appelé Servilius Vatia, qui, pour se soustraire aux regards dangereux de l'empereur Tibère & de Séjan, s'y retira pour vivre dans un agréable loisir, loin de la cour & libre des soins ambitieux qui occupoient les courtisans; c'est de lui que l'on disoit, au rapport de Séneque: O Vatia, tu solus scis vivere. Epît. 55. Il ne voulut être connu que par son indisférence & son éloignement pour les affaires: nulla alia re quam otio notus, consenuit, & ob hoc unum selix habebatur. Séneque décrit ensuite la situation & les délices de cette maison fameuse; il paroît par ce qu'il en

dit qu'elle étoit fort près de Baies; il faut, pout est juger, avoir sous les yeux la carte de Pouzol & de ses environs, que Petrini a donnée en 1750, ou celle qui est dans le voyage pittoresque. On a trouvé dans les ruines, qui sont yers le lac Fusaro, diverses

inscriptions rapportées dans Capaccio.

CUMES, en latin Cumæ, étoit la ville la plus célèbre de la Campanie, fituée à une demi-lieue du lac Averne, & à trois lieues de Naples; il n'y reste que des ruines & un château qui porte le nom de Cuma, c'étoit une ville de la plus haute antiquité, bâtie même avant Capoue, par des Grecs venus de l'isle d'Eubée ou Négrepont, sous la conduite de Phérécide, environ mille ans avant Jésus-Christ.

Inde Phereciadum muros.

Sil. Itat.

Et tandem Euboicis Cumarum allabitur oris. En. VI. 2.

Son nom Koua signifie en grec le flot de la mer.

d'où vient peut-être le mot écume.

Virgile raconte que lorsqu'Enée y aborda, il y trouva un temple que Dédale y avoit bâti à l'honneur d'Apollon, en lui consacrant les asses qui lui avoient servi pour s'échapper du labyrinthe de Minos. Enée y voyoit avec intérêt les sujets que Dédale y avoit représentés: la mort d'Androgée, si's de Minos, que les Athéniens avoient tué, le sacrifice annuel que Minos les avoit forcé de saire de sept ensans; l'amour de Pasiphaé pour un taureau; la naissance du Minotaure; l'amour d'Ariane, fille de Minos, pour Thésée.

Si l'on veut expliquer cette allégorie de Dédale on peut croire que c'étoit un Crétois persécuté, venu à Cumes sur un vaisseau d'une légèreté & d'une vîtesse sur temple d'une beauté jusqu'alors inconnue en Italie : Posuitque immania Templa, Æn. VI. 19. Ce fameux

temple d'Apollon, suivant le témoignage de Servius, sut ensuite converti en une église; mais il n'en reste plus aucun vestige.

C'est à Cumes que se retira Tarquin le Superbe après avoir été chassé de Rome; Capaccio dit qu'on y avoit trouvé son tombeau, & qu'il se con-

fervoit à Naples.

La ville de Cumes qui étoit ancienne & célèbre, mais mal située, devint presque déserte quand Baies & Pouzol eurent attiré toute l'influence des Romains; du moins Juvenal nous la dépeint ainsi, lorsqu'il dit à *Umbritius* qu'il fait très-bien de quitter Rome, pour aller dans un pays plus solitaire & moins infecté de crimes que ne l'étoit la capitale:

Laudo tamen vacuis quod sedem sigere Cumis, Destinet, atque unuu civem donare Sibylla. Sat. 3.

Dans la suite elle sut dévastée par les Vandales, les Goths, les Sarrazins; en 1207 elle étoit devenue un asile de voleurs & de corsaires qui insestoient le royaume de Naples; des Allemands qui s'y étoient sortisses incommodoient si son secours Godefroi de l'évêque d'Aversa appela à son secours Godefroi de Montesuscolo, célèbre capitaine de ce temps-là; les Napolitains envoyèrent aussi Pierre de Lettra; ils chassèsent les Allemands en 1207, rasèrent la sorteresse, & tout ce qui restoit de Cumes; l'on réunit son évêché à celui de Naples.

C'est à Cumes qu'on place l'entrée de la grotte habitée par la Sibylle Déiphobe, suivant le récit de

Virgile:

Excisum Euboica latus ingens rupis in antrum,
Que lati ducunt aditus centum, ostia centum. R.n. VI. 42.

On voit en effet une grote profonde qui semble se diriger du côté de Baies: elle pouvoit communiquer à celle dont l'entrée est sur le bord du lac Averne, comme je l'ai remarqué ci-dessus; les éboulemens,

qui ont fermé le passage, sont qu'on ne va pas à cent toiles de distance. On y trouve un petit chemin étroit qui conduit à plusieurs chambres, dont une paroît avoir été pavée en mosaïque, revêsue de stuc, & ornée de peintures; on y montroit autrefois les bains de la Sibylle, son tombeau, & le siège même où l'on disoit qu'elle avoit rendu ses oracles.

Une autre voûte d'environ quatre-vingt pieds de long, & qui est garnie de niches, paroît avoir été un lieu de sépulture comme les catacombes de Naples. Il y a encore plusieurs autres chambres

souterraines dans les environs de Cumes.

Le temple des Géans est un ancien édifice de vingt-neuf pieds de long sur vingt-cinq de large, dont la voûte est encore ornée de compartimens, & dans lequel on voit trois grandes niches quar-rées; on ignore quelle étoit autresois sa destination; mais son nom rappelle les anciens habitans de ce pays-là, que Diodore de Sicile, dans son quatrième livre, dit avoir habité dans les champs Flégréens, & avoir été vaincus par Hercule; peutêtre qu'il y avoit dans ce temps des figures de géans, du moins on y a trouvé une tête colossale qui est à Naples près du château; c'est ce qui a fait donner à ce bâtiment le nom de temple des Géans.

Le cardinal Acquaviva, archevêque de Naples, faisant creuser en 1606 près de Cumes, on découvrit un temple presqu'entier, d'ordre corinthien, pavé de marbre, qu'on jugea avoir été élevé par Agrippa à l'honneur d'Auguste, & l'on en tira un grand nombre de statues qui furent portées à Naples pour orner le bâtiment de l'université.

ARGO FELICE, est un reste de gros mur de briques, au pied d'une petite élevation avec une porte rustique & dégradée, qui faisoit peut-être partie de l'enceinte de Cumes, ou des substructions du templé de Diane: le mur a plus de soixante pieds de hauteur, & la porte dix-huit pieds de lar-

geur; il y a un mur en maçonnerie qui garnit toute la hauteur du monticule. On y voit quelques vestiges du grand chemin qui alloit jusqu'à Cumes, pour lui servir de communication avec la voie Domitienne, qui partoit de la voie Apienne. On trouve près de cet arc un ancien reste de bâtiment, qui paroît avoir été une conserve ou un réservoir d'eau. Sylla se retira dans une maison près de Cumes, où il mourut dans une tranquillité qu'il ne

méritoit pas.

TORRE DI PATRIA, une lieue au nord de Cumes ; à l'embouchure du Linterne ou Clanio, est une ancienne tour, ainfi appelée parce qu'on y voit en gros caractères le mot Patria, reste d'une ancienne inscription; c'étoit, dit-on, le tombeau de Scipion l'Africain. Ce grand homme, vainqueur d'Annibal, de Syphax & de Carthage, à qui les Romains avoit offert de le créer consul & dictateur perpétuel, étoit en butte à Caton, ce rigide censeur, qui n'avoit jamais loué personne & qui ne cessoit d'aboyer, allatrare, suivant l'expression de Tite-Live. Scipion fut accusé de peculat; on prétendoit qu'il avoit vendu la paix à Antiochus; mais au lieu de se justifier, il dit tout haut : Romains, c'est à pareil jour que j'ai vaincu Annibal, allons-en remercier les dieux; tont le monde le suivit & ses accusateurs furent abandonnés. Cependant Scipion indigné de cette accufation, retira dans sa maison de campagne près de Linterne, où il mourut cent quatre-vint-sept ans avant Jésus-Christ. Il y sut enterré avec le poëte Enmius, qu'il avoit toujours aimé, & qui avoit chanté ses victoires. On voyoit fur son tombeau cette inscription: ingrata patria nec offa mea habebis; & l'on croit que le mot patria qu'on voit sur cette tour est le reste de l'inscription.

Patria n'est qu'à trois lieues de Mondragone, dont nous avons parlé à l'occasion du voyage d'Ho-

race, & à neuf lieues de Gaëte dont nous avons aussi donné la description.

Linterne, ville ancienne qui ne subsiste plus,

étoit près de Patria.

Les isles de Procida & d'Ischia, que l'on voit quand on est à Baies ou à Misène, méritent aussi d'être vues, spécialement Ischia, où l'on trouve beaucoup de fontaines minérales & d'anciens vestiges de volcans. L'éruption de 1302 dura deux

mois, & fit déserter l'isle d'Ischia.

L'isle de Procida est habitée par des pêcheurs. qui passent pour d'excellens marins; elle est trèsabondante & très-cultivée; on y recueille beaucoup de raisins & de figues três-délicates; il y a des maisons de campagnes agréables. Cette isle est peuplée de faisans pour la chasse du roi. En conléquence on avoit défendu absolument vers 1750 d'avoir des chats dans aucune maison de l'isle; au bout de quelques années les rats s'y multiplièrent tellement, qu'ils y formèrent une véritable calamité; les jardins, les maisons, les églises, les sacristies surent dévastés, ils rongeoient les armoires & jusqu'aux tuyaux d'orgues, ils dévoroient les provisions des particuliers, les cadavres avant la sépulture, des enfans même dans leurs berceaux; l'isle entière seroit devenue inhabitable. Les paysans consternés allèrent se jeter aux pieds du roi, en lui demandant justice; ils semèrent six à sept cent de ces animaux sur son passage, & cette terrible défense fut révoguée. Cela me rappelle ce que m'écrivoit en 1765 M, d'Ulloa, sur le sléau qu'on éprouve quelquefois dans les Cordelières du Pérou par les chaco ou fourmis de visite; on est obligé quand elles passent dans un endroit, de déserter la maison; il y auroit du risque pour la vie à vouloir y habiter pendant le temps de leur. séjour; mais du moins elles nettoient la maison de toute sorte de reptiles; & leur chasse faite, elles, s'en vont.

#### CHAPITRE IV.

## Du château royal de Portici.

Après avoir décrit la partie occidentale du golfe de Naples, nous passons à la description du rivage opposé, moins célèbre autresois, mais devenu plus intéressant par le spectacle singulier du Vésuve, par les découvertes d'Herculanum, & les belles maisons de Portici.

Le chemin qui conduit de Naples à Portici, depuis le pont de la Magdelaine, est large, agréable, garni de maisons d'un côté, & ayant le rivage de l'autre. Une partie a été plantée; mais les arbres ne s'y conservent pas à cause de l'air de la mer, du sciroco & de la sécheresse du rivage, On passe à S. Giovanni Teduccio & à Pietra Bianca,

pour arriver à Portici.

Portici est éloigné de deux lieues du centre de Naples; c'est un village très-long, très bien bâti & où le roi Don Carlos a fait bâtir un château confidérable. Il confiste en une cour octogone qui a deux cent soixante pieds de longueur, mais qui est étroite & traversée par un grand chemin; elle est environnée de bâtimens neufs assez mal décorés. Il y a une autre cour sur le bord de la mer, à laquelle on travailloit en 1765, & qui est bordée de bâtimens pour les gardes. On admire dans ce château deux figures équestres, de marbre blanc, qui ont été tirées d'Herculanum. Celle de Marcus Nonius Balbus le fils, est placée à droite sous le vestibule du palais; Balbus a l'air fort jeune; il a la tête découverte, les cheveux courts; il est vêtu d'une cuirasse qui ne lui descend pas tout-à-sait jusqu'aux hanches, & qui laisse appercevoir au-dessous

une espèce de camisole ou de chemise sans manches, qui lui descend presqu'au milieu des cuisses. Il a le bras droit de même gn'une partie des cuifses & les jambes nuds; sa main droite est élevée en l'air à la hauteur de sa tête, & il tient de la main gauche la bride de son cheval, qui est trèscourte. Le bras du même côté est couvert d'un manteau, qui prend de dessus l'épaule, & qui; en servant de fond au côté droit du corps, le met entièrement à découvert. Il est chaussé avec des espèces de brodequins, qui lui vont un peu au-dessus de la cheville; il est monté sans selle & sans étriers, à la manière des anciens. Le cheval paroit dans une attitude assez tranquille; un de ses pieds est levé fort haut & les trois autres posent à terre; il a encore pour point d'appui un morceau de marbre en forme de borne ronde, sur laquelle son. ventre pose, & par derrière un petit morceau de marbre quarré, qui vient s'arcbouter comme une quille à l'extrêmité de sa queue : sa hauteur est, fuivant le catalogue des monumens d'Herculanum. de fix palmes dix onces, ou cinq pieds fix pouces quatre lignes, à prendre depuis la croix des épaules jusqu'à terre.

Cette figure équestre de Balbus a quelque chose de froid au premier aspect, mais elle gagne beaucoup à l'examen, par la noble simplicité de sa composition, de sa draperie & de ses ajustemens: le dessin en est sin & de la plus grande précision; la tête du cavalier est très belle, celle du cheval est pleine de seu: quand on regarde cet ouvrage avec soin, on y découvre une infinité de beautés de détail: ensin il y règne partout un si grand paractère de vérité, qu'on diroit que ce marbre rescire. Lorsqu'on l'a découverte, on a trouvé à côté l'inscription suivante: M. Nonio-M. F. Balbo. Pr.

Pro. Cof. Herculanenses.

« Les habitans d'Herculanum ont fait Eriger

» cette statue à Marcus Nonius Balbus, fils de

» Marcus, procurateur & proconful ».

Une autre statue de marbre blanc, érigée à Marcus Nonius Balbus père, est placée à gauche vis-à-· vis de la précédente dette statue a été trouvée la dernière; elle est de même grandeur & aussi belle que la première, mais elle n'est pas si bien conservée; il lui manquoit la tête & une main quand on l'a tirée des fouilles, & elle a été restaurée; la tête qu'on y a mise a été copiée juste d'après celle d'un homme dans la physionomie duquel on a trouvé un assez beau caractère, & qu'on a cru pouvoir convenir à la figure : cette tête est très-bien rendue, sans cependant avoir la même finesse de dessin que l'antique. A l'égard de l'attitude de Balbus, elle est simple, & cette figure est presque dans le même mouvement que celle du fils. La conformité de composition jointe à la similitude du caractère du dessin, font croire que ces deux figures équestres sont du même sculpteur, il a risqué une chose qui lui a très-bien réussi, comme dans la figure précédente, c'est de jeter le manteau du cavalier tout d'un côté, ce qui fait qu'à l'opposite on jouit entièrement de la figure, qui se dessine à merveille sous la cuirasse. Le cheval n'est pas moins beau que l'autre; voici l'inscription trouvée à côté de cette statue, qui ne laisse aucun doute sur celui à qui elle a été élevée. M. Nonio F. Balbo patri D. D.

« A Marcus Nonius Balbus père, qui étoit fils

Ces deux figures ont été découvertes dans le forum ou chalcidique, d'où l'on a enlevé aussi les tableaux de Thésée & d'Hercule, dont nous parlerons plus bas. Ces chess-d'œuvres de sculpture sont extrêmement précieux, non-seulement par leur beauté intrinsèque, mais encore par leur rareté, puisque ce sont les seules statues équestres en marbre que nous ayons de l'antiquité.

Il est à souhaiter qu'on obtienne la permission de les mouler pour en avoir des modèles dans notre école, en saveur de ceux qui sont choisis par les villes de France pour exécuter les statues équestres qu'elles consacrent à la gloissale nos rois.

La coupole de l'escalier de Portici est décorée d'une perspective de Vincent Ré, elle fait une illu-

fion complète.

Les appartemens sont d'une magnificence royale, j'y ai surtout admiré la Camera di Porcellana, qui est une chambre toute revêtue & meublée avec la porcelaine qui se faisoit à Capo di Monte, c'est une des plus belles choses que j'aie vues en Italie; les pièces de porcelaine qui revêtissent les murs se lèvent & se détachent pour être changées ou nétoyées à volonté.

Le pavé des appartemens est une chose unique : il n'y a point d'autre palais qui soit pavé d'anciennes mosaïques grecques & romaines, & il y en a peu qui soient ornés d'autant de statues, de bas-reliess, de vases précieux & autres monumens d'antiquité. On y remarque deux tables quarrées d'un beau verd antique; quatre autres tables quarrées faites de laves du mont Vésuve, d'un gris piqué de petites taches blanchâtres, & parsemé de taches noirâtres; des échantillons de marbres tirés de toutes les parties du royaume, & dont plusieurs sont de la plus grande beauté, tels sont la brèche de S. Nicandre dans la Pouille, & un marbre de Capoue qui ressemble presque à l'albâtre oriental.

Parmi les peintures de plusieurs grands maîtres, on y remarque des fruits de Jean Breugel ou Breughes de Velours, célèbre peintre Flamand, mort en 1642, qui sont d'une vérité à faire illusion: des portraits de deux géans; le roi de Naples les a fait faire d'après nature; on m'a dit qu'ils avoient neuf palmes & demie, ou sept pieds huit pouces de hauteur (1).

<sup>·(1)</sup> Bernard Gill de Trente, que j'ai vu à Paris, n'avoit que

Huit tableaux ovales d'Annibal Carrache, repré-

sentant des têtes d'apôtres fort belles.

Quatre petits camayeux antiques, peints sur marbre, ce qui est d'autant plus remarquable, que jusqu'au moment qu'ils ont été découverts, on n'avoit point encore trouvé de peinture antique sur du marbre. Ces camayeux sont d'un ton roussatre, tirant sur le bistre, & ressemblent plutôt, par la manière dont ils sont exécutés, à des dessins qu'à des peintures; ils sont d'ailleurs très-beaux; il y en a un où l'on voit le nom du peintre Alexandre d'hhènes, ce qui est très-rare dans les peintures antiques. Un petit bas-relief de marbre, représentant une semme assise qui tourne le dos à une divinité & caresse une colombe; vis-à-vis de cette femme, on en voit une autre plus jeune debout à mais appuyée sur son coude & ayant le menton aussi appuyé sur sa main ; le tour de cette signre est grand, noble & simple; la tête en est trèsbelle, son caractère est plein de candeur, sa draperie est traitée d'une manière méplate & les plis en accusent parfaitement le nud; les deux autres figures ne sont pas ausii belles.

Un autre petit bas-relief où il y a une femme voilée, pour laquelle on facrifie, & derrière elle une figure qui a un double flambeau renversé. Ce morceau est fort beau, sans avoir toute la finesse du précédent; ces deux sujets sont très-bien traités en bas-relief, & leur sculpture a peu de saillie.

Une tête de philosophe à grande barbe, aussi de marbre & d'un beau caractère. Un très-beau buste de plâtre bronzé représentant un guerrier, ce qui nous fait voir que les anciens avoient aussi l'art de

fept pieds deux pouces, mais le géant Irlandois Byon, mort en 1784, avoit sept pieds sept pouces: Mercure du 27 Août 1784, page 124. Macgrath, mort en 1761, avoit sept pieds huit pouces; Bianchini, médecin de Florence, a fait un ouveage à son occasion.

bronzer, quoique nous ne sachions pas quel étoit

leur procédé.

On voit aussi dans ces appartemens des ouvrages en cire, qui sont modernes, où il y a une vérité & une expression infinie, entr'autres un maître d'école.

Des ouvrages en vernis faits à Londres, à Venise & à Paris; comme ils sont tous du plus beau choix, on peut y juger par comparaison, du degré de persection où le vernis a été porté dans ces trois villes; il m'a paru qu'on donnoit, sans balancer, la présérence à celui de Martin fait à Paris

Il en est de même, ce me semble, des glaces que j'y ai vues; il y en a de Paris & il y en a de Venise; celles-ci sont plus petites, & de loin elles désignment un peu les objets, parce que leurs deux surfaces ne sont pas parsaitement parallèles, cela vient de la manière de les fabriquer; on les sousse à Venise; en France on les coule sur des tables, & cette dernière opération rend leur épaisseur

beaucoup plus uniforme.

Les JARDINS du roi sont à l'orient du château, de l'autre côté du chemin & sur le penchant du Vésuve; ils sont vastes, mais peu ornés. Ils contiennent beaucoup d'arbres toujours verds & toujours tristes; on y trouve surtout l'arboursier en abondance, parce que son fruit se réserve pour les grives; c'est l'Arbutus folio serrato de Tourne-sort; on nomme ses fruits Sorvole pelose, ou Sorve, pelose, en Toscane Corbetzole, à Rome Cerase marine; ils sont comme de grosses fraises & en ont presque le goût.

M. Acciaioli, qui avoit son habitation au sond de ces jardins & qui m'y conduisit, m'assura qu'on y avoit trouvé en creusant, jusqu'à sept étages différents de laves, provenues de différentes éruptions successives, & qui paroissent avoir été couverts chaque sois pendant plusieurs siècles par de

nouveaux établissemens. L'on y habite encore, sans s'inquiéter de la huitième lave, qui peut-être un jour fera déserter encore ces agréables rivages.

On me fit voir près du château des jardins de M. le conseiller Caravita, qui étoient très-beaux & très-bien entretenus, & dont les arbres sont d'une belle venue; les plate-bandes sont rensermées dans de petites bordures de fayance, qui s'élèvent de huit à neuf pouces; une belle allée de cyprès de trois à quatre cent toises de longueur va se terminer presque jusqu'à la mer; le terrain en est mastiqué, ce qui le rend toujours d'une trèsgrande propreté. Il y a dans ce jardin beaucoup de myrthe mâle, Mortella.

Je vis encore à Portici un jardin de botanique appartenant au prince de Chiaramonte, qui étoit curieux dans ce genre; mais M. Ferber, dans sa neuvième lettre, nous apprend que de son temps

ce jardin n'étoit plus entretenu.

### CHAPITRE V.

Des découvertes faites à Herculanum.

HERCULANUM, cette ville autrefois ensevelie sous les cendres du Vésuve, & retrouvée de nos jours, est une des choses les plus extraordinaires & les plus curieuses qu'on puisse voir, je ne dis pas aux environs de Naples, mais dans tout l'univers; c'est aujourd'hui une source intarissable de monumens antiques, de statues, de médailles, de manuscrits; les physiciens, les antiquaires, les voyageurs même les moins curieux y descendent avec empressement, & y trouvent des objets de curiosité.

Avant que de parler des fouilles d'Herculanum & des découvertes qu'on y a faites, nous allons par-

ler de l'ancienne existence de cette ville, & de ce que l'histoire nous en raconte. M. Bayardi avoit entrepris un ouvrage d'un détail immense sur toute l'histoire d'Herculanum; les deux premiers volumes parurent en 1752 (1); mais le premier volume ne parle que des mesures des anciens: & à la fin du second volume, après plus de onze cent pages d'impression, l'auteur n'étoit pas encore arrivé à l'année où Hercule entreprit de délivrer Thésée des prisons d'Edonée ou de Pluton; ensorte qu'il n'étoit pas près d'arriver à la fondation d'Herculanum.

Quoique cette ville tire son nom d'Hercule, on n'est point d'accord sur la manière de l'écrire : les auteurs latins ont écrit Herculaneum & Herculanium, mais plus communément Herculaneum : les poëtes l'appellent aussi Urbs Herculea, Salinæ Herculeæ. Les auteurs grecs écrivent Heracleion, Heraclanon, Herculaneion, Depuis qu'on a parlé de la découverte de ses ruines, les Italiens l'ont nommée Herculana, Herculaneo, & le plus souvent Ercolano. Les François n'ont pas été plus d'accord; quelques-uns l'on appelée Héraclée; mais ce nom paroît devoir étre réservé à une ville de la Basilicate, dont je viens de parler. M. l'abbé Nollet l'appelle Herculea; M. l'abbé Richard l'appelle toujours Herculée; M. Requier Herculane, & c'est le nom que j'aurois voulu adopter en françois ; mais M. le comte de Caylus & Messieurs de l'académie des inscriptions paroissent avoir choisi le nom d'Herculanum. M. de la Condamine, M. Grof-

(1) Prodromo delle antichita d'Ercolano, di Monfignor Ottavio Antonio Bayardi, Referendario dell' una e dell' altra segnatura, in Napoli, 2 vol. in-4.

Il y a un grand ouvrage de Mazzocchi, intitulé: Alexii Symmuabi Muzockii, Commentariorum in Regii Herculanensis Musei aneas tabulas Heracleenses, Neapoli 1754 2 vol. in-folio. Mais il s'agit dans celui-ci d'inscriptions trouvées dans les ruines d'Héraclée, ville des Lucaniens, colonie des Tarentins, dans la province de Basilicate.

ley, M. Cochin, M. Peton, le traducteur de Winkelmann, l'ont adopté; ainsi quoique le nom d'Herculane me paroisse plus naturel, je retiendrai le mot d'Herculanum, qui parost être consacré par

les autorités les plus respectables.

Polybe, en parlant de Capoue, de Naples, de Nola, ne cite point Herculanum; mais cet historien vivoit cent cinquante ans avant Jésus-Christ. & peut-être alors cette ville étoit encore peu connue. Diodore de Sicile, qui vivoit sous Jules-Céfar & fous Auguste, parle dans son quatrième livre du voyage d'Hercule, & il ne parle point d'Herculanum. Il en est parlé dans Cicéron & dans Strabon, qui vivoit du temps d'Auguste & de Tibère. Après Naples, dit-il, on trouve Herculanum, dont l'extrêmité s'avance dans la mer, & dont l'air est très-salubre : cette ville, aussi-bien que Pompeii, qui vient après, & qui est arrosée par le sleuve Sarno, fut habitée autrefois par les Osques, les Etrusques, les Grecs, & ensuite par les Samnites. qui en ont été chassés à leur tour. Georg. Liv. V.

Denys d'Halicarnasse, qui vivoit aussi sous Auguste, raconte dans le premier livre de ses antiquités romaines, l'arrivée d'Hercule en Italie. Il revenoit d'Espagne, où il avoit désait le tyran Gérion; il avoit détruit les brigands qui infestoient l'Espagne & les Gaules; il avoit policé les nations sauvages qui habitoient ces pays, & s'étoit ouvert par les Alpes un chemin que personne n'avoit encore tente; enfin, ajoute-t-il, Hercule avant réglé les affaires d'Italie à son gré, & son armée navale étant arrivée d'Espagne aux bords du Sarno, il sacrifia aux Dieux la dixième partie des richesses qu'il rapportoit : & pour donner à sa flotte un lieu de relâche, il forma une petite ville de son nom, qui est encore habitée par les Romains; elle est située entre Pompeii & Naples, & son port en tout temps est un lieu de sûreté.

Les Osques, les Cuméens, les Tyrrhéniens & les Samnites occupèrent successivement cette côte. Les Romains s'y établirent deux cent quatre-vingttreize ans avant Jésus-Christ, & occupèrent spé-• cialement Herculanum. Cette ville, cent ans avant Jésus-Christ, étant entrée dans la guerre sociale ou Marsique, contre les Romains, elle sut reprise par le pro-consul T. Didius. Le trisayeul de l'historien Velleius Paterculus commandoit une légion qu'il avoit levée à ses dépens, & contribua beaucoup à la prise de cette ville.

Quelque temps après, Herculanum fut faite cololonie romaine; on voit ce titre dans une inscription qu'elle avoit confacrée à L. Munatius Concessanus, son protecteur, & qui fut trouvée anciennement auprès de Torre di Greco; elle est à Na-

ples chez les pères de S. Antoine (1).

Cette ville devint riche & considérable, à en juger par les restes qu'on en a découverts; elle est citée dans Pline & dans Florus parmi les villes principales de la Campanie. Dans le temps où toute la côte délicieuse du golfe de Naples étoit couverte par les maisons des plus riches Romains, il ne pouvoit manquer d'y en avoir près d'Herculanum. Les lettres de Cicéron parlent de celle qu'y avoient les Fabius, & que deux frères possédoient par indivis. Sénèque parle-d'une maison de Caligula, que cet empereur fit détruire, parce que sa mère y avoit été détenue prisonnière du temps de Tibère; cette maison attiroit les regards de tous ceux qui passoient le long de la côte.

La description que fait Stace d'une maison située à Sorrento, c'est-à-dire, sur la même côte & à six lieues d'Herculanum, peut saire juger de la magnificence & de la richesse qui brilloient dans ces maisons de plaisance; les figures antiques de

<sup>(1)</sup> Observations sur Herculanum, par MM. Cochin & Béllicard. 1755.

bronze & de métal de Corinthe aussi estimé que l'or, les portraits des généraux, des poëtes, des philosophes, les chess-d'œuvres d'Apelles, de Policlète, de Phidias, tous les genres de beautés y étoient accumulés. On ne doit pas être étonné de retrouver dans les ruines d'Herculanum des figures de la plus grande persection:

Quid referam veteres ceræ ærisque figuras,
Si quid Apellæi gaudent animasse colores,
Si quid adhuc, vacua tamen, admirabile Pish,
Phidiacæ rasere manus; quod ab urte Myronis,
Aut Polycletæo quod jussum est vivere cælo,
Æraque ab Isthmiacis auro potiora savilis.
Ora ducum & vatam, sapientumque ora priorum. Stat.

Martial, Stace, mettent Herculanum au nombre des villes abymées par les étuptions du Vésuve; mais Dion Cassius, qui vivoit l'an 230 de Jésus-Christ, & qui a composé une histoire Romaine, est le premier historien qui le dise formellement en décrivant l'éruption de l'an 79. « Une quantité » incroyable de cendre emportée par le vent, » remplit l'air, la terre & la mer, étouffa les » hommes, les troupeaux, les poissons & les » oiseaux, & engloutit deux villes entières, Her-» culanum & Pompeii, dans le temps même que » le peuple étoit assis au spectacle (1). D. Cassius, » Liv. 66. No. 21 ». Cependant Florus, vers l'an 100 de Jésus-Christ, parloit encore d'Herculanum, qu'on croit avoir été engloutie dès l'an 79. On a peine à comprendre qu'Herculanum ait été engloutie dans la première éruption de l'an 79, puisque Pline n'en parle pas; mais c'est peut-être parce qu'elle avoit été ruinée par un tremblement de terre l'an 63. Sénèque, quæft. nat. VII. Quoiqu'il en foit de la date de ce terrible événement, on ne

<sup>(</sup>x) Cependant on ne trouve presque point de cadavres dans la ville ni dans le théâtre qu'on a découvert.

C'est ainsi que ce rivage dangereux paroît avoir été habité & dévasté à plusieurs reprises dissérentes; la beauté du climat fait qu'on y retourne volontiers, aussi tôt qu'un ou deux siècles d'intervalle ont fait cublier les derniers embrasemens. On étoit encore en 1631 dans la plus prosonde sécurité, comme on l'avoit été au mont Ætna, en 15365 mais ces éruptions précédées d'un long

calme sont toujours les plus terribles.

Les villes d'Herculanum & de Pompeii étoient tellement oubliées, qu'on disputoit au commencement du siècle sur le lieu de leur ancienne situation: quoique Strabon place Herculanum immédiatement après Naples, Celano la mettoit au sommet du Vésuve, & quelques auteurs l'avoient placée à Ottaiano qui est à l'autre côté du Vésuve; Biondo & Razzano la mettoient à Torre dell' Annunziata; sur la carte de Petrini, elle est marquée près d'une lieue au midi de Portici; Ambrogio Lione pensa que c'étoit à Torre del Greco, qui est à une demi-lieue de Portici : en effet l'on avoit trouvé dans le dernier siècle des inscriptions du côté de Torre del Greco, dans lesquelles il étoit parlé de cette ville, & que Capaccio a rapportées dans son histoire de Naples; ce qui la faisoit supposer plus méridionale que Portici, où cependant elle s'est trouvée réellement. Il y avoit des savans qui croyoient que Pompeii étoit dans cet endroit, quoiqu'elle se soit trouvée ensuite sur les bords du Sarno, deux lieues plus loin. Lors même eu on eut découvert des ruines sous Resina & Portici, on pensa que c'étoient celles de Retina dont parle Pline, mais on croit aujourd'hui que Retina n'étoit qu'un petit village sur le bord de la mer, où habitoient les matelots: toutes ces incertitudes ont été fixées par les découvertes que nous allons raconter.

Le prince d'Elbeuf, Emanuel de Lorraine, qui étoit d'abord au service de France, & qui passa

ensuite au service de l'empereur, étoit allé en Italie dans le temps de la guerre de succession; il épousa à Naples, en 1713, la fille du prince de Salfa, à la suite d'une aventure de bal. Ce mariage lui fit desirer une maison de campagne aux environs de Naples; il en fit bâtir une à Portici, & voulut la faire décorer de stucs; un François qu'il avoit avec lui excelloit dans la composition d'un stuc aussi dur & aussi brillant que le marbre, qu'il composoit comme les anciens, avec les débris, les éclats & · la poussière de différens marbres; il ne s'agissoit que d'en rassembler une quantité suffisante. Un paysan de Portici en avoit trouvé en creusant un puits dans sa maison: le prince d'Elbeuf acheta de ce paysan la liberté de faire des fouilles au même endroit. Telle fut la premières occasion des découvertes d'Herculanum; on a reconnu depuis que cette première ouverture étoit justement au-dessus du théâtre. Après quelques jours de travail, on découvrit une statue d'Hercule, & ensuite une Cléopâtre. Ces premiers succès encouragèrent le prince d'Elbeuf: on continua les excavations avec plus d'ardeur; on trouva bientôt l'architrave, ou le dessus d'une porte en marbre, avec une infcription & sept statues grecques semblables à des Vestales, & qui furent envoyées en France.

Quelque temps après on découvrit un temple antique, de forme ronde, environné de vingt-quatre colonnes d'albâtre fleuri; l'intérieur étoit orné d'un pareil nombre de colonnes, & d'autant de statues de marbre grec, qui surent envoyées à Vienne au prince Eugène. Recueil de ce qui a été publié sur Herculane, par M. Requier, 1754.

Le produit de ces recherches devint bientôt assez considérable pour attirer l'attention du gouvernement, & l'on arrêta les travaux du prince d'Elbeus, Depuis ce temps-là il n'en sut presque plus

Füj

question, jusqu'au temps où Don Carlos, devenu roi de Naples, voulut faire bâtir un château à Portici en 1736; le duc d'Elbeuf lui céda sa maison & le terrain d'où l'on avoit tiré tant de belles choses. Le roi sit creuser à quatre-vingt pieds de prosondeur perpendiculaire, & l'on ne tarda pas à reconnoître une ville entière qui avoit existé à cette prosondeur. On retrouva même le lit de la rivière qui traversoit la ville, & une partie de l'eau qui la formoit. (M. Requier, pag. 132).

M. Venuti, célèbre antiquaire, dirigeoit alors les excavations; on découvrit le temple de Jupiter, où étoit une statue qu'on a dit être d'or; & ensuite le théâtre, inscriptions qui étoient sur les principales portes, les fragmens des chevaux de bronze doré, & du char auquel ils étoient attelés, qui avoient décoré la principale entrée de ce théâtre, une multitude de statues de marbre, de colonnes & de peintures; il publia une petite

description en 1750, in-80.

Winkelmann ayant été visiter ces travaux en 1752, donna aussi sur ces antiquités une lettre intérefante, qui sut traduite & imprimée à Paris en 1764,

en 105 pages in-4to.

Il n'y avoit pas cinquante ouvriers, en 1765, qui y sussent occupés depuis le départ du roi pour l'Espagne, & cependant on faisoit continuellement des decouvertes nouvelles. En 1769, il n'y en avoit plus que dix, & en 1776, trois ou quatre. Les tranchées se sont au hasard, de cinq ou six pieds de haut, sur trois-ou quatre de largeur; on est obligé de les étayer ensuite avec la charpente, ou de réserver des massis de terre pour soutenir la terre toujours prête à s'ébouler.

Quand on a fouillé dans un endroit, on le remaplit avec la terre que l'on retire d'un boyau voisin; on est assujetti à cette manière de procèder, par la nécessité de ménager les édifices de Resina & de

Portici, qui sont au dessus de ces souilles; & cela fait qu'on ne peut avoir qu'imparsaitement les plans de la ville & de ses édifices.

On reconnoît cependant que toutes les rues d'Herculanum étoient tirées au cordeau, & avoient de chaque côté des parapets ou trottoirs pour les gens de pied, comme il y en a dans les rues de Londres; elles étoient pavées de laves toutes femblables à celles que jette actuellement le Vésuve; ce qui suppose des éruptions bien plus anciennes

que celle de l'an 79.

L'édifice le plus considérable qu'on ait découvert dans les souilles d'Herculanum, est un bâtiment public, où il paroît que se rendoit la justice, appelé, suivant les uns, Forum, suivant les autres, Chalcidicum; c'étoit une cour de deux cent vingt-huit pieds, dont la forme étoit rectangle, environée d'un péristile ou portique de quarante-deux colonnes, plus haut de deux pieds que le niveau de la cour, pavé de marbre & orné de disserentes peintures. M. Bellicard qui le vit en 1750, étant en Italie avec M. le marquis de Marigny, en a donné une courte description avec un petit plan, dans ses Observations sur Herculanum, aussi-bien que M. Requier dans son Recueil, & M. Dumont dans ses ruines de Pæstum.

Le portique d'entrée étoit composé de cinq arcades, ornées de statues équestres de marbre, dont deux ont été conservées; ce sont les fameuses statues de Balbus, dont nous avons parlé; & l'on a trouvé plusieurs statues des familles Nonia &

Annia, dans le théâtre & ailleurs.

Dans un enfoncement qui se voyoit en face de l'entrée à l'extrêmité de l'édifice, au-delà du portique parallèle à celui de l'entrée, il y avoit une espèce de fanctuaire élevé sur trois marches, où étoit la statue de l'empereur Vespassen, & à ses côtés deux autres figures dans des chaises curules;

F iv

à droite & à gauche, il y avoit dans le mur deux niches ornées de peintures, avec les statues en bronze de Néron & de Germanicus, de neuf pieds de haut; il y avoit d'autres figures de marbre & de bronze sur les murs du portique.

Ce Forum étoit joint par un portique commun à deux temples moins grands, de forme rectangle, voûtés, ornés intérieurement de colonnes, de peintures à fresque, & de quelques inscriptions en bronze; il y avoit un de ces temples de cent

cinquante pieds de long.

On découvrit aussi, en 1750, près de ces mêmes temples, c'est-à-dire, sous Resina & près du château du roi, un grand théâtre. M. Bellicard en donna le plan dans son ouvrage; mais on le trouve avec beaucoup de détail dans le Voyage pittoresque. Le diamètre du demi-cercle de l'amphithéâtre étant pris de dessus les gradins les plus élevés, est de deux cent trente-quatre pieds; ainsi comptant seize personnes par toise quarrée, il pouvoit contenir dix mille spectateurs; ce qui donne une idée de la grandeur de cette ville. Il y avoit vingtun rangs de gradins.

Le théâtre étoit dans le goût de celui de Pal-Jadio à Vicense; l'avant-scène étoit décorée de colonnes, de niches, de statues, d'ornemens en sculpture (1). Le proscennium est entier, & il a cent trente pieds de longueur; on voit aussi une partie de la scène, & la base d'une des colonnes qui la décoroient, elles étoient d'albâtre fleuri. Les niches de l'avant-scène rensermoient des statues en bronze des neus Muses; on les a transportées à Portici. Il y avoit aussi beaucoup de statues de marbre; mais on n'en a trouvé que les fragmens:

<sup>(1)</sup> Les détails de ce théâtre ont donné lieu à M. l'abbé de Saint-Non de faire une dissertation de 50 pages sur les théâtres, les cirques, & les spectacles des aneiens, dans le second volume du Voyage pittoresque.

peut-être que le tremblement de terre de l'an 63 avoit fait plus de mal à ce bel édifice que n'en fit l'éruption du Vésuve. On a trouvé aussi beaucoup de fragmens de chevaux de bronze, ils étoient probablement au haut des gradins, qui se terminoient par un mur orné de niches, de statues & de peintures à fresque qu'on en a détachées. Une partie des murs étoit revêtue de marbre de Paros; j'ai vu en 1765 beaucoup de gradins à découvert, & l'on y travailloit journellement. On ne l'a point recomblé, mais on a soutenu les terres dans cet espace par des pilliers de pierre; il ne reste même de découvert à Herculanum que ce théâtre, & le corridor qui tourne autour de l'amphithéâtre où sont les gradins.

Un tombeau que l'on découvrit dans le même temps, étoit décoré extérieurement de piedéstaux d'un beau genre; l'intérieur étoit un caveau de briques, ayant douze pieds de long sur neuf delarge, environné de niches avec des urnes cineraires; tout étoit resté en place, au point que la brique même, posée sur chaque urne, n'étoit pas dérangée; la cendre y avoit cependant pénétré & avoit

tout rempli.

Un peu plus loin, en creusant sous la vigne d'un particulier, on a trouvé plusieurs rues bien alignées & des maison particulières, dont plusieurs étoient pavées de marbres de différentes couleurs, en compartimens; d'autres de mosaïque, faites avec quatre ou cinq espèces de pierres naturelles; d'autres ensin avec des briques de trois pieds de longueur & de six pouces d'épaisseur; il y en a de semblables dans le temple de Pouzol. On apperçoit tout autour des chambres une espèce de gradin d'un pied de haut, où peut-être s'assoyoient les esclaves. Les murs des maisons étoient le plus souvent peints à fresque en compartimens. On y remarque des cercles, des lozanges, des colonnes,

des guirlandes, des oiseaux. M. Cochin a fait graver quelques - uns de ces ornemens dans ses Observations sur Herculanum; les bandes sont quelquefois jaunes, quelquefois grifes; les fonds varient également, mais il n'y a guere de maifons où l'on n'en ait trouvé. Ce genre de décoration s'est mainteny en Italie jusqu'à notre temps; on ne voit presque pas de tapisseries dans les appartemens ordinaires, mais beaucoup de' peintures à fresque sur les murailles; cela décore les appartemens, sans en diminuer la fraîcheur. Les murs des maisons sont souvent ornés de colonnes de briques, qui sont engagées d'un tiers de leur diamètre, & qui sont enduites d'un ciment blanchi au-dehors. J'ai vu la même chose dans le temple de Pompeii; c'est l'intonacatura des Italiens, qui fe fait avec de la chaux & du marbre pilé.

Les fenêtres, à ce qu'il paroît, étoient ordinairement fermées en bois pendant la nuit & ouvertes pendant le jour, & d'autres étoient fermées avec des feuilles de talc. On a cependant trouvé du verre, soit à Herculanum, soit à Pompeii; mais s'il a fervi pour les fenêtres, ce n'étoit qu'à un petit nombre de maisons; ce verre étoit fort épais; il paroît que l'on n'avoit point alors l'art de faire des vitres aussi minces que les nôtres, & aussi facilement qu'on les fait actuellement (1). Il n'en faut pas être étonné, ce n'est que dans ces derniers temps que ce genre d'agrément est devenu si général; il y avoit à Lyon, au commencement de ce

<sup>(1)</sup> On croit que les vitres n'ont commencé à être employées aux fenêtres qu'au quatrième siècle, quoique le verre sût connu & employé à divers usages, avant la fin de la république. Sur l'usage du verre chez les anciens, on peut voir les antiquités romaines du comte de Caylus, Tom. I. page 293. Tome II. p. 357. Tome III. p. 193. Tome IV. p. 26. Tome V. p. 207. & la differtation de M. Nixon sur le verre employé aux fenêtres, Philosophical Transactions, 1758, p. 601. Cet auteur est persuadé qu'il y en avoit à Herculanum.

siècle, la moitié moins de vitres qu'il n'y en a maintenant, & les senêtres des ouvriers y sont en-

core fermées en toiles ou en papier.

On a trouvé cependant à Herculanum des bouteilles de verre, & des gobelets en grand nombre; on les voit au cabinet de Portici. Ce verre est ordinairement terne; il a perdu son poli par l'action du feu & des acides qui en ont attaqué & décomposé peu à-peu la surface (1); il s'en trouve des morceaux qui brillent des couleurs prismatiques les plus vives, parce qu'ils sont écaillés & divisés. fans qu'on s'en apperçoive, en seuillets ou tranches extrêmement minces; or il est de la nature des lames très-minces, de répandre des couleurs disférentes, suivant la dissérence de leur épaisseur, ainsi qu'on le voit par les belles expériences qui sont dans l'optique de Newton; on a remarqué la même chose dans le verre tiré des catacombes de Rome: il y en a un morceau à Paris au cabinet du roi, qui a presqu'autant d'éclat que les pierres chatovantes, auprès desquelles ce verre antique est placé.

Il y avoit à Horculanum des fenêtres fermées avec des feuilles de talc & avec un gypse transparent, débité par lames minces comme la pierre spéculaire, & qui pouvoit tenir lieu de verre; on voit en quelques endroits de l'Italie des senêtres entières en seuilles de talc qui ont servi anciennement, & l'on en trouve des fragmens au cabinet de Portici; on s'en sert encore quelquesois: les senêtres de l'église de San Miniato, à Florence, étoient sermées ci-devant par une espèce d'albâtre.

ou de pierre mince & transparente.

<sup>(1)</sup> Il se trouve cependant quelques bouteilles qui ont con-

### CHAPITRE VI.

# Description du cabinet de Portici.

Le cabinet d'antiques, ou le Museum de Portici, le plus curieux & le plus riche qu'il y ait en Italie, a été formé depuis 1750, en conséquence des fouilles d'Herculanum, de Pompeii & de Stabia; il est placé dans les entresols d'un bâtiment extérieur qui tient au palais du roi du côté de Naples, sous la garde de M. Camillo Paderni. Un jeune homme très-peu instruit le faisoit voir aux étrangers lorsque j'y allai; on ne recevoit de lui aucune lumière: & comme il étoit désendu d'écrire sur le lieu, l'on ne pouvoit en avoir alors qu'une notice assez imparsaite; en 1775, il étoit

permis d'écrire, mais non de dessiner.

La description de tous ces monumens & de leurs usages, & l'explication des peintures & des statues, méritoient bien d'occuper les antiquaires les plus habiles: dès qu'on eût commencé de former ce Museum, vers 1750 ou 1755, M. le marquis Tanucci forma une société ou académie de belleslettres, qui devoit s'y appliquer; elle s'assembloit dans son appartement, à la secrétairerie, tous les quinze jours, & l'on travailloit de concert avec lui : cette compagnie étoit composée, à ce que j'ai oui dire, de MM. Mazzochi, Zarillo Car-cani, Galliani, le baron Ronca, Nicolao Ignara Camillo Paderni, Planura, Castelli, Aula, Monti; Giordano, Baiardi, Valetta, Pratillo, Cercati, avec le Père de la Torre & le Père Tangi; nous avons déjà huit volumes grand in-folio de leur travail, sans compter un volume qui contient le catalogue de sept cent trente-huit tableaux, de trois cent cinquante statues, de mille six cent quarante-sept vases ou meubles remarquables; les lampes, candelabres & trépieds sont comptés séparément; ce volume parut en 1755; les huit volumes de descriptions, intitulés: Antichità di Ercolano, ou Pitture antiche d'Ercolano, contiennent les gravures des principales peintures, des statues & des bronzes, avec leurs explications. Le sixième, qui a paru en 1774, contient des figures de bronze: le septième a paru en 1779; c'est le cinquième des peintures. Dans les suivans, on aura les figures de marbre, les ustensiles de toute espèce, les médailles, les inscriptions, enfin une histoire complette des fouilles. On m'écrit en 1784 que le huitième a paru. L'on a commencé en Angleterre, en Allemagne & en France les traductions de ce grand ouvrage, & l'on en a donné un extrait en sept volumes in-8°. à Paris, chez David, rue des Noyers, prix deux cent cinquante-deux liv. C'est M. Maréchal qui en a fait les explications.

Cette belle collection a été gravée par ordre & aux frais du roi, qui a fait d'abord des présens de la moitié de l'édition; j'ai vu offrir jusqu'à cinquante sequins du volume, par des gens riches qui n'étoient pas à portée de l'avoir autrement qu'à prix d'argent. Mais le roi avoit voulu se réserver le privilège de donner seul cette marque de distinction aux gens de lettres, ou aux personnes en place; cependant on s'est ensuite déterminé à

le laisser rentrer dans le commerce.

On voit dans la cour de ces bâtimens du Musée un grand banc de pierre en demi-cercle, de quinze à dix-huit pieds de diamètre, tiré d'Herculanum, avec une inscription: on croit qu'il avoit été placé dans le lieu de la sépulture des prêtres. Il y a aussi dans la cour, dans l'escalier & dans les appartemens, plusieurs statues de marbre, qui sans être du premier ordre, comme celles des Nonius, ont

cependant de la beauté; les têtes sont ordinairement médiocres, mais les draperies sont travaillées avec délicatesse & avec goût. On y remarque sursont une grande figure de semme d'un âge avancé; érigée par les décurions d'Herculanum, à l'honneur de Ciria, semme de Balbus le père, & mère de Balbus, qui étoit le protecteur de leur ville: cette statue a six pieds de haut, elle est voilée & drapée de grande manière; on y a trouvé l'inscription qui marque ce qu'elle étoit.

Douze statues de femmes, drapées, entre les-

quelles on voit une vestale admirable.

Une figure debout plus grande que nature, qu'on dit représenter un consul romain; la draperie en est de la plus grande manière & indique par-

faitement le nud.

Les statues de bronze sont en si grand nombre dans ce cabinet, que tout le reste de l'Europe auroit peine peut-être a en fournir autant, & elles sont belles en général; parmi les statues grandes comme nature du cabinet d'Herculanum, voici les plus remarquables suivant Winckelmann: un jeune satyre assis & endormi, qui a le bras droit posé pardessus sa tête, & le bras gauche pendant. Un vieux satyre ivre, couché sur une outre, sous laquelle on voit étendue une peau de lion; il est appuyé fur fon bras gauche, il a la main droite levée, & en signe d'alégresse, le satyre fait claquer le doigt avec le pouce. C'est ainsi qu'étoit figurée la statue de Sardanapale, à Anchiale en Cilicie, & c'est ce qu'on fait encore dans quelques danses. La figure qui réunit le plus de suffrages est un mercure assis, le corps incliné en avant, & la jambe gauche tirée en arrière; il s'appuie sur sa main droite; & tient dans sa main gauche un bout de son caducée. Hist. de l'Art. Tom. II, p. 301. On pense en effet assez généralement que c'est la plus belle de toutes les statues de bronze qu'on y a trouvées.

On en distingue encore plusieurs qui sont fort remarquables: un faune qui dort, grande figure en bronze; un mercure, deux lutteurs, dont l'un est dans la posture d'un aggresseur; & l'autre sur la désensive, & qui sont très-beaux; un faune ivre placé sur un outre de vin, il a sept à huit pieds de proportion, & l'on en a trouvé douze de même grandeur dans le théâtre; deux figures nues d'un tiers plus grandes que nature; on prétend que l'une représente Jupiter; la tête & le corps ont été applatis sous le poids des laves, & quoique cet accident l'ait endommagée beaucoup, on y reconnoît toujours de grandes beautés; les cuisses & les jambes sont bien conservées & fort belles.

Deux consuls romains, dont l'un avoit vraisemblablement les yeux d'un autre métal, ainsi qu'il est aisé de s'en appercevoir par les trous qui restent, & où il y a tout lieu de croire qu'ils étoient incrustés. On ne trouve que trop d'exemples de cet usage; & la plupart de ces statues ont souvent des yeux d'argent, qui sont un contraste désagréable

avec un fond presque noir.

Cinq statues de danseuses plus petites que nature; trois semmes drapées; plusieurs bustes représentant des philosophes & d'autres hommes illustres; deux têtes de chevaux en bronze, quelques fragmens d'une statue équestre de bronze: ce devoit être un bel ouvrage, à en juger par la tête du cheval, & par les jambes de l'homme qui subsistent encore.

Tous ces morceaux, tant en marbre qu'en bronze, fe distinguent par une composition d'un grand style, un excellent caractère de dessin & une belle exécution; mais il y en a beaucoup que l'on a restaurés très mal adroitement. Voyage pittoresque, 'Tom. II, pag. 56. On verra bientôt que les peintures ne sont pas de la même beauté.

Tous les appartemens du cabinet dont nous parlons, sont pavés de mosaïques anciennes d'Herculanum, on les transporte par morceaux de quatre à cinq pieds; on a mis dans la dernière pièce du cabinet les morceaux dont les sujets ou l'exécution ont mérité d'être distingués. J'y ai remarqué une figure qui tient un tambour de basque, une autre qui joue de deux slûtes à la sois, & une sroissème tenant les crotales (1). On y voit des figures à cheval sans étriers & sans selles, une simple toile couvre le cheval, & ne tient que par une sangle & un poitrail.

Ces appartemens sont garnis de beaux vases d'argent & de bronze, avec des urnes sépulchrales & des vases étrusques en terre, semblables à ceux qu'on voit à Rome dans la bibliothéque du Vatican

& dans les cabinets dont j'ai parlé ci-dessus.

On y remarque un autel de bronze, une chaise pliante, Sella curulis, dont les pieds sont faits en sorme d'S, le Lectissernium, ou lit de parade, confacré aux dieux, & beaucoup d'instrumens qui servoient aux sacrifices.

Les armoires vitrées dont ces salles sont garnies contiennent un grand nombre de petits dieux lares; quelques figures panthées ou polythées, qui rassembloient les attributs de plusieurs divinités. La variété de ces attributs dépendoir de la dévotion des

<sup>(</sup>I) \*Crotali, ou Crotalum, instrument composé de deux petites pièces rendes de cuivre, qu'on frappoit l'une contre l'autre. On donnoit encore le nom de crotales à de petites boules sonores, réunics par un lien qui les traversoit. Les Cymbala étoient composés de deux cloches on calottes de cuivre qu'on frappoit l'une contre l'autre.

On a trouvé dans les peintures d'Hereulanum, la représentation des autres instrumens; une lyre qui approche de notre harpe, on en voit une à onze cordes, on la touche avec une pince; une à quatre cordes, qu'on pince avec les doigts; un instrument à cinq cordes & à cinq tuyaux; un instrument à fept tuyaux; deux stûtes dont on joue à la fois, le tambour de basque, des anneaux qui avoient un mouvement sur un cercle de métal, &c. Au sujet des instruments des anciens, il faut voir les Mémoires de l'académie des inscriptions, T. IV, p. 128; les peintures d'Herculanum, & M. Fougeroux, p. 139-personnes

personnes qui les saisoient saire, pour exprimer dans un seul objet toutes les divinités sous la protection desquelles elles se mettoient. Ces petites sigures sont de bronze, & plusieurs sont d'un trèsbon goût.

Ces trépieds sont du plus beau travail, un surtout dont la cuvette est portée par trois sphynx aîles très-bien saits; un autre qui est aussi de bronze-& soutenu par trois satyres, ou espèces de priapes, dont les caractères de têtes sont admirables & les attitudes pleines d'expression; ils n'ont chacun qu'une oreille, une jambe & un pied, & la cuisse prend

naissance au milieu du bas-ventre.

Il y a aussi dans une armoire un recueil de priapes ou phallums d'une très belle conservation; on les a fait graver dans le Tome VI de la collection d'Herculanum, avec une dissertation dont il y a un extrait dans le Voyage pittoresque; ils sont de bronze, les uns de grandeur naturelle, les autres plus petits. Ces priapes ne sont point des statues du dieu honoré sous ce nom, mais de simples représentations du membre viril en érection. La plupart tiennent à deux cuisses & deux pieds de lion, ou d'autre animal, qui prennent leur naissance vers les testicules; ils ont quelquefois des aîles & sont enjolivés de plusieurs sonnettes ou grelots; on peut les suspendre comme des lustres, & pour peu qu'on les touche, ils forment un petit carillon. Indépendamment de ces priapes, qui sont en très-grand nombre, il y en a une infinité de très-petits, qui n'ont pas plus de fix à huit lignes de long. On prétend que les femmes s'attachoient ces derniers sur les reins dans l'espérance de devenir sécondes; on en portoit au col, on les regardoit comme des préservatifs contre les enchantemens. Plin 28, 4. Cette persuasion dut les multiplier. Athénée nous dit que dans une fête de Bacchus, on avoit porté un phallum en

or de cent & vingt coudées de long, terminé par une étoile.

Il y a un manche d'arrofoir qui a la figure d'un priape; peut-être pensoit-on qu'un meuble de jardinage pouvoit porter le caractère du dieu qui préfidoit aux jardins; on y trouve même un petit ca-

dran, dont le style étoit de même forme.

Au reste, les villes de la campanie, Capoue & Bases, étoient regardées, plus que tout autre endroit de l'Italie, comme des lieux de volupté & de licence. Vénus étoit spécialement honorée à Herculanum, & l'on trouve les attributs de ce culte obscène sur beaucoup de lampes de bronze, où l'imagination s'est épuisée dans les formes les plus bisarres & les plus libidineuses; mais on ne les a point exposées dans le cabinet de Portici. Voyez les Mémoires de l'académie 1757, p. 370. Les lampes de terre cuite sont en général dans des formes plus décentes.

On voit aussi dans ce cabinet des instrumens de tous les arts, & c'étoit pour moi la partie la plus curieuse; je commence par celui d'écrire : on remarque les instrumens pour marquer & pour figurer la pâte des gâteaux': ceux qui portoient les lettres dont on marquoit le pain ou les briques, ils auroient bien dû, à ce qu'il semble, faire inventer l'imprimerie; car plusieurs de ces lettres assemblées n'auroient-elles pas imprimé une couleur sur du papier. sur de la peau, sur de la toile, comme elles impri-

moient leur forme sur de la pâte?

Des plumes de bois de cèdre, taillées comme les nôtres, des écritoires de forme cylindrique, avec de l'encre dedans; des tablettes sur lesquelles on étendoit la cire, des instrumens pour unir la cire, des poinçons ou styles pour écrire, des grattoirs pour effacer l'écriture, & un étui de bronze qui renfermoit des styles; il y a aussi des peintures où

l'on en voit l'usage & l'action.

Des instrumens d'agriculture, & jusqu'aux sonnettes qu'on attachoit au col des bestiaux; de la batterie de cuisine & tous les ustensiles domestiques, on y eût trouvé de quoi monter une maison complète à cet antiquaire fanatique, qui ne vouloit être éclairé que par les lampes antiques, & qui, au lieu de dire une pièce de deux sols, disoit toujours un sesterce.

La collection la plus nombreuse est celle des lampes de bronze & de terre cuite de toutes les espèces. L'imagination s'épuisoit pour en varier les formes, il y en a souvent de très - bisarres; plusieurs sont ornées de bas-reliefs; on remarque une lampe à deux mêches, qui paroît avoir été suspendue par le moyen de quatre chaînes attachées aux aîles de deux aigles qu'on voit sur les côtés, & dont l'anse est en sorme

de tête de cheval.

On n'y voit pas de chandeliers, quoique les anciens fissent des chandelles de cire, mais des candelabres, sur lesquels on mettoit des lampes qui ont jusqu'à cinq pieds de haut, quelques - uns dont les ornemens sont d'un bon genre. M. Cochin en a fait graver deux dans ses observations. On trouve aussi

des lanternes & des éteignoirs.

Des fourneaux portatifs en bronze, d'une forme affez ingénieuse, qui servoient à chausser de l'eau dans un vase, & des choses solides sur une grille; d'autres pour chausser de l'eau, en mettant le seu dans le milieu; un vase ou espèce de marmite de bronze à double fond; il paroît qu'on y mettoit du seu, car on y remarque trois petites cheminées. M. Fougeroux a fait graver une bouilloire commode pour chausser l'eau promptement; des vases de sonte d'une belle forme, & des moules pour les couler (1).

<sup>(1)</sup> Recherches fur les rnines d'Herculanum, & fur les lumières qui peuvent en résulter relativement à l'état présent des seiences & des arts, avec un traité sur la fabrique des

Des tasses & des soucoupes en argent, comme telles de nos tasses à casé, dont la forme & la ciselure sont de la plus grande beauté; des aiguières plus commodes que les nôtres, en ce que l'orisse étoit porté sur le côté, & l'anse placée audessus de la partie la plus pesante, pour qu'elle

fût en équilibre quoique pleine.

Des couteaux, qui paroissent de bon acier, dont les manches sont courts, & les lames ont quinze pouces de long fur dix-huit lignes de large; des couteaux dont la lame est creuse comme une gouge, qui servoient à ratisser la sueur au sortir du bain, firigiles; il y en avoit de fer, de cuivre, d'argent, d'or, & même d'ivoire & de corne. M. Fougeroux, p. 55. Des instrumens en forme de cuilliers quadruples, propres à faire cuire quatre œufs à à la fois séparément; grand nombre de coquilles de cuivre avec des manches, pour faire cuire la patisserie; des emporte - pièces pour découper les pates: j'y ai vu beaucoup de cuillers; il y en a d'ivoire, presque plates; il y a aussi des cuillers d'argent, mais je n'y ai vu aucun meuble qui approchât de nos fourchettes : un gril de fer pour la cuisine, des pincettes pour prendre le charbon.

Des marmites dont les deux anses se rabaissent & se collent sur les côtés, pour occuper moins de place. Des vases dont les anses sont en forme de serpens entrelacés; d'autres vases ayant des anses doubles de chaque côté. Des passoires ou espèces de cribles comme les nôtres, en argent & d'un beau travail. Beaucoup de mortiers à piler du sel, ou autres matières d'une forme applatie, avec un trou pour saire tomber le sel; des bassins dans la

forme de nos corbeilles à fruits.

Un bassin de bronze incrusté d'argent; beaucoup

mosaiques, par M. Fougeroux de Bondaroy, in-8. 1770 On y trouve beaucoup de détails sur l'état du cabinet de Portici, en 1763, avec plusieurs signres.

de vases dorés & de batterie de cuisine argentée, ou incrustée en argent; il n'y en a point d'étamée: cet art utile d'appliquer l'étain sur le cuivre manquoit aux Romains; aussi leur batterie de cuisine étoit-elle toujours d'un métal composé comme notre bronze, & non pas de cuivre pur, métal trop facile à dissoudre, & qui se change trop vîte en verd de gris. Il paroît cependant que les anciens savoient souder à l'étain. Des pots de terre assemblés en forme de panier à porter deux bouteilles de vin; des assiettes de terre absolument plates, probablement pour mettre les gâteaux.

Les denrées même s'y trouvent encore en nature; on y a trouvé des œufs très-bien conservés quant à la coquille; une tourte d'environ un pied de diamètre, dans sa tourtière au-dedans du sour: du froment dont les grains sont entiers, quoique noirs & comme charbonneux; il se réduit, entre les doigts, en une poudre fine & un peu grasse: des féves, des noix, qui ont encore leur couleur naturelle, mais qui au dedans n'ont l'air que de charbon. De petits pains ronds, qui n'étoient pas encore cuits, d'autres déjà cuits, mais moisis & à demi brûlés; ils ne sont point méconnoissables, leur forme est entière; on y voit même les lettres dont on les marquoit. Il y en a un de neuf pouces de diamètre sur quatre d'épaisseur, où sont empreints ces mots: Seligo C. Glanii. E. Cicere. Des amandes, des noyaux de pêches & d'abricots, des figues, des dattes, pignoli; des fleurs de grenades, une pomme de pin & des graines de pin, des gousses de caroubier, filiqua edulis; de l'huile desséchée, & dont il ne reste que la partie réfineuse, blanche, solide, graffe sous les doigts; de la poix qui est sèche (1), du vin même qui est

<sup>(1)</sup> M. Richard parle de la poix, mais c'est un poisson cuit au vin, dont la fauce étoit desséchée & durcie. On peut confondre pece avec pesce, dans les livres italiens.

G iii

### O2 VOYAGE EN TTALIE.

en extrait sec, solide, transparent & percé de trous d'un noir qui tire sur le violet. On sait que le vin des anciens étoit épais, & déposoit beaucoup. Pline dit qu'on en avoit conservé plus de deux cent ans, & qu'il avoit acquis la consistance du miel. L'on en peut juger surtout par celui qui est à Portici: l'on a trouvé des caves revêtnes de marbre, avec les bouteilles rangées sur des gradins. Il y a des bouteilles de grès, qui portent le nom du consul & l'indication du vin Herculanense.

Les verres & les bouteilles y étoient une chose fort commune. Il y a des gobelets travaillés sur le tour. On trouve beaucoup de lacrymatoires, petites sioles de verre, qui étoient supposées renfermer les larmes répandus sur les tombeaux; il y en a même où l'on voit des sigures empreintes. Des tuiles d'une forme très-commode pour border le faite des maisons; elles sinissent par un rebord, avec un trou pour l'écoulement des eaux.

Tout ce qui est nécessaire pour l'ajustement & Ila toilette se retrouve dans ce cabinet d'antiques: des ornemens de la jeunesse appelés Bullæ, en sorme de cœur, des colliers, des plaques d'or que les femmes portoient au col, des boucles d'oreilles, des bagues, des anneaux d'or qu'on portoit aux bras; des brasselets de vermeil, un brasfelet d'or formé de deux demi-cercles qui s'attachoient avec de petits cordonnets d'or; un miroir de métal; des cures-oreilles, des peignes qui sont comme les nôtres, plus serrés d'un côté; de longues épingles d'argent pour tenir les cheveux, des filets pour les envelopper; des boucles de cheveux imitées en bronze, évidées avec légèreté, & frisées avec goût, & des têtes fort bien ciselées. où l'on voit l'ajustement des cheveux. Des pots de rouge en crystal de roche, semblables à ceux des toillettes de nos Françoises avec le vermillon, **ficus**, qui est très-bien conservé (1), des vases pour les parfums, & des frottoirs pour la peau. On a trouvé les bains eux-mêmes avec l'assortiment de

tous les ustensiles qu'en y employoit.

Tout ce qui servoit aux ouvrages des semmes : des ciseaux, des aiguilles, des dez à coudre ouverts par le bout; des fuseaux d'ivoire, des pelotons de fil, des galons d'or pour tressés sans soie, une cassette contenant tous les meubles dont nous venons de parler; un parasol ployant, &c.

Des couleurs brutes pour peindre, très-bien conservées, surtout de la laque, du jaune & de très-

beau bleu.

Des balances en forme de romaines ou pesons; de petites balances à deux bassins, mais dont les bras sont divisés en deux parties, ce qui les rendoit plus portatives; un petit poids qu'on y faisoit couler, suppléoit à-peu-près comme dans nos romaines, au grand nombre de petits poids ou de subdivisions dont on se sert dans le commerce. Ces balances sont suspendues à une simple boucle; elles n'ont point d'aiguilles ni de languettes pour indiquer les petits trébuchemens; cependant j'ai vu ailleurs des balances antiques, où il y avoit une languette.

Des poids de marbre ou de métal, qui serviront à connoître la véritable livre des anciens: j'ai oui dire que la livre étoit la même que celle de Naples, c'est-à-dire, dix onces trois gros & demi; en effet plusieurs auteurs disent que la livre romaine étoit de dix onze cinq gros. Voyez le Tome V.

Des instrumens de musique, Tibiæ; les slûtes faites d'os; les Crotali, ou le Crotalum; les cimbales en forme de cloches, qu'on frappoit l'une contre l'autre; des tuyaux d'os ou d'ivoire, qui parois-

<sup>(1)</sup> M. Richard prétend que c'étoit une plaisanterie de la reine d'Espagne, qui y avoit fait mettre du rouge; mais voyes M. Fougeroux, p. 97.

fent des flûtes, &t qui se réunissoient par des anneaux de bois, il y en avoit un qui étoit pétrissé; le Sisseum, instrument en ser à cheval, traversé de plusieurs tringles de métal, que l'on frappoit avec un archet. On ne voit que dans les peintures la flute à sept tuyaux, le tambour de basque, les timbales; nous en parlerons encore à la suite des peintures. Des dez à jouer numérotés comme lesnôtres, dont quelques uns sont pipés & s'ouvrent pour y mettre du plomb, des cornets d'ivoire.

Des instrumens de chirurgie, & même un étui complet où tous les instrumens ont des manches de bronze avec des ornemens de fort hon goût,

M. Perret a lu, en 1783, à l'académie des sciences, un mémoire sur quarante instrumens de chirurgie trouvé à Herculanum, dont quinze apportes en nature, achetes des ouvriers des fouilles, & vingt cinq dessinés furtivement dans le cabinet de Portici, par les soins de Madame la comtesse de: Tessé. Il sera imprimé à la suite de l'art du coutelier en instrumens de chirurgio. Ces instrumens sont en cuivre pur gifans zinc, argent, ni fer. Plusieurs: ressemblent aux nôtres; on y voit, par exemple. la sonde urinaire en S, oubliée pendant seize siècles .: retrouvée vers 1745 par M. Petit; un dilatatoire fort fingulier. Des pinces à seton; des instrumens tranchans; avec du cuivre écroui très-dur; même des lancettes en cuivre. On voit que cet art avoit déjà, beaucoup de ressources ingénieuses pour le soulagement de l'humanité.

Des casques, des cuirasses, des brassards, des boucliers, & toutes sortes d'armes offensives & désensives; des mors de brides tous droits, des éperons à une seule pointe.

Une hache de charpentier, des plombs de forme conique, & tournés à l'usage des maçons; des gonds, des verroux, des serrures, des cless, des marteaux. Des clous qui paroissent faits au mare

tean, & d'autres qui ont été formés dans une espèce de filière ; je parle de ceux de cuivre, car pour ceux de fer, je n'ai pu en distinguer la forme. En général, presque tous les instrumens de fer sont rongés par la rouille, défigurés, réduits en scories, boursousiés & méconnoissables; voilà pourquoi l'on n'y a trouvé presque d'autre meuble en ser bien conservé, que le gril de ser dont j'ai parlé & quelques couteaux. On a trouvé une maison dont la porte d'entrée étoit sermée d'une grille de fer, mais cette grille s'en alla en morceaux. quand on voulut la toucher; au reste, les Romains employoient le cuivre beaucoup plus volontiers que le fer, parce qu'il est facile à travailler. J'ai remarqué encore des hameçons, des filets de pêcheurs & d'oiseleurs, noircis par le feu, mais dont la forme est entière; des somelles de souliers faites avec une corde lacée; des moulins en bois pour les boutons.

Des urnes de terre, divisées intérieurement par loges; on croit qu'elles servoient pour enfermer les loirs, Glires, que l'on élevoit, & qui formoient un objet de luxe chez les anciens; par un de ces usages bizarres dont on trouve à peint quelque raison, malgré seur universalité.

Un petit cadran solaire, tracé sur une pièce d'argent en sorme de jambon; la queue de l'animal y sert de style; on l'aigravé dans le troisième Tome des Antichità di Ercolano, p. 337. M. de la Condamine en parle dans les Mémoires de l'académie pour 1750, p. 370: Voyez aussi l'Encyclopédie de Paris, au mot gnomonique.

Des compas simples & doubles, c'est-à-dire, où la charnière n'est pas à l'extrêmité des branchess

Deux mesures de pieds qui se sont trouvés de dist pouces onze lignes & cinq douzièmes. Voyez M. Fougeroux, pag. 44. Cependant le pied grec surpassoit le pied romain d'un vingt-quatrième. Mém. de l'académie, 1714. p. 397.

#### JOS VOYAGE EN ITALIE.

M. Bonpiéde, ingénieur du port, m'a fait voir la copie exacte d'un de ces pieds, il a dix pouces onze lignes & demie; cela peut contribuer à décider la question de la longueur de l'ancien pied que M. de la Condamine avoit déjà trouvé de dix pouces onze lignes, par la comparaison de plusieurs monumens romains. Mémoires de l'académie, 1757.

On a découvert en 1779, dans les fouilles de Stabia un pressoir à huile, dont M. le marquis Grimaldi a publié la description à Naples, 1783,

71 pages in-4°.

On a trouvé beaucoup de médailles, dont quelques-unes sont surieuses, telles que les médailles de Vitellius qui sont rares dans tous les cabinets; un triomphe de Titus; une médaille de Vespasien, frappée à l'occasion de la prise de Jérusalem, Judea capta. J'y ai vu un médaillon d'Auguste en or, de quatorze lignes de diamètre, qui pèse plus d'une once, morceau unique pour les antiquaires, mais c'est le seul de cette importance qui ait été trouvé à Herculanum.

Des sceaux ou cachets; des anneaux d'or, d'argent de ser, montés & non montés; des cornalines, des sardoines; plusieurs pierres précieuses montées en or, mais grossièrement; on m'en sit voir une que le roi d'Espagne avoit fait remonter, & qu'il poitoir depuis sept ans, mais qu'il a remis au cabinet de Portici, en partant pour l'Espagne, afin de faire voir qu'il vouloit conserver au royaume de Naples tout ce qu'on avoit trouvé à Herculanum, sans exceptiqu.

Les pierres gravées se sont trouvées en grand nombre, & la plupart d'une grande beauté. On en a tiré aussi plusieurs meubles de crystal de roche, qui prouvent que ce travail étoit très-persectionné; il y a des flacons de crystal de roche, dont l'ouverture est si étroite que le travail en a dû être

fort difficile.

On garde dans le même cabinet huit petits tableaux sur pierre, représentant huit muses; ils ne sont pas mieux peints que de bonnes peintures chinoises; mais il y a une de ces muses remarquable en ce qu'elle a à côté d'elle un Scrinium, boîte destinée à mettre des livres : on apperçoit en esset dans le scrinium des livres roulés avec leurs étiquettes, c'est-à-dire, de petites bandes de papier qui débordent; ce que l'on n'avoit encore trouvé dans aucun monument.

Les livres, ou plutôt les manuscrits trouvés à Herculanum, sont d'une. grande espérance pour les gens de lettres, quoiqu'on n'en ait fait jusqu'à présent que peu d'usage. Ces livres ne sont point en parchemin, ainsi qu'on l'a publié en France : ils font faits avec des écorces d'arbres, avec des lames de la plante appelée papyrus, & avec des feuilles de cannes de jonc (1), collées les unes à côté des autres & roulées dans le sens opposé à celui dont on les lisoit. Ces livres ne sont écrits que d'un côté, & disposés par petites colonnes, qui ne sont guère plus hautes que les pages de nos volumes in-douze. Ils étoient rangés les uns sur les autres dans une armoire en marqueterie, dont on voit encore les fragmens. Lorsqu'on mit la main sur ces livres, tous ceux qui n'avoient point été faiss par la chaleur des cendres du Vésuve, pourris par l'effet de l'humidité ; tombèrent comme des toiles d'araignées aussi tôt qu'ils furent frappés de l'air; ceux au contraire qui par l'impression de la chaleur de ces cendres s'étoient réduits en charbon, étoient les seuls qui se fussent conservés, parce qu'ils avoient résisté à l'humidité.

<sup>(1)</sup> Sur le papyrus, voyez le comte de Caylus dans le Tome XXVI de l'académie des inscriptions; on a dit que l'encre étoit faite avec le noir du poisson, appelé Sepia, sèche, calamaro; mais ce n'est pas le sentiment de M. Fougeroux, page 72, ni de Winckelmann dans sa lettre sur Herculanum. J'ai parlé des plumes éi-dessus.

### 108 VOYAGE EN LTALIE.

Ces feuilles roulées & converties en charbon ne ressemblent ordinairement qu'à un bout de tabac ou à un bâton brûlé, de deux pouces de diamètre sur huit à dix pouces de longueur; quand on veut le dérouler ou enlever les couches de ce charbon, il se casse & se réduit en poussière; mais en y mettant beaucoup de temps & de patience, on parvient à enlever les pièces les unes après les autres, & à les copier en entier. Le père Antonio Piaggi, religieux Somasque, a été l'inventeur de cette espèce d'art, & il a fait un élève nommé Vicenzio Merli, qui s'en occupoit en 1765, mais avec peu d'assiduité & peu d'ardeur; voici à-peu-

près leur procédé.

On a un chassis dans une situation verticale, assujetti par sa partie inférieure sur une table, & dans le bas duquel le livre est porté sur des rubans, par les deux extrêmités du morceau de bois sur lequel il est roulé; on en voit la figure dans le livre de M. Fougeroux. D'un cylindre fixé au haut du chassis, on laisse pendre des soies crues d'une trèsgrande finesse, & rangées parallèlement comme une chaîne fort claire; au bas du chassis elles se replient horisontalement; on en étend sur la table une longueur pareille à la partie de la feuille qu'on veut dérouler; on fait tenir le commencement de cette feuille à la partie de la chaîne qui ne pose pas sur la table, & qui est la plus proche de cette même feuille. On se sert à cet effet de petites particules de gomme, en feuilles ou par écailles, qu'on applique derrière avec un pinceau, à l'aide d'un peu d'eau ou de la fimple falive vobservant de ne les mouiller que dans l'instant qu'on les applique; ou bien on y colle de petits morceaux de baudruches, ou feuilles de batteurs d'or, tirées des boyaux de bœuf. La feuille du livre s'adapte sur le champ à ces particules, de la même manière qu'une feuille d'or se fixe sur le mordant du doreur; le

Ígg

commencement de la feuille du livre étant ainsi hapé par la foie & par la gomme qui y font adhérentes, on tourne très-doucement le cylindre qui est au haut du chassis, auquel les fils de soic sont attachés, & à cause de la grande fragilité de la feuille, on aide en même temps le livre par enbas à tourner; par ce moyen on enlève insensiblement la partie de la fenille qui est fortifiée; le reste de la chaîne ou des fils de soie qui est couché fur la table se relève aussi, & à mesure que le rouleau tourne, cette chaîne se joint & s'applique à la ligne suivante, ou à la partie qui reste à dérouler. On la fixe ensuite sur la chaîne avec des particules de gomme, en suivant le même procédé. Lorsqu'il ne reste plus tien de la chaîne sur la table, & qu'elle a été toute appliquée à la feuille du livre, on coupe cette même feuille, & on la colle sur une planche; l'écriture y est si foiblement marquée qu'il est difficile de la lire, mais on y réussit en la mettant à l'ombre ou à un jour plus doux; alors on la lit comme on liroit un imprimé qui, après avoir été noirci au feu, conserveroit encore la trace des caractères dont il étoit empreint. Les fils de soie sont ici d'autant mieux imaginés, qu'ils forment comme la chaîne d'une étoffe, scutiennent la feuille également, remplissent les parties mutilées; & empêchent que la feuille ne se déchire dans ces endroits, qui étant les plus foibles, seroient les premiers à céder. Cette opération exige beaucoup de légéreté dans la main. On n'y travaille que les fenêtres fermées; car le moindre vent pourroit enlever ou rompre la feuille qu'on développe, & faire perdre en un instant le. fruit de toutes les peines qu'on auroit prises.

Ou a développé ainsi & collé sur toile quatre manuscrits grecs, dont le premier traite de la philosophie d'Epicure; le second est un ouvrage de morale; le troissème un ouvrage sur la musique.

### 110 VOYAGE EN ITALIE.

Dans le Voyage de M. Burney, il dit que c'est un manuscrit de Philodemus contre un musicien, Aristoxène, qui rejetoit les proportions & les nombres de Pythagore; M. Fougeroux dit qu'on y examine si la musique est utile à la société. Le quatrième est un livre de rhétorique. Aussi - tôt qu'on avoit enlevé une page on la copioit, & on l'envoyoit au chanoine Mazzocchi pour la traduire en italien. Il seroit à souhaiter qu'on employat à ce travail beaucoup de personnes; le père Piaggi, quoiqu'il oût trente ducats par mois, paroissoit n'y prendre pas assez d'intérêt, non plus que son élève, qui se plaignoit de ce qu'on ne lui donnoit que six ducats par mois, & ils y travailloient trèspeu. Peut-être seroit-il aussi beaucoup plus utile de ne développer que le commencement de chaque manuscrit, & de l'interrompre quand on voit que le sujet ne peut rien nous apprendre d'intéressant.

Sans cela il y a tout lieu de croire, que de trèslong-temps on ne verra paroître au jour ces ouvrages précieux, & parmi lesquels ou ne doit pas déseipérer de recouvrer quelques-uns de ceux qu'on avoit cru perdus pour la république des lettres.

Ce feroit une époque bien mémorable dans l'histoire de l'esprit humain, si l'on y rencontroit, par exemple, les ouvrages complets d'Aristote, de Diodore de Sicile, de Polybe, de Saluste, de Tite-Live, les six derniers mois des Fastes d'Ovide, les vingt livres de la guerre de Germanie, que Pline commença dans le temps qu'il servoit dans ces pays; les observations astronomiques des anciens, dont Ptolémée seul nous a transmis quelquesunes, mais en petit nombre, & même désigurées.

# CHAPITRE VII.

Des peintures antiques d'Herculanum.

La collection des peintures antiques tirée d'Herculanum, est aussi déposée près du château de Portici. On les conserve dans plusieurs chambres avec le plus grand soin, & le roi d'Espagne n'a jamais voulu qu'on en dispersât la moindre partie; on assure qu'il en avoit resusé même au roi son père.

Ces peintures sont sur une espèce de stuc sait avec du mortier de pouzolane, lié avec de la chaux, couvert d'un enduit très-mince de briques pilées & tamisées, que l'on a encore rougi avec du cinabre ou du vermillon, M. Fougeroux, p. 114. La couleur est superficielle & appliquée avec la gomme. Il y a quelques tableaux sur du marbre.

La plupart de ces peintures étoient sur des murailles que l'on a sciées à une certaine épaisseur: on les a ensuite assujetties avec tout le soin possible, en le scellant dans des chassis de parquet, comme autrefois on enleva les ouvrages de Damophile & de Georgaze, peintre & sculpteur célèbres, qui avoient décoré le temple de Cérès à Rome, lorsqu'on voulut réparer & recrépir de nouveau les murs de cet édifice. La fraîcheur des peintures d'Herculanum, qui s'étoit conservée pendant plus de seize cent ans dans l'humidité de la terre. le perdit bientôt à l'air par le desséchement qu'elles éprouvèrent, & il s'y forma une poussière, farineuse qui en peu de temps en eut fait perdre les couleurs. Un Sicilien nommé Moriconi, qui excelloit dans l'art des vernis, fut chargé d'en appliquer un pour conserver le coloris; cela a produit l'effet qu'on en attendoit; mais ce vernis a occa-

### 212 VOYAGE EN ITALIE.

sionné la ruine de plusieurs tableaux, car il fait tomber la couleur par écailles, & il y en a qui ne sont pas présentement reconnoissables, tant ils sont mutilés. Cela ne paroîtra pas surprenant lorsqu'on fera attention que la chaleur des cendres du Vésuve a dû consumer les gommes qui en lioient les couleurs. Peut-être auroit-on dû donner du corps aux couleurs, en colant les tableaux avant de les vernir; c'eût été le seul moyen de les conserver & de maintenir dans le coloris son ancienne fraîcheur.

Les plus grands morceaux de cette collection sont les moins nombreux, & n'ont guère plus de cinq pieds de haut; les autres sont la plupart comme nos petits tableaux de chevalet; plusieurs ont été trouvés entiers; il y en a cependant quelques-uns de mutilés; mais il est étonnant qu'ils ne le soient pas davantage, soit à cause des diverses éruptions du Vésuve qui ont dû les endommager, soit à cause de l'humidité occasionnée par les eaux qui ont filtré au travers des terres, & des cendres dont on a

trouvé les maisons remplies.

Tous ces tableaux sont peints en détrempe, ainsi qu'il est aisé de s'en appercevoir, surtout dans ceux qui ont été mutilés; la couleur qui s'en est enlevée par écailles n'a laissé qu'une impression verte, jaune ou rouge, qu'on avoit étendue auparavant sur l'enduit qui recouvroit la muraille; il n'en seroit pas de même si ces morceaux eussent été peints à fresque, car cette peinture qui ne s'arrête pas à la superficie, mais qui pénètre l'enduit de chaux & de fable fur lequel on l'applique, n'auroit pu se détacher qu'avec l'enduit même. La fresque des anciens, ainfi que la nôtre, n'admettoit que certaines couleurs assez actives pour pénétrer l'enduit, (Pline, Liv. 35, Ch. 7.) au lieu que la détrempe les admet toutes indistinctement; les tableaux d'Herculanum sont en détrempe; on y reconnoît,

fans exception, toutes fortes de couleurs, même celles qu'exclut là fresque; il y a des personnes qui ont prétendu mai-à-propos, que les anciens n'avoient pas, comme nous, le secours de toutes les couleurs; s'ils employoient souvent les peintures à stesque, c'étoit pour décorer leurs murailles & leurs voûtes.

Cette collection de tableaux étoit déjà de six cent en 1776, & elle s'accroît tous les jours; elle nous met sous les yeux les productions des anciens peintres dans tous les genres, & prouve que les artistes du premier ordre étoient aussi rares alors qu'ils le sont parmi nous. Dans la description des peintures, qui est imprimée, on en exalte un grand nombre qui sont au-dessons du médiocre; nous nous bornerons ici aux ouvrages d'un mérite distingué, ou qui sans être bien remarquables du côté de l'art, auront du moins quelques singularités capables de sixer les regards des curieux. Commençons par les tableaux dont les sigures sont de grandeur naturelle; ou qui en approchent.

Un des tableaux les plus grands & les plus beaux que l'on ait tirés des fouilles d'Herculanum represente Thésée, vainqueur du Minotaure de Crète: ce tableau est de forme cintrée; il a été enlevé de l'une des deux niches qui étoient dans le Forum: Thésée y est vu de face, il est debout, nud, & de taille gigantesque, relativement aux autres figures. Trois jeunes Athéniens lui rendent leurs actions de graces; l'un lui baise une main, l'autre lui prend le bras du côté de sa maisue, & le troisième profterné à ses pieds lui embrasse une jambe. Une jeune fille se joint à eux, & portant la main sur la massue du vainqueur, semble lui témoigner sa reconnoissance; on croit qu'elle fort du labyrinthe, ainsi qu'un autre personnage dont on ne découvre qu'une partie de la tête, le surplus étant effacé. Le Minotaure est renversé Tome VI.

aux pieds de Thésée sous la figure d'un homme à tête de taureau, qui porte une main à l'une de ses cornes. La déesse, protectrice du héros, est assisé sur un nuage dans le haut du tableau; elle est appuyée d'une main sur le mage, & tient de l'autre son arc & une slèche; le côté où est la

porte du labyrinthe, est très-mutilé.

On prétend que lorsque ce morceau a été découvert, les couleurs en-étoient bieu plus vives qu'à présent. On les trouve encore belles, quoiqu'un peu éteintes; la figure de Thésée est noblement composée, elle a cependant quelque chose de froid; les trois jeunes gens sont remués avec beaucoup de chaleur; les mouvemens en sont pleins d'expression; cet ouvrage est en général correct de dessin, d'une grande manière, mais il y règne peu d'intelligence de clair-obscur. Le mouvement du manteau du jeune homme qui baise la main de Thésée n'est point heureux, n'est pas dans le style des autres draperies de l'ouvrage.

Un autre tableau de forme cintrée, qui représente Hercule & Télephe, a été trouvé dans la seconde niche du Forum; les figures en sont à-peuprès grandes comme nature. Un enfant, qu'on présume être Télephe, fils d'Hercule, est alaité par une chèvre. Une divinité aîlée & couronnée de lauriers tient d'une main des épis de bled, & de l'autre indique l'enfant en le regardant. Hercule debout & appuyé sur sa massue a les yeux sixés sur lui. La déesse Flore est assisé vis-à-vis d'Hercule, & a derrière elle le dieu Pau. La composition de ce tableau est bien liée, & les attitudes en sont expressives; la Flore est drapée d'une bonne méthode, mais tous les airs de têtes ne sont pas assez variés. Le caractère de dessin, dans le total de l'ouvrage, est très-médiocre; l'enfant est très-incorrect; & les animaux sont mal rendus.

Achille, à qui le Centaure Chiron enseigne à

jouer de la lyre, est encore une belle peinture. Il est vrai que la figure du Centaure n'est pas bien dessinée, & que par elle-même elle n'intéresse pas, mais le haut de cette figure se grouppe au mieux avec celle d'Achille, qui est dans une attitude noble. Les contours de ce dernier sont coulans; le dessin en est d'un beau caractère; il est même peint avec légèreté, & l'on y admire une belle dégradation de tons dans les passages des ombres à la lumière.

Un tableau de diverses figures, représentant une jeune sille, ayant une main appuyée sur l'épaule d'un jeune homme, & de l'autre, lui serrant le bras comme par un mouvement d'affection. On croit que c'est Iphigénie & Oreste reconnu, & tel qu'Euripide le représente dans la tragédie d'Iphigénie en Tauride, Pilade lit un papier. L'ordonnance en est belle; les têtes en sont très-expressives, & les sigures drapées d'un bon style. On y trouve même un assez bon esset de lumière; mais ce tableau laisse beaucoup à désirer du côté du dessin & du coloris: la sigure de Pilade est très-incorrecte & d'un ton de brique-désagréable. Ce morceau a sousser dans le bas, mais aux endroits les moins essentiels.

Un autre tableau représente, à ce que l'on croit, Oreste & Pilade enchaînés & conduits par un soldat du Roi Thoas devant la statue de Diane, qui est sur un autel, où l'on voit une patère & un préséricule; Iphigénie est debout de l'autre côté de la table, & les voit arriver; elle a derrière elle deux suivantes, dont l'une porte dans un bassin une lampe, & l'autre se baisse pour prendre le costre qui contient les instrumens du sacrifice. Les deux sigures d'Oreste & de Pilade, qui sont presque nuds, sont très-bien composées, & d'un dessin pur; mais elles sont isolées, & la composition générale n'est point du tout liée.

Нij

### TIO VOYAGE EN ITALIEM

! Un petit tableau représentant un Faune qui saresse une Bacchante renversée; d'une main il lui prend la gorge, & de l'autre il lui soutient la tête pour la baiser. Ce groupe est chaudement composé, & les figures out beaucoup d'expression.

Un petit tableau de deux jeunes filles qui se donnent les mains en dansant. Le mouvement de leur bras est gracieux & bien varié, mais les drapezies y sont assommées par la consusion des plis.

Un autre petit tableau d'une danseuse seule; elle est nue jusqu'à la ceinture & tient sa draperie. L'attitude en est gracieuse, les mouvemens en sont bien contrastés; on trouve dans ses mains, dont les petits doigts sont écartés, des gentillesses qu'on ne voit pas ordinairement dans l'antique. La draperieren est moins consuse que celle des figures du tableau prétédent, & les plis paroissent moins lourds à l'extrêmité de la draperie.

Une autre danseuse touchant d'une cymbale à grélots, semblable aux tambours de basques dont les Napolitains jouent beaucoup encore aujourd'hui; il y a de la finesse & de la correction dans le haut de cette signes; mais il y a de la consusion dans

les plis de sa draperie.

Une jeune fille tenant d'une main un rameau de cèdre, & de l'autre un sceptre d'or; elle est entièrement drapée. La tête est en vue de profil, & l'ajustement de sa coëssure est du meilleur goût; elle a des pendans d'oreilles de perles; le tour de cette sigure est naturel, & quoique les draperies sassent trop d'étalage, le mouvement que l'air donne en les faisant voltiger est exprimé avec une grande vérité.

Une Bacchante portée par un Centaure; ce groupe, qui est des plus singuliers est plein de seu & d'expression, & il est admirablement composé; la Bacchante est rendue avec autant de correction que de sinesse de dessin, & ses draperies ne manquent pas de légèreté. Un autre Centaure qui porte un jeune homme en courant au galop. Le Centaure touche d'une main une lyre à trois cordes, qui est appuyée sur sa croupe, & de l'autre il fait sonner la moitié d'une crotale contre l'autre moitié de la même crotale que tient le jeune homme. 'Ce tableau parost d'un dessin pur; mais il est composé contre tout principe d'équilibre, étant impossible que le jeune homme puisse se soutenir en l'air dans l'attitude où il est.

On a remarqué que dans presque tous ces petits tableaux, surtout dans ceux dont les signres sont seules, les peintres, pour éviter l'embarras des sites, se sont contentes de faire des sonds unis, d'une teinte rougeatre ou brune, où d'autres conleurs très-soncées.

Un graud nombre de tableaux représentent des enfans, des amours ou des génies aîlés, occupés à différens travaux, comme à challer, à faire lonner des instrumens, ou à des jeux, des danses & autres exercices. Celui de ces petits tableaux ou l'on voit des enfans vignerons est digne d'attention, furtout à cause de la forme du pressoir antique: il en donne une idée phis nette que celle qu'on trouvoit dans Vitruve, Pline, & autres anciens auteurs. Il faut voir la gravure qui en a été faite dans le livre des Pitture antiche d'Ercolano. Nous nons contenterons ici d'observer que ces enfans sont tous d'une nature un peu avancée, & composés froidement; ils n'ont point l'enjouement des graces enfantines. Il y en a cependant dont les attitudes ont une certaine vérité, & qui sont pas-Sablement peints.

Phisieurs tableaux d'animaux; quelques-uns sont affez bien imités, & d'une touche spirituelle.

Des tableaux de fruits, où l'on a représenté furtout des raisins, des figues & des dattes; ils sont touchés librement & peu terminés.

118

... Une grande quantité de tableaux d'ornemens, ou pour mieux dire, des fragmens de frises en arabesques, dont quelques-uns sont d'assez bon goût de deffin; mais il n'y, en a presqu'aucun de bien peint; c'est de-là qu'on a tiré nos ornemens, à la grecque, dont on a tant abusé depuis quelques années.

Beaucoup de paysages mal rendus, & où il y a des bâtimens, mais avec beaucoup de fautes de

perspective.

Des tableaux d'architecture, dont le genre est si bisarre, qu'on croiroit y trouver en général un mélange du goût gothique, arabelque & chinois, & souvent une imitation extravagante de l'ordre lomque.

Une marine, qui représente quatre vaisseaux, dont l'un en partie consumé par les flammes, est brisé contre un écueil: on combat avec, acharne, ment sur les trois autres; ce tableau est mauvais, & n'a d'autre mérite que celui de nous montrer en ce genre de pennture quelque chose des anciens; cependant les walleaux n'y sont point en perspeotive k ce tableau n'auroit point levé l'ancienne question des birêmes ; trirêmes & quadrirêmes ; toutes les rames paroissent sortir de la même ligne; mais il s'en est trouvé d'autres depuis qui ont servi à éclaireir cette difficulté; l'on a décrit un trirême dans le cinquième volume de la description; l'on voit aussi dans un autre tableau un navire à cinq rangs de rames.

Plusieurs de ces peintures donneront des connoislances sur les arts des anciens; on y voit des génies occupés à faire divers ouvrages, des atteliers de menuifiers & de cordonniers, des danseurs de corde, des tablettes à écrire, une femme qui écrit avec un stylet, des encriers avec le roseau qui servoit de plume; on y voit les cérémonies des sacrifices, & une multitude d'autres objets qui donneront des luthières sur l'histoire, aussitôt que les antiquaires se seront exercés sur ces divers monumens.

Dans le Voyage pittoresque de Naples & de Sioile, on a fait graver quelques-uns des tableaux d'Herculanum; on y distingue surtout des Centaures, le Silène, la Bacchante, la marchande d'Amours, le repas antique, un concert de danses, des danseurs de cordes des schees comiques, des arabesques, des vases & corbeilles de fruits, &c. On y a sait graver aussi les statues de Nonius Balbus, un Mercuré, une Junon, une Vénus, &t quelques ausres statues de bronze. Il y a plus de cent cinquaires statues de bronzes qui fait pulvie de la grande collection d'Herculanum; pair le sidem en la grande collection d'Herculanum;

On somarque dans ges penintelesien general un bon caractereride deffia ; serde: Rexpression; mais alquaroir que les preintres étoiens peur favais trans Barrides ractoures zuque leur mattiere de draper confistoit en petits plis buvenvir Bonfus, & que wasement par la disposition de leurs stoffes ils s'atzachbient à produise de grandes malles l'mais qu'ils raccoloient courantsitemed avec auftérité. Ils étoient peu avancés dans la couleur locate? encore moins dans levelais obfeur our ils out pour sinfidire tota--lement jignoré. Ils n'avoient aucune notion, ni de la perspective locale ni de la perspective aerienne. On , a sent tebris de les juftifier à cet égard dans le premier Tome d'Hercutanam prinais M. Cafanova ne s'est pas rendu à ces raisons d'ans un Memoire qu'il a publié sur quelques mommens de la galerie de Dresde. A l'égard de la compolition; les anciens réulfissoient bien dans les figures isolees, qu'ils disposoient dans le style des bas-selles ou des statues, sans connoître cependant l'agencement des groupes; aussi presque tous leurs sujets sont-ils rendus avec -une forte de froideur. On n'y ressent nulle-part cet enthousialine qui, à l'aspect de nos belles pein-H iv

### 120 VOYAGE EN ITALEE

tures modernes, remue les passions & excite dans l'ame des impressions si vives; il est surprenant que dans des siècles où la sculpture avoit été portée à un si haut degré de persection, la peinture n'est pas marshé avec elle d'un pas égal. Il est vrai que ces tableaux paroissent être des peintres médiocres de ce temps-làs mais les principes qu'ils ont suivis répandent beaucoup de doute sur les talens des maîtres de leurs écoles. Peut-être auffidécouvriratt-on par la suite des morceaux plus précieux qui détruiront cette conjecture. Il faut convenir qu'on ne peut pas eniger une grande perfection dans les tableaux que nous venons de décrire, plusieurs ayatt été enlevés de dessus hat muss du théâtre & autres lieux publics d'une petite ville. où l'on n'andû chergher qu'une déspration .commune; les entres paroiffent avoir étértirés de quelques maisonsie de particuliers ,qqui s'étoient quis affez opulens ou affez curieux pour faire venir des artistes duipremier ordreille ein que richtinos

Quant laux matières dont pu le lervois alors pour peindre y il panoût en degatdant ces : tableanz avec attention Aiguon y' a restitatore contes fortes de couleurs, comme nous l'avans dit cirdellus u & que ces quileurs fontoles mêmas dons on le lest aujourd'hui regela dérguis l'opinion de quelques mddernes, qui ont prétendulque les anciens n'avoient connu que le blanc de Millet ; le jeune d'Athènes., le rouge de Sinope & la fimple noir; on voit, à la vérité, dans mo pallage de Plinai, que les peintres de son temps le servoient de conleurs, mais, non pas que so fulleur les seules dont ils fissent usage. Les stellinateurs qu'on a employés pour les gravures du restieil dont nous avons parlé, dessinoient aveg beaucoup de propreté, mais ils n'ont rendu que mollement & sans esprit les endroits les mienx, ressentis des originaux; quelquefois aussi ils ont pris la liberté de corriger les

fautes de perspective qui s'y trouvoient, ensorte qu'il ne, faut pas précisément juger des originants par les figures qu'on en public. Au reste, avec la plus grande dépende ot les meilleurs artifies, il senoit bien difficile d'exécuter à la rigueur un ouvrage d'une si vaite étendue.

La scripture dans les refles d'Herculanum lest biest mailleure que la peinture; peut-être purce que: cet art étoit plus perfectionné; peut-être auffi parce qu'il étoit facile de transporter les karnes ! au lien que les peintures étoient faites nécessairel

montypar les arelles du pays,

le Jell

On ne fauroitumbp, regretter le grand nombre de belles figures about on autrouve que les débriss la plupart des statuss de bronze sont en partie sondues, celles de charbre sont en morceaux, la chaseur a détruit ples unes, & les autres ontieté. broyéesipar la châte des pierres & des murs : mais les deux Nomius redont nons avons parle font au rang de ce qu'il y ande mienx dans l'antique, foit à Rôme, foit à Florence; & les autres flatues. fans être d'une aussi grande persection que ces deux premières, ont profque toutes les beautés qui les rendent dignes d'être planées dans la seconde claffe. fi l'on n'en à pas exouvé davantage de la première scialle, :cest qu'elles devoient être dans les capitales, ou dans les palais des empereurs.

# THE SHOUGH APITRE VHIS

٠, ٢٠

### othor ter to the Du mont Vésuves

LE Vésuve est une montagne volcanique d'environ six cent toises de hauteur, & d'une forme pyramidale, située à trois lieues de Naples, & à une lieue de la mer ; cette montagne est à l'orient du Cratère ou bassin de Naples, dont elle sui la

## 122 VOYAGE EN ITALIE!

partie la plus singulière. Elle est séparée du reste de l'Apennin, ayant environ trois lieues de tour à sa brase, si l'on n'y comprend pas les montagnes voisines, & huit cent cinquante toises seulement à son sommet, suivant la mesure que M. Bélicard en sit en 1750 (1).

Lucrèce, Diodore de Sicile, Strabon & Vitrave nous apprennent, que de temps immémorial: cetté montagne avoit jeté des flammes. Vitruve furtout (Liv. II.) après avoir parlé de la pouzolane, qui faisoit le ciment le plus estimé des Romaine, pour bâtir dans l'eaux attribue fa vertu aux parties minerales & aux feux doutermains dont on voyoit des vestiges autour de Cumes & de Baies; il ajoute qu'il y avoit eu aussi du seu sous le Vésuve squ'ibavoit vomi des flammes, & que des la étoit renue la pierre ponce, appelée pumex Pompeienus: En effet, du côté de la mer, on trouve des iproductions volcaniques dans des puits bien an-dessous du niveau de la mer; on remarque jusqu'à trente couches de différentes épaisseurs ; séparées pan des couches de terre végétale; & Herens danum, reconverte de cent pleds :do productions volcaniques, est encore fondés sur des laves. Hreft donc évident que le Nésuvenavois brûlés dans ides -temps, très déloignés, mais il n'en reftoit qui une tradition obsoure & des vestiges presque oubliés; les peuples de ce rivage vivoient dans la plus profonde sécurité, lorsque le Vésuve s'ouvrit avec un horrible fracas, le 24 Août de l'an 79 de Jésus-Christ, convrit de cendres & de pierres les villes d'Herculanum & de Pompeii, & fit déserter toute la côte. Pline le naturaliste, qui s'étoit avancé de trop près, & qui étoit d'ailleurs asthmatique, y fat étouffé. Pline le jeune écrivit les détails de cette

Sarno, il y a onze mille toises, entre le chemin de Nola de la mer, six mille toises de diamètre.

éruption à Tacite, qui les lui avoit demandés pour en parler dans son histoire; on peut voir à ce sujet les Lettres XVL & XX de son sixième livre.

Le Vésuve eut encore de grandes éruptions dans les années 203, 472, 512, 685, 993 & 1036. Charles Sigonius parlant de celle de 472, va jusqu'à dire qu'elle couvrit toute l'Europe de cendres, & qu'à Constantinople même la terreur fut si grande, que l'empereur Léon quitta la ville, quoiqu'il y ait deux cent cinquante lieues du Vésuve à Constantinople. Hist. Imp. Occid. Lib. 14. Celle de 1036 est rapportée dans la chronique de l'anonyme du mont Cassin, & Scot dans son itinéraire d'Italie dit avoir vu dans les annales d'Italie, que les côtés de la montagne se rompirent, -& qu'il en sortit un torrent de seu qui alla pusqu'à la mer. On n'avoit parlé jusqu'alors que des cendres, des pierres, des flammes & de la fumée; il paroît qu'en 1036 le Vésuve commença à vomir de ces torrens de laves ou de matières fondues & presque vitrifiées, que l'on trouve maintenant en si grande abondance dans toutes les campagnes voilnes du Vésuve, & qui coulent comme des torrens dans toutes ses éruptions; mais probablement y en avoit-il eu de pareilles dans l'antiquité. Il v eut d'autres éruptions en 1040, 1138, 1139,

Il y eut d'autres éruptions en 1040, 1138, 1139, 1306, 1500(1); mais celle de 1631, la treizième dans l'ordre des dates, fut la plus violente de toutes, & même la plus terrible qu'on eût vue depuis l'au 79. Le 16 Décembre 1631, au matin, après une vingtaine de secousses ou de tremblemens de terre qu'il y avoit eu pendant la nuit,

<sup>(1)</sup> Sur les anciennes éruptions du Véfuve, voyez Procope de bello Gothico, ignazio Sorrentini, Moria del Vesavio, 1734, 2 vol. in-4. le Père de la Torre: Storia e fenomani del Vesavio, 1755, in-4. réimprimé en 1262, tradmite en françois en 1771, par M. l'abbé Peyton. M. de Bottis, Isloria degl' incendis del monte Vesavio; M. Hamilton, Campi Phiegrai, le Voyage pittoresque de Nanies, &c.

### 124 VOTAGE EN ITALIE.

le Vésuve commençà de jeter une épaisse sumée avec beaucoup de cendres & de fable, qui couvrirent tous les environs; la fumée sortoit par tourbillons semblables à des montagnes entassées, & couvroit tout le bassin de Naples. On y appercevoit de temps en temps des seux qui s'élançoient au travers de la fumée; on entendoit des éclats semblables à ceux du tonnerre, & un bruit sourd -de retentifsement intérieur; il en partit-ensuite des blocs de pierres; le 17 vers midi, le flanc de la montague se rompit avec éclat, & vomit du côté de Naples, vers S. Giovanni à Teduccio, qui est à moitié chemin de Naples à Portici ; un torrent de lave, dont la matière cessant d'être en incandescence tessembloit à une pierre noirâtre demivitrifiée; ce torrent se divisa en sept branches & coula vers sept endroits différens de la côte : à S. Iorio, à Portici, à Résina, à Torre del Greco, à Torre dell' Anninziata, & à la Madonna dell' Arco; les belles mailons de campagne dont la côte étoit couverte surent consumées; les villages de S. Georges de Cremano & de Refina, furent entierendent détruits. Il ne resta pas un tiers de ceuxide Torre del Greco & de Torre dell' Annunziata, Il fortit encore de la montagne" des torrens d'eau qui acheverent de ravager les campagnes. Les tremblemens de terre furent presque continuels jusqu'au milieu de Janvier 1632, & ce ne sut que le 25 Février que l'éruption cessa, & que les habitans commencèrent à retourner dans les villages.

Les eaux qui fortirent du Véstive, surtout le 28 Décembre 1631, étoient en si grande abondance, qu'elles formèrent plusieurs torrens, qui s'étant répandus de tous côrés, ravagèrent les campagnes, déracinèrent les aibres, détruisirent les édifices, engloutirent plus de cinq cent personnes qui étoient en procession vers Torre del Greco, en noyèrent

un grand nombre dans les environs du Vésuve, & portèrent la désolation jusqu'auprès de Naples, ayant entraîné dans la mer une soule de gens qui se retiroient dans cette ville. L'abbé Braccini fait monter à trois mille le nombre des personnes qui y périrent, & d'autres auteurs le sont monter jusqu'à dix-mille. On raconte une pareille inondation du mont Etna, qui se sit le 10 Mars 1751, il en sortit un sleuve d'eau, un Nilo d'Acqua, M. d'Artheray, page 272, & Ambroise de Léon parlant de l'éruption de 1306, dit qu'il sortit de la montagne des torrens d'eau bouillante. De Rebus Nolanis, Liv. X. Chap. I.

Dans les années 1682, 1682, 1694, 1698, 1701, il y eut des éruptions moins considérables, & depuis 1701 jusqu'en 1737, il y eut peu d'années où le Vésuve ne jetât des laves ou du moins de la sumée; Sorrentini en donne un catalogue depuis 1660 jusqu'en 1734, dans l'ouvrage que

j'ai cité.

L'éruption de 1737, qui est la vingt-deuxième dans le catalogue du Père de la Torre, sur une des plus remarquables; il n'y en a aucune qui ait laissé des traces plus visibles, elle sait la matière du livre que donna le docteur Serrao (1). Cette éruption commença le 15 de Mai; le 20 la montagne s'ouvrit par le côté, il en sortit un torrent de laves; le 21 au soir, ce torrent s'arrêta près du rivage de la mer, il avoit trois mille huit cent toises de long, sur cent cinquante pieds de large, & vingt-quatre pieds de hauteur. On estime qu'il en sortit la valeur d'un cube de laves, qui auroit cent & treize toises en tout sens: elles se voient en quantité à Torre del Greco, dans l'intérieur du couvent des Carmes, qui sur presque ruiné par

<sup>(1)</sup> Istoria dell' incendio del Vesuvio accadato nel mese di maggio dell' anno 1737, scritta per l'academia delle scienze. Elle a parn en françois en 1741.

cette éruption; la lave entra même dans l'église par une porte latérale, mais on assure qu'elle ne passa pas le milieu de l'église; il me semble cependant, d'après Parrino, que c'est la lave de 1631, qui respecta cette église des Carmes de Torre del Greco. Les eaux corrosives mêlées de cendres, qui tombèrent en sorme de pluie très-sine sur la belle plaine de Nola, desséchèrent les plantes &

les arbres même jusqu'à la racine.

L'éruption de 1751 fut observée par le Père de la Torre, & il en donna une description fort circonstanciée dans son Histoire du Vésuve. Le 25 Octobre 1751, à dix heures du soir, la montagne creva un peu au-dessus de l'Atrio del Cavallo, qui est un terrain inculte couvert de pierres & de laves, qui règne au pied du Vésuve du côté de la mer, & qui retourne même du côté d'Ottaiano. Il se fit un éclat considérable; l'ancienne lave sut soulevée & retournée; il sortit un nouveau torrent de matière presque liquide, qui se dirigea d'abord. vers Bosco tre Case, mais qui, à la rencontre d'un vallon, changea de route & s'en alla vers le Mauro, terrain inculte & couvert de bois, qui est au midi. du Vésuve. En huit heures de temps cette lave sit quatre milles de chemin; cette masse ardente avancoit tout d'une pièce comme un mur de verre. presque liquide; le Père de la Torre l'alla voir le 26 au matin, il s'avança même jusqu'à douze ou treize pieds de distance, de manière à en sentir la chaleur (1): elle étoit toute couverte de pierres, dont les unes étoient dans leur état naturel, les autres noires, quelques-unes calcinées, d'autres en

<sup>(1)</sup> Quand l'écoulement des laves n'est pas violent, on en approche jusqu'à les toucher avec un bâton, on les trouve alors comme une pâte épaisse de verre fondu, qui fait une forte résistance; elle est composée de différens amas qui font un bruit semblable à celui des facs de charbon quand on les vuide; on l'entendoit, surtout en 1776, à deux cent toises de distance.

forme de briques, qui auroient été long-temps dans un four; il y en avoit qui ressembloient à des scories de ser, & c'est à quoi ressemble encore toute la partie extérieure & spongieuse de ces laves que l'on voit à présent; il y avoit aussi du sable, des branches d'arbres, les unes sèches, les autres vertes, que cette lave ramassoit en chemin; cette matière s'élevoit, s'abaissoit, se rétrécissoit suivant la largeur du terrain où elle couloit, & se détournoit quelquesois à la rencontre des obstacles.

Quoique la lave fût arrêtée le 19 Novembre 1751, elle conserva sa chaleur si long-temps, que le 13 Mai 1752, en se promenant sur la surface, on sentoit s'exhaler, par les crevasses, une chaleur insupportable & une vapeur qui ôtoit la respiration; c'étoit, dit le Père de la Torre, une odeur de sel ammoniac, de nitre & de vitriol, mêlés ensemble; ces vapeurs s'appellent des mosfetes, mosète, dans le langage du pays; on trouva ensuite à la surface beaucoup de matières salines,

partie en cristaux & partie en poussière.

L'éruption du 2 Décembre 1754, commença sans bruit & sans tremblement de terre par deux ouvertures, qui se firent à deux ou trois cent pieds de son sommet, l'une du côté de Bosto tre Case, l'autre vers Ott. iano, & il se forma deux torrens qui continuèrent à couler jusqu'au 20 Janvier. On voit encore une partie des laves qui coulèrent alors, quand on va au Vésuve par la partie septentrionale, c'est-à-dire, par S. Sébastien & par le vallon qui sépare les montagnes de Somma & du Vésuve; un de ces torrens formoit une cascade presque perpendiculaire de plus de cent pieds de hauteur, qui ressembloit à un mur de cristal, derrière lequel il y auroit eu des tourbillons du feu le plus vif & le plus ardent. La bouche du Vésuve commença ensuite à lancer au dessus du sommet des masses ardentes de scories, qui faisoient pendant la nuit le spectacle le plus singulier; estes s'élevoient si haut, qu'il leur falloit huit secondes de temps pour retomber; cela supposeroit cent soit de temps pour retomber; cela supposeroit cent soit accéléré comme la chûte des corps pesans; mais la sumée & la résistance que l'air opposoir à des corps aussi légers, devoit rendre leur mouvement plus lent. Ce sut alors que se forma la petite montagne d'environ quatre vingt pieds de haut, que l'on voyoit encore en 1765 sur la plate-forme du Vésuve; l'on entendoit de Naples un bruit semblable à des coups de canons tirés au loin; & quand on étoit près de la montagne, on croyoit entendre les éclats du tonnerre au-dedans de sa concavité.

Le Père de la Torre donne un détail de cette éruption, & M. d'Arthenay, qui étoit alors secrétaire d'ambassade à Naples, envoya des observations à l'académie des sciences, qui les a publiées dans le quatrième volume des Savans étrangers.

Le 6 Mars 1759, une partie de la petite montagne tomba & entraîna une partie de l'ancienne, & depuis ce jour-la jusqu'au mois de Février de l'année suivante, le Vésuve vomit presque continuellement des laves par l'ouverture qui s'étoit faite en 1751 du côté d'Ottaiano.

L'éruption de 1700 se fit au pied même du Vésuve, un mille au midi de la petite colline des Camaldules, à deux milles du chemin qui va à Torre dell' Annunziata, & dans l'endroit appelé it Monticelli. On vit pendant presque toute l'année du feu au sommet du Vésuve, & des pierres embrasées qui étoient lancées en l'air.

Le 23 Décembre à midi, il s'ouvrit au pied de la montagne douze bouches à feu avec des éclats femblables à ceux d'une batterie; il en fortit beaucoup de pierres, de fable, de cendres & de fumée, & ensuite un torrent de laves qui se dirigéa

vers

vers le grand chemin qui conduit à Torre dell'. Annunziata. Après avoir fait environ quatre à cinq cent toises dans le reste de la journée, cette lave s'arrêta; il se forma dans l'endroit où elle étoit, trois nouvelles ouvertures avec un grand bruit & des secousses répétées; il en sortit une autre lave, qui, le 24 au matin, étoit déjà arrivée au grand chemin qu'elle traversa, comme on le voit encore, pour aller du côté de la mer. Ce torrent avoit environ trois cent pieds de largeur & quinze pieds de hauteur. Le 25 la lave arriva jusqu'à un demî mille de la côte, & le premier de Janvier, elle s'arrêta environ à deux cent toises de la mer, après. avoir renversé quelques maisons, dont on voit encore les ruines sur le chemin qui va de Portici à Pompeii, à Torre dell' Annunziata & à Salerne.

Rien n'étoit plus singulier que de voir ce torrent de lave aux approches de quelque grand bâtiment. Le Père de la Torre raconte que le courant s'arrêtoit lorsqu'il n'étoit plus qu'à huit ou neuf pouces des murs; il se gonsloit sensiblement, ensuite il couloit par les côtés & entouroit la maison sans y toucher, à cause de la résistance que la vapeur du seu lui opposoit entre la lave & les murailles; mais si elle rencontroit quelque porte, alors le bois s'échaussoit, se brûloit, se convertissoit en charbon, & la lave entroit dans la maison.

Il y eut des éruptions en 1765 & 1766; M. Pigonati publia en 1767, un détail de la première; mais il n'y avoit pas eu depuis long-temps d'éruption aussi effrayante que celle du 19 Octobre 1767. Dès le mois de Février 1767, on étoit menacé d'une terrible éruption; le 15 de Mars, la consternation avoit redoublé à Naples & dans les environs. Il étoit tombé un torrent de laves du cratère de la montagne jusques dans le vallon de l'Atrio. Le 19 Octobre, la terre trembla, le volcan lança du seu avec un bruit esfrayant; la montagne s'ou-

vrit, il en sortit une pluie de cendres & de pierres. enflammées, & la lave en coula pendant six jours. Les cendres pleuvoient à Naples en si grande aboudance, qu'on y portoit des parapluies; les toits en furent couverts de l'épaisseur de plus d'une ligne. Le roi fut obligé de quitter Portici à deux heures du matin, & le tremblement se fit sentir jusqu'à sept lieues de distance. L'on ne voyoit à Naples que des processions de Pénitens. Le dommage fut considérable dans les campagnes; & si la lave n'avoit pris son cours par un ravin très-profond qu'elle combia, il y en auroit eu bien davantage; la lave avoit trois cent vingt pieds de largeur & vingt-quatre de hauteur. Le Père de la Torre donna l'histoire & le détail de cette éruption dans un ouvrage publié la même année, & dans l'édition de son histoire du Vésuve, imprimée en 1768, o'est-à dire, l'année qui suivit cette éruption. M. de Bottis en fit le sujet d'un mémoire qui sert de continuation à son histoire du Vésuve, & qui parut en 1768, in-4°.

Depuis cette grande éruption de 1767 jusqu'en 1778, le Vésuve sut presque toujours en activité, & il eut presque toutes les années quelqu'éruption

plus ou moins forte.

Au commencement de Mai 1771 il se fit une éruption des plus considérables qu'on est vues; la lave sortit des bouches qui s'étoient ouvertes en 1767. Elle prit, le 9, sa direction en deux branches sur Ottaiano, & dans le vallon de Novella; le 10, elle s'ouvrit un nouveau chemin du côté de la mer, & le 19 elle étoir à deux milles de Résina, & peu au-delà de Portici. Comme elle passa sur les anciennes laves, elle ne causa que très-peu de dommages; mais si elle eût continué dans la même direction, l'église de Pugliano & plusieurs belles maisons de campagne auroient pu être entièrement détruites.

L'abbé de Bottis parle d'une masse de lave lancée dans l'éruption de 1775, qui avoit cent vingt pieds cubes, & qui décrivit une parabole d'un mille d'écartement. Il dit avoir compté neuf secondes pour la durée de la chûte d'une masse de laves, ce qui suppose environ deux cent toises de hauteur. M. Bridone dit aussi avoir vu des laves lancées à deux cent toises.

L'éruption de 1776 est la trentième suivant le calcul du Père de la Torre. Le premier Février 1776 le Vésuve jetoit en l'air des pierres enslammées, & il s'ouvrit de nouveau une seconde bouche.

L'énorme quantité de matières qui avoient été lancées, avoit formé dans le cratère un nouveau monticule d'environ cent cinquante pieds de hauteur, qui en avoit fort diminué l'ouverture; & en 1778, une partie de ce monticule étant tombée dans le gouffre, on pouvoit alors, en se couchant sur le bord, appercevoir l'immense fournaise qui étoit dans le fond.

Il y a quelques détails à ce sujet dans une lettre du père de la Torre, publiée par M. Torcia

dans l'ouvrage dont nous allons parler.

Au mois de Mai 1779 il y eut une petité éruption, mais ce n'étoit que le prélude de celle du mois d'Août, l'une des plus terribles de toutes, & des plus extraordinaires par les phénomènes qui l'ont accompagnée: c'est la trente-unième éruption, ou, suivant d'autres, la trente-trossème. M. Torcia en a donné la relation en italien & en françois, en 135 pages in-12. Il y a aussi un ouvrage intitulé: Ragionamento istorico intorno all'eruzione del Vesuvio che comminció nel di 29 luglio 1779, di D. Gaetano de Bottis, prosessore di storia natur. in-4°. Enfin, M. du Chanoy l'aîné, médecin de la cour, en donna une relation dans le Jeurnal de physique du mois de Juillet 1780.

On commença d'appercevoir le 29 Juillet 1779

des jets ordinaires de flammes & de laves qui fortoient par le fommet du cône. Le 6 Août, il y
avoit une gerbe de feu très-claire, qui s'élevoit
d'environ deux cent toises, d'un mouvement continu, & qui dura près de quarante minutes. La
matière n'avoit pas la forme ni le mouvement
des laves, elle jaillissoit comme la saignée d'un
homme robuste, & alloit se perdre par une courbure parabolique dans les sinuosités du vallon tortueux qui sépare le Vésuve de la chaîne crevassée
& esparpée des montagnes de Cantaroni, de
Somma & d'Ottaiano. Le vent alla disperser les
cendres légères sur le grand chemin de Salerne.

Le 7 Août à onze heures du soir le phénomène reparut sans aucun bouillonnement sensible, du moins pour la ville de Naples: mais au lieu de cette espèce de sontaine continue, on vit des jets multipliés, d'une abondance & d'une élévation encore plus considérables: cette éruption enveloppée ou masquée par la sumée & les vapeurs, ressembloit à ces aurores boréales qui dardent des rayons coup sur coup. M. Volaire, déjà connu par ses belles peintures du Vésuve, alloit tous les jours, depuis le dernier de Juillet, dessiner ces phénomènes, de dissérens points de vue: il dessina celuici de l'hermitage qui est sur le penchant du Vésuve, mais non pas sans quelque danger. M. Fabrice, peintre Anglois, s'en occupoit également.

Le 8 Août à neuf heures du soir, ce ne sut plus

Le 8 Août à neuf heures du foir, ce ne fut plus un spectacle curieux ou agréable, mais un mouvement terrible, avec des signes essrayans de destruction & de mort. On vit une colonne énorme qui s'élevoit avec impétuosité, c'est-à-dire, d'environ neuf cent toises, ou dix-huit cent suivant M. Hamilton. La pluie de seu devint si considérable, qu'il sembloit que tout le sommet de la montagne eut été lancé dans les airs, & que la terre eut vomi une partie de ses entrailles embrasées. La colonne

de seu étoit si large, que la crète de Somma paroissoit enslammée: pendant l'espace de vingt-cinq minutes que dura ce terrible phénomène, on crut voir la fin du monde.

Les matières qui retomboient tout autour en forme de pluie, augmentoient singulièrement le volume, & l'éclat de cette gerbe de scu: la mer même résléchissant le seu de très-loin, paroissoit comme un goussire enslammé; la lumière étoit si vive, qu'on pouvoit lire de Naples même toutes sortes de caractères. Des éclairs, comme ceux du tonnerre, coupoient de tous côtés, & dans tous les sens, la masse de sumée & la colonne de seu. On auroit dit qu'ils partoient du sein de la terre & du haut des airs, d'où retomboit cette pluie de seu, tandis que le Vésuve lançoit des pierres grosses comme des tonneaux à deux cent toises de hauteur, suivant le père de la Torre.

La masse de sumée étoit si large & si élevée, qu'elle paroissoit couvrir Naples, qui en est éloigné d'environ trois lieues: ceux qui la voyoient des côtés opposés, croyoient également qu'elle menaçoit leurs têtes; en sorte que dans tous les environs du Vésuve, & assez au loin, on s'attendoit à tout moment à être ensevelis sous une pluie de cendres & de pierres. Jamais, dit M. Hamilton, l'œil humain n'a vu de spectacle pareil.

La plaine d'Ottaiano sut dévastée; on évalua la perte à plus de deux cent mille ducats, (le ducat vaut quatre liv. six sols) heureusement les habitans avertis par le fracas des deux nuits précédentes s'étoient retirés comme du temps de Pline, & il ne périt que peu de monde. Les ravages eufsent été bien plus considérables, si la bouche du volcan eût été inclinée du côté du midi au lieu de l'être vers le nord; les pierres & les cendres auroient ruiné les belles habitations de Portici, de Résina, de Torre dell' Annunziata, & de Torre

### VOYAGE EN ETALIE,

del Greco; car il arriva des pierres jusqu'à Bénévent: la poussière brûlante alla jusqu'à Avessino & Montesuscolo, qui sont à huit lieues de la montagne, & même à Foggia, qui est à plus de vingt lieues,

Les cendres étoient d'abord dirigées par un vent de sud-est, du côté de la ville de Naples: des globes de fumée répandoient une épaisse obscurité jusqu'au Sebeto, l'odeur du bitume étoit déjà insupportable dans les quartiers du Môle & de Ste. Lucie; un brouillard sombre avoit enveloppé la partie basse de la ville, depuis les Carmes jusqu'à la Vicairie, & l'on se croydit menacé d'un embrasement général. On n'entendoit que cris & hurlemens de toutes parts; la confusion commençoit à se répandre parmi le peuple ; on ensonçoit les portes des églises, on demandoit le sang de & Janvier, en menaçant de brûler le palais de l'archevêque; on voloit les torches pour éclairer les images, & ceux qui espéroient profiter du désordre, travailloient à l'augmenter; mais un vent de sud-ouest, qui surviut heureusement, transporta ces colonnes menaçantes du côté opposé, vers lequel la bouche du volcan étoit plus dirigée ; le tumulte duroit encore, mais la vigilance du prince de Jaci & le zèle du père Roch, parvinrent à calmer le peuple, & le roi n'épargna rien pour soulager les malheureux qui se réfugioient par milliers à Naples avec leurs enfans dans leurs bras.

Les jours suivans, il y eut encore des explosions, accompagnées de mugissemens & de secousses qui surent plus violentes dans les campagnes; mais elles se terminèrent, le 21 Août, par une petite lave, la seule qui ait suivi-cette longue & terrible eruption. Tous ceux qui avoient abandonné leurs maisons y revinrent, & l'évêque de Nola, M. Lopez, reçut des remerciemens du zèle qu'il avoit témoigné pour le soulagement de ses malheureux diocésains. A l'égard des matières que cette éruption a produites, M. Torcia annonce que M. de Bottis & M. de la Véga, ingénieur, s'occupoient à faire des récherches les plus détaillées sur

cette éruption & sur ses produits.

On trouve le détail de cette éruption de 1779, dans le Voyage pittoresque de Naples, avec plusieurs vues du Vésuve, une figure de la grande gerbe du 8 Août, & un extrait de la relation du père de la Torre; celle de M. Hamilton parut dans les Transactions de 1780, & dans le Journal de physique, Janvier 1781; celle de M. le duc de Belsorte, dans le Journal de 1780; la figure de la gerbe est aussi dans le livre de M. Torcia, & il y en a une plus grande saite par M. Louis Boily, graveur du roi de Naples.

Il n'y a rien eu de remarquable depuis 1779; mais au mois d'Octobre 1784, on voyoit des flam-

mes, & l'on craignoit une éruption.

Après avoir fait en abrégé l'histoire du Vésuve, je dirai quelque chose de ses phénomènes & de leur explication, en racontant le voyage & les

observations que j'y ai faits.

Il y a trois chemins qui conduisent au Vésuve: l'un est au nord, du côté de S. Sébastien & de Somma; le second à l'occident, & il commence à Résina; le troissème à l'orient, du côté d'Ottaiano. Le chemin de Résina est le plus fréquenté, mais il est le plus difficile.

Quand on part de Résina, l'on emploie environ trois heures pour aller au sommet; les mulets vont jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur la plate-sorme.

Le père de la Torre, qui connoissoit si bien ce pays-sa, & qui avoit tant observé le Vésuve, eut la complaisance de m'y conduire par S. Sébastien. Nous partimes de Naples, en passant par Strada nuova, par le pont de la Magdelaine & par S. Giovanni à Testuccio; tournant ensuite à gauche au

Į iy

commencement du village de la Barra, nous passâines par les Catini, & nous arrivâmes à S. Sébastien; c'est une route d'environ deux heures en carrosse. Là on quitte les voitures, & l'on monte à cheval, ou plutôt sur des ânes, escortés par des paysans du village, pour arriver par des sentiers étroits & montueux jusqu'à l'hermitage appelé il Satvatore, qui est sur une éminence, presqu'entre Somma & le Vésuve : il faut cinq quarts d'heures pour y arriver. Nous trouvâmes en chemin quelques parties de laves presqu'enterrées & noirâtres. Cet hermitage, où nous nous reposâmes, étoit occupé par un hermite François, qu'on appeloit le frère Claude; il disoit qu'il étoit d'Amiens, & que son nom étoit Claude Velene; ayant été obligé de quitter la France où il étoit dans le service, il se retira sur cette montagne vers 1750; il est mort en 1773, & il a été remplacé par un autre Picard qui avoit été perruquier & soldat. L'hermite reçoit les étrangers; on trouve chez lui du vin, des fruits & quelques rafraîchissemens proportionnés à son état : mais ceux qui ont envie d'y être bien traités, ont soin d'y faire porter des provisions.

Nous continuâmes notre route à pied par des terres affez bien cultivées, dans un vallon formé par le Vésuve & par les montagnes de Somma & d'Ottaiano qui entourent le Vésuve, & y tiennent dans cet endroit par leur base; la montagne de Somma, que l'on voit au nord ou sur la gauche, est formée d'une pierre, où l'on apperçoit des matières de volcans & des parties vitrissées, avec beaucoup de points blancs, quartzeux, qui n'ont point été sondus. On y remarque, ainsi que dans la plupart des montagnes, des couches horizontales de pierre grise, brune & quelquesois blanchâtre, qui avoient fait croire au père de la Torre que jamais cette partie n'avoit été embrasée comme le Vésuve; mais M. d'Arthenay, d'après M. Ser-

rao, p. 36, a soutenu que les pointes de Somma & d'Ottaiano sont les restes d'un volcan plus étendu qui occupoit les trois montagnes, & c'est le sentiment le plus général actuellement. M. Hamilton y a trouvé des couches de laves, & M. de Richeprey regarde cette hauteur de Somma comme ayant été autresois l'unique sommet du Vésuve.

Le fommet du Vésuve est environ à quatre cent toises de celui de Somma, & ce vallon qui règne sur environ la moitié de sa base, a trois mille toises de longueur : ainsi le Vésuve à cette hautenr a environ six mille toises de tour, ou un peu moins de trois lieues; le reste de sa circonférence est environné d'un chemin tortueux qui s'élargit vers le midi, & qu'on appelle Atrio del Cavallo; le vallon & l'Atrio séparent la partie nue, stérile & sablonneuse du Vésuve, d'avec les vignes & les campagnes cultivées qui sont plus bas; ils sont àpeu près à trois cent toises de hauteur ou à la moitié de la hauteur perpendiculaire du Vésuve.

Le Père de la Torre ne donnoit au Vésuve que trois cent toises, mais l'abbé Nollet en trouva cinq cent quatre vingt-treize; M. de Saussure, en 1772, six cent dix; M. le chevalier Shuckbourgh, six cent seize, Philos. Trans. 1777; & M. de Richeprey, six cent trente-deux; savoir trois cent cinq jusqu'à l'endroit où les chevaux & les mulets cessent de pouvoir aller, & deux cent soixante-sept jusqu'au cratère, & la même opération répétée deux sois n'a pas disséré d'une toise. Ce nivellement a été sait en 1778, par le moyen d'une règle de deux toises, & d'un cordon qui, glissant dans des œillets, servoit à s'aligner.

La partie qui est du côté d'Ottaiano & la pente de Somma sont couvertes de bois, de cultures & d'habitations; les matières volcaniques augmentent la fertilité de la terre. L'on y trouve des cendres fous la couche végétale & des laves à une

plus grande profondeur.

## 138, VOYAGE EN ITALIE.

La plus grande partie de ce vallon est remplie de pierres-ponces, de scories, de sables brûlés, de laves en petits morceaux détachés, qui couvrent aussi tout le reste de la hauteur du Vésuve. On voit sur la droite une grande étendue de laves en grandes masses irrégulières, noires, & par bouillons, qui coulèrent en 1737; ensuite on trouve celle de 1755, il y en a même à l'autre extrêmité de ce vallon du côté d'Ottaiano, dont la plus grande partie vient de cette éruption. Mais les laves de 1760 & 1767, sont les plus remarquables actuellement.

C'est dans la partie du Vésuve placée au dessus du vallon & de l'Atrio, que sont à dissérentes hauteurs, & jusqu'à un tiers de l'élévation au dessus de la plate-forme du vallon, les bouches sormées dans dissérentes éruptions, par lesquelles il a coulé des torrens de laves, qui quelquesois se sout arrêtés sur la plate-forme, & quelquesois ont descendu beaucoup plus bas; mais on a peine à distinguer ces bouches que la lave, le gravier, & les éboulemens ont sermées. Le Père de la Torre a représenté les cinq bouches principales, ouvertes en 1751 & 1754, du côté d'Ottaiano, à la partie érientale du Vésuve, dans une des planches qui sont jointes à son histoire.

La partie du Vésuve élevée au-dessus de la base ou du vallon, qui sépare Somma d'avec le cratère, a treize cent soixante toises de diamètre, & tout ce qui est au-dessus paroît avoir été poussé par le volcan depuis l'an 79. M. de Richeprey, dans un mémoire manuscrit qu'il m'a communiqué, l'évalue à cent vingt-six millions de toises cubes, & il estime deux cent soixante-six millions de toises cubes les matières de toutes les éruptions, depuis l'an 79 jusqu'en 1778.

Après avoir fait une lieue dans ce vallon, autour du Vésuve, en partant de l'hermitage, on trouve

un endroit où il est moins difficile de grimper que dans le reste du vallon; c'est-là que nous commencâmes à monter sur ce sable mouvant, dont les éruptions ont tapissé la montagne; il est presque impossible de s'y faire porter; mais on peut se faire traîner ou soutenir par les paysans qui vous conduisent, ou se tenir à leur ceinture en montant après eux; on recule à chaque pas, on tombe, on se relève; les souliers & quelquesois les pieds sont déchirés, ou brûlés, si l'on rencontre de la lave nouvelle; & quoiqu'il n'y ait que trois cent cinquante-cinq toises à monter sur ce plau incliné, il faut plus d'une heure pour arriver. Cette cendre ne brûloit pas lorsque j'y allai, comme dans d'autres voyages que le Père de la Torre y avoit faits. par exemple en 1759.

Le gravier spongieux & brûlé, quoique plus léger que la pouzolane qu'on tire de la terre, s'emploie également pour bâtir; les parties minérales, ferrugineuses, calcaires, vitrissées, &c. lui donnent une excellente qualité pour le ciment. Mais j'ai ramassé de la pouzolane à Rome, qui paroit

également vitrifiée.

Il y avoit deux heures & demie que nous étions partis de l'hermitage du Salvatore, lorsque nous arrivames à la plate-forme, qui étoit autresois le sommet du Vésuve, au-dessus de laquelle il n'y a plus qu'une petite montagne de quatre-vingt pieds de hauteur, & de deux cent pieds de pente, sormée dans l'éruption de 1755. Cette plate-forme est presque toute couverte de sousse, & de sels qui tombent en essercice; le terrain y étoit chaud, & l'on y voit sortir la sumée par dissérenrentes crevasses. Un coup de vent qui mêla toute cette sumée, dans le temps que nous y étions, nous plongea dans un tourbillon sussociation, qui heureusement ne dura pas, mais qui nous tint quelque temps dans un assez grand embarras. Ces

petites émanations, qu'on appelle Fumarole, sont ' chaudes, humides comme celles de la Solfatare, & déposent du soufre & du sel ammoniac sur les parois de ces crevasses: une chaîne de montre en acier que j'avois alors y fut ternie & rongée par

la vapeur du Vésuve.

La plate - forme dont je parle a environ cinq cent pieds de largeur, tout autour de la petite montagne; celle-ci avoit quatre mille fix cent & vingt pieds ou sept cent soixante-dix toises de tour à sa base, suivant les mesures du Père de la Torre, prises au mois d'avril 1755, quatre-vingt pieds de hauteur d'un côté, & quatre-vingt-seize de l'autre, & environ deux cent pieds de longueur sur son côté, à cause du talus ou de l'inclinaison de ce côté, mais elle doit avoir augmenté depuis ce temps-là. Ce fut le 20 Janvier 1755, à la suite de l'éruption qui étoit arrivée le 2 Décembre précédent fur le côté du Vésuve, que le sommet du volcan commença à jeter en l'air beaucoup de pierres, de sable ardent, & de matières, qui s'amoncelèrent peu-à-peu au-dessus de la plate-forme, & donnèrent naissance à cette petite montagne que l'on apperçut de Naples le 22 Janvier 1755, & qui continua de croître les jours suivans; sa partie orientale qui regardoit Ottaiano tomba au mois de Mars 1759, comme je l'ai dit.

Quand on est au sommet de cette petite montagne, on apperçoit le bassin du Vésuve, ou le foyer intérieur, qui est ordinairement embrasé, mais qui change si souvent de forme, qu'il est presque impossible d'en dire quelque chose de précis; avant l'éruption de 1631, cet entonnoir étoit rempli d'arbres & de verdure; au fond il y avoit une plaine & une espèce de pâturage; le bord supérieur avoit cinq milles de circonférence. Sorren-

tini. Liv. I. Ch. XV.

Dans l'histoire de M. Serrao, imprimée en 1737,

il paroît qu'on n'osoit point alors descendre dans le cratère; cependant au mois de Juillet 1749, M. Rigade, musicien attaché à M. le marquis de l'Hôpital, accompagné de plusieurs domestiques de la maison & de plusieurs paysans, y descendit.

Mémoir. de l'acad. 1750.

Le Père de la Torre y étoit aussi descendu le 22 Mai 1752, aussi-bien que M. Randon de Boisset, qui a fait deux fois le voyage d'Italie avec toute la curiosité d'un savant; ils virent dans l'intérieur beaucoup de crevasses, d'où il sortoit une sumée très-humide & très-chaude; le fond étoit recouvert d'une matière jaune en-dessus, & blanche endessous, épaisse d'environ un doigt, poreuse & 14 irrégulière; sous tet enduit on voyoit une matière calcinée qui paroiffoit contenir beaucoup de foufre; & sous cette matière la masse naturelle de la montagne, semblable à une pierre presque vitrisiée. D'ailleurs, la disposition des bancs de pierre paroissoit être la même que dans les montagnes ordinaires, & non point celle de matières qui auroient été jetées en l'air & bouleversees par un volcan; cela pouvoit faire croire que l'éruption fouterraine n'avoit pas donné naissance à la montagne entière; cependant plusieurs auteurs l'ont pensé, & l'on a reconnu que la lave est souvent disposée par couches, comme la plupart des pierres calcaires.

Le tour de ce cratère avoit environ neuf cent toises, en bas comme dans le bord supérieur, & cent pieds de profondeur (1); dans ce fond de bassin, où il étoit possible de descendre, on voyoit des ouvertures profondes & inaccessibles, dont une laissoit voir la disposition intérieure des couches de la montagne. La principale ouverture étoit celle du goussire, d'où sortoit une épaisse sumée, dont

<sup>(1)</sup> En 1778, M. de Richeprey trouva la profondeur de cent trente-cinq pieds, & la surface du cratere, deux mille quatre cent soixante-dix-huit toises quarrées.

l'odeur étoit sulfureuse, pénétrante & dangereuse à la croste de ce plan intérieur, ou la voûte sur laquelle on marchoit, avoit plusieurs ouvertures, & dans quelques endroits n'avoit pas plus de dix pouces d'épaisseur, cela n'empêcha pas le Père de la Torre d'y descendre encore le premier de Juillet 1752; il trouva que l'ouverture de l'abyme s'étoit élargie, & occupoit presque le tiers du

plan intérieur.

Le 16 Octobre, il retourna dans cet entonnoir du Vésuve, & la sumée qui sortoit du gouffre se dirigeant un peu de côté, il monta sur une petite éminence de douze à treize pieds, qui faisoit une saillie sur le goussre, d'où il voyoit perpendiculairement au-dessous de lui le seu qui étoit au fond de l'abyme, semblable à un vaste sourneau de verrerie; il y jeta une pierre, pour juger par le temps qu'elle emploiroit à descendre de la profondeur du foyer; mais elle n'avoit pas fait les deux tiers du chemin, que l'intrépide observateur sut saisi par un tourbillon de fumée qui alloit le suffoquer, comme Pline, dont il suivoit si bien l'exemple; il fut forcé de se jeter avec précipitation au bas de cette éminence, malgré le danger d'une pareille chûte; il jugea seulement par le chemin que la pierre avoit fait en cinq secondes, que le foyer devoit être à une profondeur de quatre-vingt-dix toises.

M. Serrao en 1737 estimoit à-peu-près la même prosondeur. M. l'abbé Nollet, en 1749, jugea de quarante toises la hauteur à laquelle s'élevoient dans le bassin les matières sondues, ou les blocs de pâte qui étoient lancés au-dessus du soyer. Mém. de l'acad. 1750. Il paroîtroit par-là que le soyer a peu de prosondeur; d'un autre côté M. Hamilton combat l'avis de M. de Busson, qui croyoit les soyers des volcans peu prosonds; mais il me semble du moins que le soyer du Vésuve est dans le corps de la montague, & plus élevé que le niveau

de la mer; c'est la seule conséquence générale que l'on puisse tirer des observations précédentes. En 1755, le sond intérieur du cratère étoit tellement élevé, qu'il n'étoit qu'à vingt-trois pieds du bord, & qu'on y descendoit commodément; mais il est rare que la sumée laisse appercevoir le goussire comme on le voyoit en 1725; on se contente d'y jeter des pierres pour juger de sa prosondeur, qui n'est pas considérable; & l'on y entend quelquésois un bruit sourd, semblable au mugissement prosond d'un vent chassé avec sorce par les vapeurs rarésiées.

En 1765 ce bassin étoit presque rempli, il n'y restoit qu'un précipice ou vuide cylindrique, & le bord de ce gouffre avoit neuf cent trente-sept toi-ses de tour, suivant le Père de la Torre qui l'avoit

mesuré plusieurs sois.

Le bord de l'entonnoir avoit une épaisseur de quatre pieds plus ou moins, sur laquelle on pouvoit tourner aisément, & d'où l'on pouvoit descendre dans le gousser quand la sumée n'étoit pas fort abondante, à une prosondeur d'environ cent pieds; quoique la descente sût presque verticale, les irrégularités du terrain & les pierres qui faisoient saillie sournissoient le moyen d'y aller.

Mais ce cratère change de face à chaque éruption: en 1770 & 1775 il ne présentoit qu'un monticule entouré de deux fossés, dans lesquels on pouvoit descendre facilement, au rapport de M. de

Richeprey.

En 1778, au fond du cratère, on voyoit un cône noir peu élevé, au fommet duquel étoit une principale bouche, & une plus petite sur la pente occidentale; il s'élançoit de chacune de ces ouvertures des scories embrasées; une minute avant leur éruption, on entendoit un mugissement semblable à celui d'un fluide bouillant, & l'explosion étoit accompagnée d'un bruit comparable à un coup de cauon, qui s'entendoit à deux milles du cratère.

## 144 VOYAGE EN ÎTALIE.

L'intérieur de ce bassin paroît quelquesois tapissé de plusieurs couleurs dissérentes: le jaune qui vient d'un sousre décomposé & friable; le blanc qui vient d'un sel alumineux; le verd produit par les parties cuivreuses ou pyriteuses & vitrioliques; ensin, le

gris provenant du fer qui y abonde.

Il arrive quelquefois qu'au lieu de feu l'on voit de l'eau au fond de l'entonnoir; il y avoit, en 1737, un petit lac qui en couvroit presque la moitié, du côté du midi; cette eau, suivant M. Serrao, paroissoit être une eau de pluie. Pour appuyer cette idée, il observe que la quantité de pluie qui tombe annuellement à Naples, est de vingt-neuf pouces de France (1), suivant les observations faites pendant dix ans par Dom Cirillo, enforte quela bouche du Vésuve, qui avoit 109400 toises de superficie, recevoit chaque année quarante-cinq mille toises cubes d'eau; il est vrai qu'il ne pleut pas autant sur la montagne qu'il pleut au bord de la mer; mais aussi il y a beaucoup d'eau qui se filtre d'ailleurs au travers de la montagne, & qui pénètre dans l'entonnoir du Vésuve.

C'est cette eau, qui probablement fournit une partie des vapeurs & de la fumée que l'on voit s'élever du Vésuve. Après de grandes pluies, le feu paroît se calmer & se concentrer; quand la pluie est cessée, le feu se dilate & se ranime, & souvent quelques mois après ces grandes pluies, l'entonnoir paroît embrasé dans plusieurs endroits; mais je ne

(1) On est étonné de voir qu'il tombe vingt-neuf pouces d'eau à Naples, tandis qu'il n'en tombe que dix-sept, année commune, à Paris: mais on en a vu bien davantage entre Modène & Luques, voyez le Tome II.

puis

Udine dans le Frioul, est aussi un endroit où il pleut bien davantage; en 1782, il y a tombé soixante un ponces d'eau, suivant M. Toaldo; cette ville est située dans un demi-cercle de montagnes ouvert au Sirocco, ou S. E. A Saint-Domingue, on a observé jusqu'à cent quatre-vingt pouces d'eau en 1783, suivant M. le Febvre des Hayes.

puis croire, comme le Père de la Torre & M. Serrao, que cette eau de la pluie soit suffisante pour expliquer les torrens d'eau qu'on a vu fortir dans certaines éruptions, comme celles de 1831 & de 1698; on vit la même chose au volcan de Cotopaxi en 1742. Voyez la Condamine & Bouguer, page 69, & au mont Etna en 1751. Le fait est arrivé trop souvent, & il est attesté avec trop de circonstances pour qu'on puisse en douter. Voyez M. d'Arthenay, Mém. presentés, &c. Tom. IV, p. 273. La mer qu'on a vu presque toujours se retirer, le goût salé des eaux qu'on a vu fortir du Vésuve, & le volume immense de ces torrens, tout me porte à croire, avec M. d'Arthenay & M. l'abbé Nollet, que l'eau de la mer pénètre jusque dans le bassin, ou par son poids, ou par la pression de l'air extérieur; qu'elle s'y convertit en vapeurs, & produit une partie de la violence des éruptions, de même que l'eau qui en sort. Ces vapeurs, lorsqu'elles s'élèvent & qu'elles sont condensées dans l'atmosphère, peuvent causer aussi les grandes pluies qui ont accompagné ou suivi plus d'une fois les éruptions sèches du Vésuve.

Lecmann, dans son art des mines, & Seip, dans sa description des eaux de Pyrmont, expliquent aussi les volcans par le moyen des eaux de la mer, qui décomposent les pyrites, ces composés de ser & de sousre, répandus partout dans le sein de la terre; c'est le sentiment de Henckel dans sa Pyritologie. Les eaux de la mer, qui sont visqueuses & salées, sont plus propres que d'autres à produire l'inflammation des volcans, & l'on trouve en esset près de la mer presque tous les grands volcans de l'Europe. Le sel que contiennent les eaux de la mer peut luimême y contribuer: on sait que les cuisiniers jettent du sel sur les charbons, pour rendre la braise plus

ardente (1).

<sup>(1)</sup> Les chimistes modernes ont démontré que l'air pur, ou déphlogistiqué, est un des principes de tous les acides; celui Tome VI.

# 146 VOYAGE EN ITALIE:

Pline rapporte que la mer parut quitter le rivage de Misène dans l'éruption de 79; on a dit la
même chose de quelques autres éruptions, mais il a
pu arriver que ce ne sût qu'une espèce d'oscillation
produite par la secousse du tremblement, un balancement de la masse des eaux, plutôt qu'un appauvrissement ou un desséchement produit par l'engouffrement d'une partie de la mer; je ne vois pas
qu'on puisse supposer sous le Vésuve des goussres
assez prosonds pour recevoir tout-à-coup un si grand
volume d'eau, dont l'Océan répareroit à chaque instant la perte, plus vîte qu'elle ne pourroit se produire.

Le foufre est la première cause de l'incendie d'un volcan; on ne connoit rien dans la terre de plus inflammable que le soufre : or l'odeur de soufre est très-reconnoissable dans la sumée du Vésuve; l'existence du soufre dans cette montagne est évidente, on le trouve sublimé sur toutes les pierres voisines du cratère.

Pour allumer ce soufre intérieur de la terre & le mettre en mouvement, il suffit qu'il s'y mêle du ser avec un peu d'eau, ce mélange s'échausse promptement; le contact de l'air favorise sa combustion, & il s'en dégage bientôt une slamme très-vive.

Lemery appliquant dans sa chimie la préparation du safran de Mars, sait voir comment elle sert à donner une idée de la sormation des volcans, & dans les Mémoires de l'académie pour 1700, il raconte une autre expérience qui la rend encore plus sensible. Il mit en été dans un grand pot cinquante livres d'un mélange de ser & de sousre pulvérisé, réduit en pâte avec de l'eau; il plaça le pot dans un creux qu'il avoit sait saire dans la terre à la campagne; il le couvrit d'un linge & ensuite de terre,

qui est contenu dans l'acide du fel marin, paroît être la cause de l'intensité que ce sel oscasionne dans les sorps combustibles embrasés.

à la hauteur d'environ un pied; il apperçut huit ou neuf heures après que la terre se gonfloit, s'échauffoit & se crevassoit, il en sortit des vapeurs chaudes & sulfureuses, & ensuite quelques flammes qui en élargirent les ouvertures & répandirent tout autour une poudre jaune & noire; il ne resta dans le pot qu'une poudre noire & pesante, qui étoit de la limaille de fer dépouhlée de son phlogistique. Voyez les Mémoires pour 1760, pag. 467. Lehmann dans son art des mines, imprimé à Paris en 1759, Tome II, pages 273 & 325, & Tome III, page 427, dit que les pyrites sulfureuses s'allument par le contact de l'air & de l'humidité. Il y a même une pyrite appelée Coco, dont parle Alfonse Barba, qui quelquefois crève avec fracas. Si l'on mêle de la limaille de fer, de l'acide vitriolique, & de l'eau dans un grand matras dont le col soit fort long, & qu'on agite le vaisseau, les vapeurs qui en sortent s'allument à l'approche d'une bougie; c'est l'air inflammable dont on fait un si grand usage depuis 1783. Les charbons de terre entassés s'enslamment d'euxmêmes en été, lorsqu'à des pluies il succède un' beau soleil; mais ce sont ceux qui contiennent des pyrites. Lecmann, Tome III, page 435.

On a vu s'enflammer d'elles-mêmes les matières qui avoient éprouvé une fermentation considérable, comme du soin dans les greniers, des toiles dans les magasins de la marine. Histoire de l'académie pour 1757. Il y a dans la chimie un grand nombre de matières dont le mélange produit l'effervescence, la chaleur, l'inflammation, & qui font voir différentes manières d'expliquer l'embrasement des volcans. Ces effervescences se sont en un instant dans nos atteliers; elles exigent plusieurs siècles dans le sein de la terre, où les matières sont moins pures & moins rapprochées; mais les principes & le méchanisme sont à-peu-près les mêmes. Si l'on mêle de l'esprit de nitre sumant avec l'huile de vitriol.

K ij

& qu'on verse ce mélange sur une huile distillée, comme celle de térébenthine ou de canelle, le seu y prend, & en général les acides enslamment les matières huileuses. Le pyrophore de Homberg, fait avec de la farine & de l'alun, prend seu de lui-même dès qu'on l'expose au grand air, par l'humidité qu'il absorbe. Voyez les Mémoires présentés, &c. Tome III, p. 180; les Leçons de physique de Nollet, Tome IV; la Chimie de Boërhaave, & les Additions de Muschenbrock aux expériences de l'aca-

démie del Cimento.

Cette fermentation ayant produit de la chaleur dans le sein de la terre, elle convertit en vapeurs l'eau qui survient par filtration, & cette eau convertie en vapeurs occupe un espace quatorze mille fois plus considérable que l'eau fluide; la force de ces vapeurs est alors prodigieuse : qu'on en juge par l'éolipyle ou par les pompes à feu, où une simple chaudière d'eau bouillante produit assez de force pour mouvoir un balancier énorme, chargé de deux pistons. Il n'est donc pas étonnant que ces vapeurs produisent un soulèvement & une explosion des matières qu'elles rencontrent; c'est ainsi que ce volçan a lancé quelquefois des masses de pierres qui pesoient des milliers, & on en voit quelques-unes sur le chemin du Vésuve, quand on y monte du côté de Résina & de Pugliano.

Qu'on réfléchisse sur l'esset que produisent l'air, le seu ou la vapeur qui se dégage des grains de la poudre à canon, ou l'esset bien plus violent de la poudre fulminante, composée de salpêtre & de soufre, mêlés avec un alkali fixe, & l'on n'aura aucune peine à comprendre l'esset des volcans. Il n'y a que la grandeur du sourneau qui produit la grandeur des essets: l'imagination n'y est point accoutumée par les petits essets de nos petites expériences, elle s'étonne à la vue des explosions du Vésuve; il n'y a cependant de

différence que du petit au grand.

Il y a des volcans dans tous les pays du monde, parce qu'il y a par-tout du soufre & des minéraux. La Cordelière du Pérou & du Chili, plufieurs isles de la mer du Sud & de la mer des Indes, de l'Archipel, des Canaries, des Tercères & des Açores, sont parsemées de volcans, ou éteints, ou encore enflammés. On en trouve dans les isles de Lipari, dont M. Dolomieu a donné une description, à Corfou & en Ethiopie; il y en a en Islande, en Suède, en Norwège, en Ecoffe; M. Raspe en a trouvé dans le pays de Hesse; M. le baron de Born dans la Bohême; M. le baron de Dietrich dans le Brifgaw; M. Gerland dans la Silésie; au milieu même de la France, en Auvergne & en Vivarais, on voit les marques des anciens volcans. M. Guétard y a reconnu des laves toutes semblables à celles du Vésuve. Mém. de l'acad. pour 1752; M. Faujas de S. Fond, Traité des volcans éteints du Vivarais; M. Giraud Soulavie, histoire naturelle de la France méridionale.

M. Montet a trouvé aussi les laves de plusieurs volcans éteints, dans le bas Languedoc, & Montpellier en est pavé, Mém. de 1760, page 468; il y en a surtout beaucoup du côté de Pézénas & d'Agde; on y trouve le basalte semblable à celui dont il est parlé dans Pline, dans la continuation de la lithogéognosse de Port, p. 219, & dans les Trans. Phil. Tome XLVIII, p. 226 & 238.

Il y a dans l'Allemagne des mines de charbon qui se sont allumées, voyez M. Lehmann dans l'art des mines, Tome I. page 329; Pline, L. II. Ch. 79, 80, 81, 82, 84; Agricola, de ortu & causis subterraneorum, Lib. II. Cap. 20.

# CHAPITRE IX.

De la nature des laves du mont Vésuve.

LA lave, en italien Lava, cette matière qui est fortie en si grande quantité dans les éruptions du Vésuve, ressemble extérieurement au ser sondu; mais en-dedans l'on voit que ce n'est qu'une sorte de vitrissication opaque, dont l'aspect est semblable à celui d'une pierre d'aimant. Quand elle est polie, elle approche de la serpentine, avec cette différence qu'elle ne tire pas tant sur le verd.

La lave a la consistance d'une pâte ou bouillie épaisse quand elle sort du volcan; elle coule lentement, & s'étend avec peine quand elle est refroidie; les torrens qu'elle forme ressemblent, suivant la comparaison de M. de la Condamine, à une mer de matière épaisse & tenace, dont les

vagues commenceroient à se calmer:

Vidimus undantem ruptis fornacibus Ætnam Flammarumque globos liquefactaque volvere faxa, Georg. I. Æn. 2. v. 576.

Le mouvement intérieur du seu dans les laves ardentes soulève les parties déjà consolidées, & forme les éminences que l'on voit à la surface des torrens de laves. Certains endroits ressemblent à des cables de vaisseaux, pliés en rond. Si, quand elle est encore coulante, on la soulève avec un bâton, elle se gonsse aussité & devient poreuse à raison, de son état de demi-vitrissication. C'est ainsi qu'on a vu, en 1760, les ardoises de Royaumont, frappées du tonnerre, se dilater, se boursousser, jusqu'à prendre huit à neus lignes d'épaisseur, & à pouvoir nager sur l'eau. Histoire de l'académie, 1760. On voit aussi que la lave exerce souvent une trèsgrande sorce expansive, elle sorme des ondes, des cavités, des pointes, des grottes, des espèces d'aqueducs, & elle soulève la plate-sorme de l'entonsoir du Vésuve, jusqu'à la porter presqu'à l'orisice supérieur, comme cela est arrivé en 1755, depuis le 23 Février jusqu'au 6 Juillet, & en 1767.

On apperçoit dans la lave des parties de fer & des parties de pierres; mais les particules métalliques sont en petite quantité, puisque la lave pèse un neuvième ou un dixième de moins que la pierre naturelle du Vésuve. La lave agit sur la boussole, ce qui prouve qu'elle contient du fer. L'abbé Nollet ajoute, qu'étant au bord du bassin, il respiroit une odeur semblable à celle du ser dissous dans de l'esprit de sel. Les pyrites du Vésuve étant analysées donnent du fer très-pur; M. Cadet en a trouvé dans la lave, qu'il avoit pulvérisée avec beaucoup de peine, comme nous le dirons bientôt; les cendres même du Vésuve contiennent du ser qui est attirable par l'aimant. En général, toute lave est une pierre mélangée, formée d'une pâte plus ou moins avancée dans sa vitrification, & dans laquelle on trouve des fragmens de différentes substances pierreuses.

La lave est plus ou moins facile à sondre; cela vient de ce qu'elle est dans un état sort voisin de celui de verre, mais qu'elle renserme trop de parties réfractaires, qui ne sont pas susceptibles d'une parfaite vitrification. L'abbé Nollet regardant le sourneau du Vésuve en 1749, dans un temps où depuis un an l'embrasement ne cessoit d'augmenter, vit que les masses ardentes que lançoient la vapeur & la slamme étoient une espèce de pâte qui se déchiroit en l'air, changeoit de sorme, & en retombant sur le rocher, s'applatissoit comme de la boue épaisse; ce qui prouve combien la vitri

fication est imparsaite, même dans le centre de l'embrasement.

Depuis quelques années on fait en Languedoc des bouteilles de verre avec la lave des volcans éteints; ce verre est noir, léger & dur, & on trouvera cette matière en abondance dans plusieurs

provinces de France.

Suivant les expériences de M. Cadet, la poudre de lave le dissout dans tous les acides, mais surtout dans l'acide vitriolique, avec lequel elle fait une vive effervescence (1). Si l'on mêle cette dissolution avec de l'esprit de vin, & qu'on y mette le seu, la flamme prend une belle couleur verte; l'alkali volatil donne une couleur bleue à cette dissolution, ce qui prouve qu'elle contient un peu de cuivre. Cette même dissolution filtrée & évaporée donne des crystaux de vitriol de mars trèsréguliers, des crystaux d'alun, & un sel en petites aiguilles soyeuses, qui ne peut se dissoudre dans l'eau froide, & qui paroît formé par l'union de l'acide vitriolique & d'une terre calcaire contenue dans la lave; il est donc probable que la matière de la lave contenoit des terres, vitrifiable, argilleuse & calcaire, ainsi que des pyrites; la violence du feu en ayant enlevé le soufre, c'està-dire, le phlogistique & l'acide vitriolique, a fondu la terre vitrifiable à l'aide de la terre calcaire qui y étoit contenue, & dont on rencontre encore quelques vestiges dans la lave, & il s'est formé un verre opaque coloré par le fer & le cuivre. On peut voir des expériences à ce sujet dans l'Histoire de l'académie, 1761, page 63, & dans les œuvres de Bergman, une belle analyse sur les produits volcaniques.

<sup>(1)</sup> Il y a pourtant un physicien de Naples, qui affure que la lave ne se dissout point dans les acides, & que l'effervescence ne vient que de quelques parcelles de terre ou de pierre calcaire, qui ordinairement s'vitrouvent mélées; mais les expériences suivantes me paroissent décider le contraire.

M. Montet, habile chimiste de Montpellier, a trouvé du sousre pur dans la sublimation de la

lave du Vésuve (1).

La qualité un peu spongieuse de cette lave la rend très-propre à servir de pavé; elle est sort dure, elle n'est point glissante. Aussi la ville de Naples en est pavée, & les anciennes villes de Herculanum & Pompeii l'étoient déjà. On s'en ser pour bâtir certains édifices auxquels on veut donner plus de solidité; mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que Rome même & toute la voie Appienne, depuis Rome jusqu'à Radicosani, sont pavées aussi de laves semblables, tirées d'anciens volcans, comme M. de la Condamine l'a observé en 1755. Mémoires de l'académie, 1757, page 375.

Cette lave dure, compacte, homogène, bleuâtre, est une espèce de basalte, moins dur que celui d'Egypte, mais qui fait du seu au briquet; sa pesanteur spécifique est moindre d'environ un dixième que celle des pierres naturelles du Vésuve. On n'en trouve pas qui soit cristallisé en figures régulières comme celui de la chaussée des Géans, de l'Etna, du Languedoc, & de quelques autres volcans éteints, peut-être faudroit-il qu'il se sût refroidi dans le gousse même du Vésuve, ou, suivant M. de Busson, dans une eau qui eût saisi la matière ardente & encore molle; mais on en trouve

<sup>(1)</sup> M. le commandeur de Dolomieu assure avoir trouvé de l'acide vitriolique pur & cristallisé, dans une grotte du mont Etna, dont on tiroit autresois du soufre. M. Vandelli (de Therm. Patav.) dit avoir trouvé l'acide vitriolique, pur & sluide, dans les environs de Sienne & de Viterbe; Bergman le vite dans sa sciagraphie. M. Baldassari assure qu'il l'a rencontré pur, concret & cristallisé, dans une grotte des bains de S. Philippe, à dix lieues de Sienne. Journal de physique, 1776, Tome VII, page 395. Mais M. Kirwan, dans ses élémens de minéralogie, 1785, p. 178, dit que les observations subséquentes de M. Muray, ont pleinement démenti ce fait, & il cite les Mémoires de Stockholm, Tome XXXVII.

de matières enflammées & liquides. Il y avoit alors deux siècles que ce volcan n'avoit jeté; les bords du cratère étoient couverts de neige jusqu'à huitcent toises au-dessous du sommet tronqué de Cotopaxi. Nous ne savons pas si cette lave ressemble à celle du Vésuve.

La pierre de gallinace, dont nous venons de parler, ressemble parfaitement à la pierre obsidienne de Pline, sur laquelle M. le comte de Caylus a donné un Mémoire à l'académie des inscriptions en 1760; il prouve, d'après les expériences, que c'est une espèce de verre métallique, ou comme le présume M. Guétard, un verre formé par la fusion des glaises métalliques, une substance analogue au laitier que l'on trouve dans les fourneaux à fer, & qui est une demi-vitrification ou une écume mêlée de métal & de matières vitrifiées, due principalement au quartz fusible de la mine.

La lave qui sort quelquesois par la bouche supérieure du Vésuve, n'est jamais d'une vitrification parfaite, ni même la lave qui sort par les flancs de la montagne; parce que la matière trop fluide ne fauroit être lancée en masse aussi loin que celle qui a quelque confistance, & surtout aussi loin que

les pierres enlevées par l'explosion.

La matière spongieuse que le Vésuve lance souvent, aussi-bien que celle qui est à la surface des laves, quoique poreuse, est de la même nature que la lave; elle est quelquesois jaune au-dehors & blanchâtre au-dedans. C'est une pierre presque vitrifiée, que l'on connoît sous le nom de scorie de volcan; quand elle est réduite en poudre & bouillie dans l'eau, elle lui donne à peine un petit goût salé; mais elle devient plus blanche, & l'on y apperçoit des particules brillantes qui paroissent talqueuses; le Père de la Torre en a vu qui, sous un volume égal, pesoit un septième de moins que la pierre naturelle du Vésuve; il y en a qui sont extrêmement poreuses, & qui servent à faire des voûtes fort légères, comme nous l'avons remar-

qué à l'occasion de Baies.

La cendre du Vésuve, ou la lave ancienne qui a couvert Herculanum, quoiqu'extrêmement subdivisée, approche beaucoup de la nature de la lave
pierreuse & solide dont nous venons de parler;
vue au microscope, elle paroît contenir des particules salines, transparentes, des parties brillantes, & de petits grains noirs. Lorsqu'on en met
dans le seu, elle donne d'abord une slamme bleue,
mais sans odeur de sousre; pulvérisée & bouillie
dans l'eau, elle prend à peine un petit goût salé.

M. Nollet regardoit aussi cette cendre comme une lave ordinaire, qui dans une sussion plus parsaite a été lancée avec une impétuosité plus grande; elle s'est divisée en une espèce de pluie, qui est retombée sous la forme d'une cendre, s'est appliquée exactement à tous les murs, & a remplitous les vuides dans les villes d'Herculanum & de Pompeii. Mais suivant M. Faujas, c'est une pierreponce très-atténuée, mêlée de quelques élémens calcaires. Minéralogie des volcans, 1784, in-8°.

pag. 273.

Il y a eu de nos jours plusieurs maisons qu'il a fallu abandonner, à cause de la quantité de cette cendre qui avoit couvert les toits jusqu'à en causer l'éboulement, quoique la lave ne sût point dans cet état de sussion extraordinaire; & j'ai vu moimême, en 1765, dans un temps où le Vésuve étoit assez tranquille, une couche légère de cette cendre en poudre impalpable, qui avoit couvert les toits & les jardins de Portici pendant la nuit. Le Père de la Torre a observé en 1751 & 1754, que les premières laves qui sortent sont moins liquides que celles qui succèdent, & que les dernières ne sont qu'une écume noire très-légère, composée de matières qui sont intimément mélangées.

#### 158 VOYAGE EN ITALIE.

Les matières écailleuses, lastre, que le Vésuve jette souvent, sont une croûte détachée de l'intérieur du sourneau, semblable à de la brique ou à de la terre cuite; il y a aussi sur la lave des écailles qui sont irrégulières, tantôt par ondes, & tantôt par silets; mais celles-ci sont de la même nature que la lave spongieuse, ou les scories, dont

nous avons déjà parlé.

Les pyrites ou marcassites, que l'on trouve dans l'intérieur du Vésuve, sont quelquesois couleur de fer, quelquesois jaunâtres, plus pesantes que la lave; le Père de la Torre en a fait décomposer par un chimiste, on y a trouvé une petite quantité de fer pur & attirable par l'aimant, quelques parties de talc, & une portion de pierre semblable à celle qui fait le corps de la lave; le soufre qui entre principalement dans la composition des pyrites, se dissipe dans l'opération; nous avons déjà observé que les pyrites décomposées produisoient une partie de la lave dont il a été parlé ci-dessus, & qu'elles étoient la première cause des embrasemens spontanés des volcans; le tale ou mica, espèce de pierre transparente, écailleuse & brillante, s'y trouve en petits grains ou en petits feuillets, qu'on voit fort bien à la loupe, tautôt. mêlé avec le sable du Vésuve, tantôt uni aux pierres qui sont lancées par le volcan; c'est une matière réfractaire qui résiste à la vitrisication & à la calcination, & qu'on retrouve en nature dans les laves, & les autres matières du Vésuve. J'ai ramassé moi - même, sur le penchant de la montagne, des morceaux de lave qui étoient pleins de paillettes talqueuses. J'y ai ramassé aussi beaucoup de substance jaune, qui d'abord me paroissoit du soufre, mais qui ayant été conservée, & ensuite examinée de plus près, s'est tronvé n'être qu'une terre alumineuse, semblable à l'alun calciné, qui devient insipide au moment qu'on le calcine. Une

partie de cette substance que j'avois rapportée, ayant attiré l'humidité de l'air, avoit mouillé & percé le papier; elle étoit devenue un peu acide, comme cela arrive à de l'alun calciné, lorsqu'il a pris l'humidité de l'air, qui développe l'acide contenu dans ce sel.

La Lettre XI de M. Ferber contient ce qu'on peut liré de plus instructif & de plus important Eur la partie minéralogique de volcans des environs de Naples, dont les savans ne s'étoient point occupés. Il a aussi donné une liste des productions volcaniques du Vésuve; M. Dietrich & M. Faujas de S. Fond y ont ajouté des remarques. On peut voir encore la description des mossettes du Vésuve, par M. Bartoloni, imprimée en 1772. M. l'abbé de Bottis a fait la collection la plus complète des productions du Vésuve; il la montre facilement aux voyageurs, & il se propose de la publier. M. l'abbé Galliani a aussi une collection de matières volcaniques rassemblées par sa famille, ou par lui depuis long - temps, dont il a fait imprimer le catalogue. Don Valenciani a une collection pareille; M. le chevalier Hamilton en a envoyé une au Musæum de Londres: on peut voir son ouvrage, intitulé, Œuvres complètes de M. le chevalier Hamilton, à Paris, chez Moutard. 1781, 506 pages in-80. & surtout la Minéralogie des volcans, par M. Faujas de S. Fond.

Lorsque la lave a séjourné long-temps dans des lieux - bas, elle se couvre insensiblement des sels de l'air, des parties végétales que les vens promènent dans les campagnes, ensin des terres que les eaux détachent des montagnes, il s'y forme un terrain labourable, une campagne sertile & habitée; M. Serrao dit que les Dominicains de la Madonna dell' Arco, un peu au nord du Vésuve, ayant fait creuser un puits d'environ deux cent quarante pieds, en rencostra trois couches de laves l'une sur l'au-

tre, séparées par des couches de terre, ce qui pronve que ce pays a été trois sois habité, & trois sois abandonné & dévasté par les éruptions du Vésuve. Il y a lieu de croire que ce surent des éruptions plus anciennes que l'an 79. Voyez M. Serrao, Histoire du Vésuve, page 117. J'ai rapporté ci-dessus la même chose des jardins de Portici.

Les tremblemens de terre se sont sentir de temps, à autres aux environs du Vésuve: j'ai vu dans une ferme de Cacciabella, village de la plaine de Nola, une grande loge de paille faite au milieu d'une cour dans le temps qu'un tremblement de terre avoit fait déserter les bâtimens de la ferme.

Le danger d'être embrasé, inondé, englouti, n'est pas le seul auquel on soit exposé dans le voisinage du Vésuve, on croit que ses éruptions produisent aussi quelquesois des maladies épidémiques on en peut voir un exemple dans le livre du Père

de la Torre, à l'occasion de celle de 1755.

On a fouvent pensé qu'il y avoit des communications souterraines entre le Vésuve, la Solfatare, les isles de Lipari & le mont Gibel en Sicile, quoique celui-ci soit à quatre-vingt lieues du mont Vésuve; le Père Kircher le croyoit. La principale raison qu'on en a donnée, c'est la quantité prodigieuse des matières qui sont sorties du Vésuve, & dui ont couvert une grande partie des campagnes voisines; pour juger du mérite de cette preuve, le Père de la Torre a essayé de comparer ces laves avec l'espace vuide qu'il y a au-dedans du Vésuve; en supposant seulement cent & trente pieds de hauteur pour la partie qui se voyoit en 1755, & trois cent soixante - dix - sept pieds pour la prosondeur du gouffre qui étoit au-dessous, il contiendroit 1, 510, 460, 879 pieds cubes de matière; & il pourroit renfermer vingt-quatre fois toute la lave qui sortit en 1737, en calculant l'espace qu'elle devoit occuper dans son état naturel; cela Liffit

suffit pour saire croire que la quantité des laves sorties du Vésuve n'exige pas un espace plus considérable que le creux même de la montagne, ou du moins les environs de sa base; le pays eût été ruiné depuis long temps, si un brasier aussi vaste & prosond en avoit miné tout l'intérieur depuis tant de siècles.

Le Père d'Amato, dans sa dissertation imprimée à Paris 1760, à la suite de l'histoire du Père de la Torre, prouve assez au long qu'il né peut pas y avoir de communication; M. d'Arthenay lui-même nous en sournit une preuve dans son mémoire: car quoiqu'il sût persuadé de la communication du Vésuve avec la Solsatare, il avoue, d'après ses propres observations, qu'il n'y avoit dans leurs effets aucune correspondance; dans l'éruption de 1751, & dans celle de 1754, il ne survint aucun changement à la Solsatare, il n'y parut pas la moindre slamme, & elle ne suma ni plus ni moins qu'auparavant. Mémoires présentés, &c. Tome-IV.

pag. 171.

Il y a bien moins encore de liaison entre l'Etna & le Vésuve; le pays qui les sépare eût été bouleversé bien des fois si le seu existoit dans tous cet intervalle. Le Vésuve, en 1751, eut une éruption qui dura pendant trois mois, il n'y en eut point dans le premier; au contraire, à la suite de celle du Vésuve, qui commença le 3 Décembre 1754, il y en eut une de l'Etna dans les premiers jours de Mars 1755, & toutes deux se trouvèrent avoir lieu dans le même temps pendant plufieurs semaines. Il n'est donc pas vrai, comme les uns l'ont dit, que ces deux volcans s'embrasent en même temps par une cause commune; ou comme d'autres l'ont prétendu, que quand l'un s'enflamme, l'autre s'éteint; ces deux faits peuvent s'être rencontrés, mais c'est un hasard qui me paroît n'indiquer aucune relation entre les deux montagnes. Au Tome VI.

reste, M. le commandeur de Dolomieu attribue les tremblemens de terre qui ont dévasté la Calabre en 1783, à une raréfaction d'air & d'eau causée par le Vésuve, & qu'il croit s'être étendue à trente lieues de distance. Mémoire sur les tremblemens de

terre, à Rome, 1784.

On peut voir au sujet du mont Etna, l'histoire qu'en a donnée Borelli, Carrera, Descript. mont. Æt. Antoine Philotée, Topograph. mont. Æt. M. Bourdelot, Recherches & observations naturelles. Opuscoli filosofici del signor D. Tommaso Campailla patrizio modicano, in Palermo, 1738. in-4to. L'ouvrage de M. Hamilton, Campi phlegræi, 1776, in-solio, & la traduction françoise imprimée à Paris. M. Latapie, qui a parcouru l'Italie en naturaliste, a lu, en 1780, une description de l'Etna à l'académie de Bourdeaux, dont on doit désirer la publication.

On étoit si tranquille à Catana, avant l'éruption de l'Etna en 1536, qu'on commençoit à douter de ce que les anciens avoient raconté de ce volcan. Sa plus violente éruption sut celle de 1669; le Père la Torre, art. 97, raconte celle du mois

de Mars 1755.

Si l'on trouve des matières volcaniques dans l'intervalle du Vésuve à l'Etna, elles proviennent des volcans éteints qui existoient autrefois, & qui étoient également voisins de la surface de la terre. En esset, les traces des volcans, ouverts autrefois à la surface même de la terre, se trouvent en grand nombre, soit au midi de Naples soit au nord; toutes les collines, les éminences & les montagnes à l'occident de Naples, sont des volcans éteints; la Solfatare n'est pas le principal point, ni le centre de ces volcans, c'est la montagne des Camaldules, presque aussi haute que le Vésuve, on reconnoît tout autour un grand nombre de cratères; ces volcans éteints sont tous des cônes creux & ces volcans éteints sont tous des cônes creux & ces volcans éteints sont tous des cônes creux & ces volcans éteints sont tous des cônes creux & ces volcans éteints sont tous des cônes creux & ces volcans éteints sont tous des cônes creux & ces volcans éteints sont tous des cônes creux & ces volcans éteints sont des cones creux & ces volcans éteints sont des cones creux & ces volcans eteints sont des cones creux & ces volcans éteints sont des cones creux & ces volcans éteints sont des cones creux & ces volcans éteints sont des cones creux & ces volcans eteints sont des cones creux & ces volcans eteints des cones creux & ces volcans eteints et le vers des ces volcans eteints et le vers des ces volcans eteints et le vers des ces volcans et le vers des ces volcans et le vers de ces volcans et le vers des ces volcans et le vers de ces volcans et le ve

tronqués; M. Hamilton en a décrits plusieurs: il s'en trouve à Pausilipe, à Baies, à Caserte, à Capoue; ils ne sont séparés du Vésuve que par le Sebeto & la plaine qu'il arrose; ils concourent avec ce volcan à élever considérablement la côte de Naples; cette ville est bâtie sur des éminences qu'ils ont formées. Les isles d'Ischia, de Procida, Nisita, Monte Christo, sont aussi des volcans éteints; la plaine comprise entre le Vésuve & l'Appennin est formée de matières volcaniques: à quelque prosondeur qu'on y creuse, on en trouve sous une première couche composée de débris de végétaux; elles ne viennent pas toutes du Vésuve, puisqu'à une grande distance, on trouve des laves sans qu'il y en ait dans l'intervalle.

Au-de-là de Capoue & jusqu'à Calvi, douze lieues au nord du Vésuve, on monte beaucoup, les terres y sont encore volcaniques, & les rochers sont des laves tendres. Voyez M. de Saussure,

Journal de physique, Janvier 1776.

On parcourt ensuite trente lieues dans l'intérieur des montagnes sans trouver de vestiges de seu, on ne les retrouve qu'aux environs de Ferentino dans les Etats du Pape; une chaîne de l'Apennin qui se termine à Gaëta & à Terracina interrompt toute communication avec les volcans de Naples, & ceux qui commencent aux environs de Rome s'étendent jusqu'au Siennois, sur une longueur de plus de trente lieues en Toscane.

M. de Richeprey a trouvé dans l'isle de Corse, qui commence à plus de vingt-cinq lieues des côtes de la Toscane, de beaux basaltes, ce qui paroît

indiquer d'anciens volcans dans cette isle.

Nous ne conduirons pas plus loin notre description du Vésuve; ceux qui voudroient de plus grands détails les trouveront dans les ouvrages que j'ai cités, & dans beaucoup d'autres, dont le Père de la Torre a donné le catalogue.

L i

## 164 VOYAGE EN ITALIE.

M. l'abbé Don Gaetano de Bottis travaille à une grande histoire du Vésuve, depuis son origine jusqu'à nos jours; il s'en est occupé long-temps: s'il ne peut parvenir à la faire imprimer, elle pourroit former divers mémoires pour l'académie des sciences de Naples; mais on n'a point encore commencé l'impression de ces mémoires.

# CHAPITRE X.

Des ruines de Pompeii, de Stabia & de Pæstum.

REVENUS au bas du mont Vésuve, nous continuâmes notre route sur la côte de Portici, le long des villages de Resina & de Torre del Greco, qui sont remplis de belles maisons. J'ai remarqué celle qu'avoit le cardinal Spinelli, archevêque de Naples; celle du duc de Casacalenda & le Mortelle, canton destiné à la chasse du roi, à peu de distance de la mer.

Il y a au village de Torre dell' Annunziata une manufacture de fusils, formée d'environ soixante ouvriers, & où l'on travaille principalement pour le compte du roi. Il y a aussi une manusacture d'épées & de couteaux, un moulin à poudre & un

attelier pour le salpêtre.

Pompeti ou Pompeia, qui est à une demi-lieue plus loin, étoit une ancienne ville, qui sut ensevelie, comme Herculanum, sous les cendres du Vésuve, l'an 79; elle a été retrouvée, par hasard, comme la première, vers 1750, par des paysans qui avoient creusé pour une plantation d'arbres, près du sleuve Sarno, à quatre lieues & demie de Naples, & à deux lieues & demie de la bouche du Vésuve. Camillo Pellegrino, Capaccio, & d'autres auteurs en avoient déjà parlé, mais sans pouvoir

affigner sa situation. Cette ville étoit ensouie sous une espèce de rapillo, ou cendre grise, remplie de petites pierres ponces blanches, les plus grosses ont quatre à cinq pouces en quarré (1); elle étoit recouverte d'une cendre plus noire; mais à une bien moindre hautenr qu'Herculanum, à peine y a t-il quelques pieds au-dessus des édifices, & l'on y trouve la facilité de déblayer les terres pardessus, sans être obligé de creuser à la sappe, & d'étayer la terre comme dans les ruines d'Herculanum; il n'y a que des vignes & des arbres audessus de la terre qui couvre Pompeii, & le roi, pour acheter le droit d'y souiller, n'a pas une dépense bien considérable à faire.

C'est vers 1755 que l'on commença ces fouilles; on y' mit d'abord peu de monde, & il y avoit en 1765 peu d'espace découvert; mais on a continué de s'en occuper, & l'on peut actuellement s'y promener comme dans nos villes. Les premiers endroits où l'on fouilla sont à un quart de lieue de la mer, sur une hauteur; on y voit une porte de ville & des tombeaux, qui sont sur le chemin hors de la ville; le chemin est large, bordé de parapets des deux côtés, comme la voie Appia; mais ce chemin ne paroît pas être en face de la porte. Celle-ci est composée d'une grande ouverture & de deux petites; le parapet déborde en dedans de la grande porte de deux pieds environ, & il déborde dans la petite à droite de la même quantité; ce qui forme un coup-d'œil bizarre.

On a aussi découvert une partie de rue, longite de soixante toises, & large de douze pieds, pavée de grandes laves, & sinissant vers l'occident à cette

<sup>(1)</sup> On trouve dans cette cendre des cristaux de schorl blane, très-petits, en forme de grenats, la plupart très-farineux; en y trouve d'autres cristaux vitreux, de différentes grosseurs, qui ont jusqu'à quatre lignes de diamètre, & qui ont seize faces en trapezes, dont les côtés sont inégaux. Ferber, Lett. XL

porte. On voit des deux côtés de la rue les pierres usées par les roues des chars, & des troitoirs de trois pieds de chaque côté; on voit que les roues étoient à quatre pieds de distance l'une de l'autre.

Le temple d'Isis découvert à Pompeii est la partie la plus curieuse de ces antiquités. Il a extérieurement quinze toises de long sur dix de largeur. Il étoit hypêtre, c'est-à-dire découvert, sub ethère, environné d'une galerie couverte; il y avoit dans le milieu un fanctuaire plus élevé. Ce temple a été dessiné par M. Després, pensionnaire du roi à l'académie de Rome, & l'estampe se trouve à Paris chez Basan; on en trouve aussi une description & des figures dans le Voyage pittoresque de Naples, Tome II, page 115. M. Migliacci a donné sur le même sujet un mémoire, intitulé: Il tempio

d'Iside nuovamente scoperto.

Les colonnes de l'enceinte sont restées dans leur entier; elles sont dorigues & ont neuf pieds & demi de hauteur ; les autres ont été en partie renversées. Le temple étoit presqu'entièrement construit en briques, revêtu d'une sorte de stuc trèsdurable, dont les anciens faisoient un fréquent usage. Le style de cette architecture est plus agréable que sevère, les ordres sont d'une petite proportion. On l'a trouvé garni des ustensiles nécesfaires aux cérémonies, candélabres, lampes, patères; on y a même découvert des squelettes de prêtres, surpris dans leurs sonctions par la pluie de cendres qui les ensevelit. Sur les murs étoient peints des attributs & des emblêmes relatifs au culte d'Iss. l'Ibis, l'Hippopotame, le Lotus; on y a trouvé la représentation des prêtres dans leur habillement confacré, qui étoit de lin blanc, la tête rase, leur chauffure d'un tissu fin & souple qui accufoit le nud.

Sur deux autels qui sont à côté des marches par

lesquelles on montoit au sanctuaire, se sont trouvées des tables issaques; elles sont déposées au Museum de Portici, ainsi que les autrez meubles & peintures qu'on a détachées des murailles, & les statues de Vénus, de Bacchus, de Priape, &c.

qui étoient dans des niches.

L'escalier qui conduit au sanctuaire, où étoit la principale statue, est étroit, revêtu de marbre blanc qui a un œil verdâtre; il y a deux autelt isolés, qui sont encore sur pied dans leur entier, & il y en avoit d'autres plus petits. Au milieu du temple est une espèce de petite chapelle bâtie en pierres, & qui renserme un escalier, au sond du quel on éprouve une vapeur dangereuse, qui est peut-être une suite de celle dont parle Sénèque.

Dans le même temple, & sous l'endroit où étoit placée la statue, il y avoit une espèce de souterrain en sorme de sour, où peut-être on se plaçoit

pour dicter les oracles.

A côté du périssile étoit une sacrissie où l'on a trouvé un squelette de prêtre vers la muraille, & près de-là une sontaine & un tombeau, sous

lequel passe aujourd'hui la rivière.

L'inscription de ce temple est celle-ci: N. Popidius. N. F. Celsinus, Ædem Isidis terræ matu conlapsam à fondamento P. sua restituit. Hunc Decuriones ob liberalitatem, cum esse annorum sex., ordini
suo gratis adlegeruns. Cette inscription a servi à
prouver que l'on ne pouvoit être décurion quand
on avoit soixante ans, sans une cause extraordinaire; elle indique aussi le tremblement, de terre
de l'an 63, dont parle Sénèque. C'est une chose
bien singulière & bien curiense que de se retrouver
ainsi dans le milieu d'un temple romain, bâti il
y a dix-sept cent ans, devant les mêmes autels on
ces maîtres du monde ont sacrissé, environné des
mêmes murs, occupé de la vue des mêmes objets,
& d'y retrouver tout à la même. place, dans le

même ordre, sans que la forme, la matière, la fituation de toutes les parties aient éprouvé le moindre changement; la cendre du Vésuve a été un préservatif contre l'injure des temps, les tremblemens de terre, les éruptions postérieures. & le

pillage des Barbares.

On voit aussi les reftes d'un petit temple grec, de douze toises de long; dans le goût de ceux de Pæstumi, dont nous parlerons plus bas; il n'y a que deux colonnes en place, of avoit été probablement détruit par le tremblement de terre. M. Renard a deffiné les restes, & rétabli l'édifice par un dessin qui se voit dans le Voyage pittoresque, Entre ces deux temples on a trouvé un édifice de vingt trois toiles de long, dont la plupart des colonnes: font encore fur pied, qui servoit à l'habitation & au service des troupes; car on y a trouvés beaucoup d'armares, des casques, une trompette singulière, qui a six slûtes d'ivoire à la partie inférieure, sept à huit squelettes enchaînés, des peintures de soldats armés; M. Desprésil'a deffiné, malgré la vigilance des gardes, & tétabli dans son ancien état. Il y a plusieurs planches pour ce monument, dans le Voyage putoresque, On a trouvé un théâtre que l'on commençoit

à nettoyer en 1765; on distingue le corridor qui est tout autour, les gradins & l'escalier qui v € 5 € 3.73%.

conduitoit.

Il y a un amphithéatre quis n'est point découvert, mais dont la place est bien murquée par les murs qui d'environnent. Cer amphithéatre paroît avoir été destiné aux combats des lutteurs.

Orra découvert près de la ville une maison dont la cour étoit décorée de plusieurs colonnes qui formoient un péristile fort riche, mais d'une trèspetite proportion. En général, toute cette maison est très-resserrée dans ses détails & dans tout ce qui la compose, M. Hamilton ; en parlant de cette maison, décrit la manière dont étoient construites la plupart de colles qui composient cette ancienne ville (1). Elles n'avoient que deux étages, ou trois au plus. Le poids des matières sorties du Vésuve dans l'éruption, a endommagé toutes les parties supérieures des maisons, mais les plans inférieurs sont aussi entiers qu'au moment où ils ont été bâtis.

La plus grande partie de ces maisons consiste en une cour quarrée, avec une fontaine dans le milieu, & plusieurs petites chambres autour, qui communiquent avec la cour. Il y avoit ordinairement un péristile couvert & supporté par des colonnes tout antour de la cour, même dans les plus petites maisons. Ces galeries couvertes étoient sans doute destinées à apporter de l'ombre & de la fraîcheur : peu de fenêtres donnoient sur la rue. excepté lorsque par la nature de la construction de leurs maisons, ils ne pouvoient l'éviter; & dans ce cas les fenêtres étoient assez élevées, pour que l'intérieur fût à l'abri des regards. Toutes les maisons se ressemblent, autant par la distribution du plan, que par la décoration des appartemens, Les chambres sont en général très-petites, de dix à douze pieds en quarré; on a même trouvé que dans une de ces chambres où étoit un lit de fer, la muraille a été entaillée pour pouvoir le placer; cette petite pièce a à peine six pieds en quarré, & cependant elle étoit également peinte, & le pavé meme étoit en mosaïque.

Ces pièces qui n'ont que dix à douze pieds de large, ont cependant quatorze du dix-huit pieds de haut pelles ont peu de communication de l'une à l'autre; elles sont presque toutes sans senêtres, excepté les appartemens situés sur le jardin, &

<sup>(1)</sup> Account of the discoveries at Pompeii. By Sir William Hamilton. Voyage pittoresque, Tome II, page 126.

qu'on peut penser avoir été destinés pour les semes : plusieurs de ces chambres ne recevoient de jour que par la porte ou par une ouverture faite au-dessus. On a trouvé des vitres dans la belle maison dont nous avons parlé; mais il paroît qu'elles étoient très-rares, comme nous l'avons dit ci-dessus.

On n'employoit point de bois de charpente pour les appartemens, excepté pour les fenêtres & les portes; les voûtes étoient presque plates, les planchers étoient faits en mosaïque; le goût général étoit de décorer les plasonds & les murailles avec de petites figures peintes, ou des médaillons de stuc en bas-relies. Leur mérite consistoit dans la vivacité des couleurs, ainsi que dans le choix & la délicatesse des ornemens, dans lesquels on voit que

ces anciens ont montré du goût.

Il restoit sur un mur une petite perspective d'environ dix-huit pouces en quarré, qui est encore toute fraîche de couleur; le bleu d'azur y paroît comme s'il venoit d'être employé; le sujet est une maison de campagne avec ses jardins, sa couverture en tuiles, son portique & une pièce d'eau au bas de la maison. J'y voyois avec plaisir le goût des bâtimens de ce temps-là, qu'on n'auroit peutêtre jamais connu sans une découverte aussi curieuse : à l'aspect de ce morceau qui étoit en place, & des autres murs qu'on a dégradés pour enlever les peintures, je n'ai pu m'empêcher de me plaindre de ce déplacement. Ces peintures ont bien plus de prix à l'endroit pour lequel elles avoient été faites, qu'elles n'en auront dans les cabinets de Portici; elles y feroient partie d'un tout qu'il eût été bean de conserver en entier, & elles seroient moins dégradées.

Beaucoup de maisons étoient peintes en dehors comme en dedans : on distingue les enseignes des dissérentes boutiques, entr'autres celle d'un mar-

chand de liqueurs, & une autre qui représente un Priape: l'on croit que c'étoit l'indication d'un Venerium; peut-être aussi n'étoit-il représenté la que comme symbole du dieu des jardins; ensin, ce pouvoit être l'enseigne d'un marchand de phallum, ou de ces représentations, qui, malgré leur obscénité, avoient cependant un objet religieux, comme nous l'avons déjà dit.

Au bas d'un escalier qui conduisoit à une cave, en a trouvé vingt-sept squelettes de semmes, qui probablement s'y étoient resugiées; on a trouvé aussi une semme renversée à côté d'une chaudière

dans une espèce de cuisine.

J'ai remarqué sans peine dans les bâtimens de Pompeii, beaucoup de laves pierreuses & vitrissées dont est pavée la voie Appia, & qui prouvent évidemment les éruptions plus anciennes que celle de l'an 79; mais j'ai rapporté déjà d'autres preuves du même fait.

La ville est bâtie sur des cendres semblables à celles qui la recouvrent; au-dessous on trouve un

souterrain voûté dont on ignore l'issue.

Il y avoit en 1765 environ cinquarite travailleurs occupés dans les fouilles de Pompeii, & il y en a davantage actuellement. On travaille avec beaucoup de ménagement pour ne pas faire tort aux possesseurs des fonds. Quand on a fouillé une partie. & qu'on a enlevé les statues, médailles ou autres objets remarquables pour le cabinet de Portici, on remet la terre dans les fouilles. Il y a dans les appartemens de Portici un beau vase antique de marbre de Paros, qu'on a trouvé dans ces ruines; il est aussi beau par la forme que par le dessin d'une sête de Bacchus, qui y est représentée en bas-relief; deux belles mosaïques dont Winkelman a parlé, & qu'il met au-dessus de celles du cardinal Furietti au Capitole; on y voit le nom de l'ouvrier, Dioscoride de Samos.

Enfin, on y a trouvé des médailles d'or, entr'autres une de Domitien, frappée lorsqu'il n'étoit encore que César, puisque cette ville sut ruinée avant son règne, sous celui de Titus son frère. Mais il y a bien moins de belles choses à Pompeii

-qu'à Herculanum.

M. le chevalier Hamilton a fait graver plufieurs antiquités de Pompeii; il y en a aussi dans le Voyage pittoresque, Tome II; savoir, la rue principale, le quartier des soldats, le temple dont nous avons parlé, le tombeau de Mammia, grande prêtresse, un autre temple; tous ces monumens y sont représentés dans leur état actuel, & dans l'état où ils devoient être avant que la ville fût engloutie : ces restaurations ont été composées par M. Després.

M. Vico a lu deux grands mémoires sur Pompeii à l'académie de Naples, & ils paroîtront dans le premier volume des Mémoires de cette académie.

Après avoir vu Pompeii, nous tournâmes à l'orient, le long des racines du Vésuve, pour voir entre Bosco & le Mauro, un étang prodigieux de lave; elle est noire & rouge, beaucoup plus fordue que celle que j'avois vue ailleurs, sa surface est ondée & tortillée d'une façon singulière; mais elle n'est point couverte de pierres-ponces & de pierres spongienses, qui rendent les laves ordinairement si raboteuses.

De-là nous tournames le Vésuve par le côté d'Ottaiano, de Somma & de S. Anastasio. La maison de Solimene, située près du Vésuve du côté d'Ottaiano : ést dans un site agréable & pittoresque; on en trouve la vue dans le Voyage de Naples. Nous ne vîmes que de loin l'ancienne ville de Nola, célèbre par la mort d'Auguste. Ce sfut la patrie de S. Paulin & celle de Jordano Bruno, qui sut brulé comme athée à Rome en 1600.

C'est des anciens tombeaux près de Nola, qu'ont été tirés en divers temps la plupart des vases antiques, de terre rougeâtre, ornés de peinturés, qu'on appelle en Italie & en France vases étrusques, parce qu'on en a trouvé aussi dans la Toscane. Winkelman, Tome I, page 190. Les principales collections sont celle du Vatican, celle du comte Mastilli à Nola & à Naples, celles de Porcinari, de Noia, & de la bibliothéque des Théatins à Naples.

Au delà de Nola est Monte Virgine, dont nous

avons parlé.

STABIA étoit sur le bord de la mer, à cinq lieues au sud-est de Naples: on voit à un mille de la petite ville de Castell' a Mare, les souilles que l'on a faites dans les ruines de cette ancienne ville, qui sut possédée d'abord par les Osques, ensuite par les Etrusques, les Pélasges & les Samnites; ces derniers en surent chassés par les Romains l'an 89 avant Jésus Christ, sous le consulat de Pompée & de Caton: Stabia sut détruite par Sylla, & réduite à l'état d'un simple village, qui existoit encore du temps de Pline le jeune; il en marque même la situation. (Liv. VII. Epst. XVI.) Columelle, Liv. X, v. 139, fait l'éloge des eaux de Stabia:

#### Fontibus & Stabiæ celebres & Vesuvia rura.

La fouille que l'on y a faite n'est pas prosonde; mais à mesure que l'on découvre un endroit, on le remplit pour en souiller un autre; tout ce que l'on y trouve de bronzes ou autres monumens antiques se porte dans le cabinet de Portici. Les ouvriers ont couvert la cabane où ils se reposent de tuiles antiques; elles sont six sois plus grandes que les nôtres, & elles s'emboîtent l'une dans l'autre, en sorme de crochet, par des courbures en sens contraires. On avoit cessé les souilles de Stabia, & l'on avoit muré l'entrée jusqu'au temps où l'on auroit fini celles d'Herculanum & de Pom-

#### 174 VOYAGE EN ITALIE.

peii, mais on m'écrit qu'on a repris ces travaux. Il y a des eaux minérales à Castell' a Mare, sur lésquelles le docteur Raymond de Maio a donné un savant traité en 1754. M. Andria en a aussi donné l'analyse dans son traité des eaux minérales.

Sur la même côte & près du cap de Minerve (1) Punta della Campanella, à douze mille toises de Naples, on trouve la ville de Sorrento, Surrentum, célébrée par les anciens; elle est encore remarquable par les débris d'antiquités, par les maifons de campagne dont elle est environnée, & par la fertilité des campagnes voisines, qui sont le potager de Naples. Le vin, le gibier, le poisson, tout y est excellent. Tous les paysans des environs élèvent des veaux qui sont très-recherchés, & dont la viande est en effet d'une extrême délicatesse.

Vis-à-vis du cap de Minerve, on voit l'isle de Capri, ou Caprée, célèbre autrefois par la retraite de Tibère; elle a environ trois mille cinq cent toises de long. M. de Chabert, de l'académie des sciences, dans le voyage qu'il faisoit par ordre du roi en 1766, a trouvé qu'il y avoit seize mille deux cent cinquante toises de distance entre le palais du roi de Naples, & la tour qui est à la pointe est de cette isle de Caprée. M. Giraldi, antiquaire du roi de Danemarck, & qui avoit habité dans cette isle, se proposoit d'en donner la description, comme nous l'apprend M. Ferber; îl avoit même fait graver, par Volpato, une grande planche représentant le palais de Tibère. Dans le troissème volume du Voyage pittoresque, on trouve l'his-, toire & la description de cette isle ; elle contient deux villages, Capri & Anacapri, & environ neuf mille habitans; ils sont industrieux & actifs, pê-

<sup>(1)</sup> Ce cap tiroit son nom d'un ancien temple, qu'on disoit avoir été bâti par Ulysse, Strabon, Liv. V; suivant lui Surgentum avoit été habitée par les Sirennes, & en tiroit son nomes

cheurs ou constructeurs. La partie occidentale est abondante & cultivée.

Le village ou la ville de Capri est dans le fond d'une ause désendue par des rochers, & dans une

fituation fort agréable.

Auguste habita cette isle sur la fin de sa vie. Suétone nous apprend qu'il s'y plaisoit beaucoup; & il parle des pièces de théâtre qu'on y représentoit devant lui. Mais si Caprée avoit été sous Auguste le séjour de la paix, de la liberté & des lettres, elle devint sous Tibère celui de l'esclavage, de la haine & du vice dans toute sa laideur. Ce sut l'an 27 que ce tyran voluptueux, défiant, farouche & cruel alla cacher ses débauches dans ce lieu inaccessible, mais fitué sous le plus beau ciel, & d'où il faisoit trembler Rome, l'empire & l'univers connu. La quantité de ruines & de vestiges de constructions anciennes que l'on rencontre à chaque pas prouve qu'elle étoit couverte de jardins & de maisons. Tacite parle de douze palais que Tibère y fit construire. Il y avoit le long du rivage des grottes souterraines, Sellariæ, qui étoient autant de retraites confacrées à la débauche. On en reconnoît encore quelques-unes. Plus . haut l'on trouve un hermitage entouré de ruines & de fabriques énormes, dont il ne reste plus que quelques conserves d'eau; ces vastes réservoirs étoient, suivant les apparences, destinés à renfermer les eaux nécessaires pour arroser les jardins qui étoient au-dessous. Devant ces conserves d'eau il y a d'autres substructions & des arrachemens de murs que l'on suit encore long-temps, & qui peuvent saire croire qu'autrefois dans cet endroit il y avoit un trèsgrand palais, dont ces restes informes paroissent les soubassemens. On y trouve encore des revêtissemens de marbre, avec des morceaux de colonnes. Ce palais, placé à l'extrémité de l'isle, étoit terminé d'un côté par l'escarpement de la roche même, coupée à pic de quatre cent pieds de haut, & battue par la mer.

# 176 VOYAGE EN ÎTALIE.

On voit dans Suétone que c'étoit de ce palais isolé & bâti à l'extrêmité de cette roche élevée, que Tibère faisoit précipiter sous ses yeux ceux sur qui il avoit épuisé les plus longs & les plus cruels supplices; des soldats les attendoient en bas avec des crocs &

des rames pour les achever.

De l'autre côté de l'isle on distingue parmi les ruines deux galeries circulaires l'une sur l'autre, & au sommet les restes d'un vieux palais dans la situation la plus avantageuse, avec la vue sur les deux rivages & sur les deux mers. Au-dessous étoit une autre construction en demi-cercle & en sens contraire, dont il existe encore quelques débris sur un mille de diamètre.

Au centre de ce beau théâtre est une petite montagne qui semble s'élever exprès pour la perspective. C'est la plus belle & la plus délicieuse partie de l'isle; elle est occupée aujourd'hui par des Chartreux;

l'isle; elle est occupée aujourd'hui par des Chartreux; ils out fait construire des terrasses jusques sur les pointes des rochers qui sont sur la côte du midi.

Le château qui est sur la montagne n'est plus qu'une masure: une autre roche plus élevée & d'un escarpement prodigieux sépare l'isle en deux, & en laisseroit les deux parties àbsolument étrangères l'une à l'autre, si l'on n'avoit fabriqué un escalier de cinq cent marches, par lequel on gravit pour arriver à une plate-forme, sur laquelle est bâti un bourg presque aussi grand & plus riche que celui de Capri; il s'appelle Anacapri, ou Caprée supérieure, nom que les Grecs lui avoient donné à cause de sa position sur la sommité de l'isle.

Le chevalier Torol, Anglois, qui s'étoit fort bien trouvé de l'air d'Anacapri, y fit bâtir une maison agréable, & y a passé trente ans; il est mort en 1766. Le long de la mer on voit encore des ruines de mille pas de longueur, une partie a été emportée par la mer, le reste est ensoui sous la terre, ou bien occupé par des cultivateurs; mais il n'y a rien de suivi ni d'intéressant.

## VOYAGE EN ITALIE.

d'intéressant. Il est vraisemblable que c'est de ce côté qu'étoit bâti le palais d'été de l'empereur, parce qu'il se trouvoit garanti du midi par le grand rocher dont nous venons de parler, & rafraîchi par le vent du nord & l'air de la mer; on y voit des ruines de bâtimens qui étoient, selon toute apparence, des bains: on y distingue encore la forme & les restes d'une grande rotonde, en partie couverte des eaux de la mer ; il paroît qu'elle étoit décorée avec magnificence, autant que l'on en peut juger sur des moitiés de grandes colonnes de marbre qui sont encore sur le lieu. La mer a dégradé toutes ces constructions antiques, quoique quelques-uns de ces murs aient seize pieds d'épailseur. Il n'est plus possible d'avoir une idée ni de leur forme ni de leur distribution.

On trouve sur ces débris antiques une quantité de cordes tendues, auxquelles les habitans de l'isle attachent les filets dont ils se servent pour prendre les cailles. On assure que dans certains temps de l'année ces oiseaux y arrivent en si grande abondance, qu'on en prend pour plus de cent ducats par jour; ce qui fait un très-grand prosit pour les habitans, & feroit la richesse de l'isle, si ces paysans avoient l'industrie de les nourrir & de les engraisser pour les vendre à Naples pendant l'hiver. Voyage pittoresque, Tom. III, page 178.

## CHAPITRE XI.

Description du château & de l'aqueduc de Caserte.

Caserte est une ville épiscopale, mais très-peu considérable, située à cinq lieues au nord de la ville de Naples, dans la plaine où étoit autresois la délicieuse Capoue. C'est près de Caserte que Charles III, Tome VI.

actuellement roi d'Espagne, a fait bâtir le château le plus magnifique, le plus régulier & le plus vaste qu'il y ait en Italie, sur les dessins de Vanvitelli qui

étoit alors le premier architecte de l'Italie.

On a souvent demandé pourquoi Don Carlos avoit choisi Caserte pour y faire cette énorme dépense : indépendamment de son goût particulier, il avoit d'assez bonnes raisons. A Caserte il n'étoit gêné par rien; il étoit le maître de l'étendue & de la sorme de ses projets : à Naples il eût été resseré & contraint de tous côtés; à Portici les dangers du Vésuve sont une raison sort naturelle pour ne pas y entreprendre de ces immenses travaux; ensin quand on est accoutumé à voir toujours la mer, on n'est pas sâché de s'en éloigner quelquesois, d'y substituer des campagnes riantes, des collines & des sorêts, & d'avoir autour de ses jardins une chasse abondante & commode.

On voit au nord de Caserte les monts Tisata, ou monti Tisatini; au midi l'on voit les collines de Naples, la mer & l'isle de Caprée; une avenue de quatre rangs d'ormes nouvellement plantée, dirigée vers la capitale, s'étend à trois mille deux cent cinquante toises de distance jusqu'au pont de Carbonara.

La ville de Caserte doit son origine aux Lombards; son nom vient d'un ancien château qu'on appeloit Casa erta, masson élevée; c'étoit un sief de l'ancienne maison des ducs de ce nom, que Charles III acheta pour y bâtir son château : la première pierre sut placée le 20 Juin 1752. Vanvitelli en a publié les plans en 1756 en quatorze grandes planches, avec une explication; mais on les trouve difficilement. Voici du moins une petite description que j'ai faite sous les yeux même de l'auteur.

Ce château est un vaste rectangle, qui a sept cent trente-un pieds de lougueur de l'est à l'ouest, & cinq cent soixante-neuf du nord au sud, avec cent & six pieds de hauteur; intérieurement il est partagé en quatre cours de cent soixante-deux pieds sur deux cent quarante-quatre. L'épaisseur des corps-de-logis est de quatre-vingt pieds, y compris les murs, qui ont dans certains endroits jusqu'à quinze pieds d'épaisseur.

Les deux grandes façades ont chacune trentequatre croisées. Trois portes se correspondent, elles forment trois ouvertures qui traversent le château en entier du nord au sud, & qui communiquent des

cours aux jardins.

Sur chacune des grandes faces il y a deux pavillons & un avant-corps, qui sont indiqués par des colonnes; mais ils ont bien peu de relief ou de resfaut pour une si grande étendue; chaque face a douze colonnes de quarante-un pieds & demi de sût. Dans les plans qui sont gravés on voit des combles sur chaque pavillon; l'architecte m'avoit dit qu'il se proposoit de mettre une balustrade pour couronnement tout autour du château, mais on n'y a mis que des acrotères; il semble qu'on ait voulu épargner les balustrades.

L'ouverture du milieu donne entrée à un portique superbe, qui traverse le bâtiment en entier du nord au sud, & sous lequel ou passe en carosse. Dans le milieu, & au centre même de l'édifice, on trouve un grand vestibule octogone; quatre des côtés de l'octogone s'ouvrent sur les quatre cours, deux sur le portique, un sur l'escalier; dans le huitième on a élevé une statue d'Hercule couronné par la vertu, aves cette inscription: Virtus post fortia sacta caronat, relative à la conquête du royaume de Naples que Don Carlos sit en 1734.

Le grand escalier est sur la droite en arrivant de Naples; cet escalier est éclairé par vingt - quatre croisées, décoré par une belle architecture, & enrichi des marbres les plus riches. Sur le premier il se divise en deux rampes, les cent marches dont il est composé ont dix-huit pieds de longueur, & sont

Mij

chacune d'un seul morceau de marbre. Il est terminé en haut par une voûte à jour, au-dessus de laquelle on voit une autre voûte.

Le vestibule supérieur, auquel on arrive par le grand escalier, est aussi octogone, & entouré de vingt-quatre colonnes qui ont dix-huit pieds de fût, toutes d'une seule pièce, d'un marbre jaune qui vient d'Apriceno dans la Pouille. On se plaint de ce que les colonnes qui sont en face de l'escalier semblent arrêter ceux qui montent. De ce vestibule on va par quatre portes dans les appartemens. En face est la chapelle, à droite est l'entrée de l'appartement du roi, qui est dans la partie sud-ouest du bâtiment, prenant une partie de la façade méridionale & une partie de la façade occidentale : c'est l'expofition la plus délicieuse du château, parce qu'elle présente à la fois la mer, la plaine de Naples & celle de Capoue. L'appartement de la reine est dans la partie du pord-ouest : l'autre moitié du bâtiment est destinée pour les princes. Tous ces appartemens sont voûtés, & l'on y trouve autant de solidité que d'intelligence. Cependant on reproche à la distribution quelques défauts; des pertes dans les coins, des fenêtres mal placées, des cheminées trop petites.

La séparation de l'appartement du roi & de celui de la reine est formée par une galerie qui a cent trente-huit pieds de long sur quarante-deux de large

& cinquante-deux de hauteur.

Le roi fixa lui-même la grandeur du bâtiment à neuf cent palmes, & la forme à quatre cours égales & semblables; l'architecte eût choifi un autre plan, mais il n'a pas laissé de remplir celui-ci de la manière la plus heureuse. Le roi n'y vouloit point de théâtre, mais la reine l'ayant ensuite demandé, Vanvitelli en sit construire un qui est très-beau.

On y compte cinq étages habitables; favoir, le rez-de-chaussée, les entre-sols, le bel étage, le second étage, & l'attique placé dans l'entablement,

Par ce moyen l'on y pourra loger la cour la plus nombreuse, sans avoir besoin des bâtimens accessoires, tels que le grand commun de Versailles.

Les offices, les cuisines, les caves sont plus bas que le rez-de-chaussée; & il y a plusieurs ordres de souterrains: les premiers où sont les offices ont sous leurs fenêtres des murs doubles, entre lesquels passe la lumière pour éclairer les caves qui sont plus bas, en sorte que la lumière arrive dans les caves en passant par les offices & dans l'épaisseur des murs; c'est une pratique nouvelle & commode pour un aussi vaste édifice.

Lorsque le roi d'Espagne partit de Naples en 1760, on comptoit plus de deux mille hommes occupés aux travaux de Caserte. Il y en avoit encore six cent en 1765, parmi lesquels on comptoit deux cent macons ou tailleurs-de-pierre, soixante-quinze forçats, cent foixante-cinq Turcs, & cent foixante esclaves baptisés. On donnoit à ceux-ci quatre grains, ou trois sols & demi par jour de plus qu'aux autres; ils étoient mieux habillés, & logés dans une espèce de couvent qu'on appelle Retiro d'Ercoli. Le roi de Naples étant toujours en guerre avec les Barbaresques a toujours de ces esclaves sur ses galères; il y a deux chebecs en mer pour protéger les côtes & le commerce contre les corsaires, & le capitaine Pèpe s'étoit rendu célèbre par le grand nombre de ceux qu'il avoit pris. Au reste on étoit fort peu content de leur travail à Caserte. On employoit deux cent cinquante hommes pour les garder; il y en avoit toujours qui s'échappoient, & il y en avoit peu qui travaillassent utilement.

Comme on ne peut rien voir de plus riche que les marbres de Caserte, on ne sera pas sâché de savoir d'où on les a tirés.

Il y a d'abord des colonnes d'albâtre qui viennent de Jesuado, à dix lieues de Naples du côté de la Pouille; les colonnes de la chapelle sont d'un mar-

M iii

. bre jaune de Castro nuovo en Sicile, qui approche

beaucoup du jaune antique.

Les quatre-vingt-dix-huit colonnes doriques du portique du rez-de-chaussée, qui ont dix-huit pieds de stit d'une seule pièce, sont d'une belle pierre grise, veinée d'un jaune métallique qu'on a fait venir de Palerme en Sicile, & qu'on appelle Pierra di Beliemi.

Les vingt-quatre colonnes du vestibule supérieur sont d'un marbre jaune d'Apriceno dans la Pouille. Il y a une belle pierre de Vetulano près de Bénévent dans le royaume de Naples, qui approche de l'albâtre, & qui a servi dans le revêtement de l'escalier. On a tiré aussi beaucoup d'autres marbres des envi-

rons de Naples.

La plupart des bases & des chapiteaux des colonnes de l'escalier avec les corniches sont de marbre blanc, qu'on a fait venir de Carrare. Une Carretate ou voiture de vingt cinq palmes cubes revient à dixhuit ducats & demi, c'est-à-dire, que le pied cube revient à cinq livres treize sols de France, rendu à Caserte.

On ne peut avoir une juste idée de la beauté & de la diversité des marbres qui se trouvent dans les royaumes de Naples & de Sicile, qu'en voyant dans les appartemens du vieux château de Caserte cinquante-trois petites colonnes, faites de dissérentes sortes de marbre ou de pierres polies, tirées de ces royaumes.

La principale partie des pierres-de-taille a été tirée de la montagne de S. Iario, près de Capoue, fur le Volturno. C'est-là que les Romains avoient déjà pris celles de l'amphithéâtre de Capoue; on appeloit cette carrière Viri Lossi, à cause de la fatigue des ouvriers.

La pierre douce ou le tuf dont les murs sont faits, se trouve à S. Nicola la Strada & à S. Bene-

detto, à un mille du château.

Les carreaux, les tuiles & la brique, se faisoient à Portici & à Capoue.

Les sapins nécessaires pour les grandes poutres ont été tirés de Stilo dans la Calabre; les châtaigniers se trouvent en abondance dans les bois circonvoisins.

Le fer vient de l'isle d'Elbe & des fours de la Fellonica; car ce sont les mines de l'isle d'Elbe qui fournissent du fer à une grande partie de l'Italie.

Avec toutes ces dépenses, on estimoit que le château fait & sermé, ne reviendroit pas à plus de deux millions de ducats, ou huit millions & demi, monnoie de France, non compris deux millions qu'on avoit employés pour amener les eaux: on avoit dépensé quatorze cent mille ducats pour le château, & en tout huit millions depuis 1751, que l'ouvrage avoit commencé. On en étoit, en 1766, à l'attique dont l'entablement étoit formé; dans quelques endroits l'on travailloit encore au second étage. En 1776, le château étoit entièrement couvert, on travailloit dans l'intérieur.

Le terrain occupé par ce château, avec ses dépendances, est d'environ quatre-vingt-six moggi, ou quatre-vingt-cinq arpens de Paris, de neuf cent

toises chacun.

Les jardins ont cinq cent toises de longueur; une allée de seize cent toises prolongée jusqu'à la montagne, doit être terminée par un pavillon sur le penchant de la hauteur, un peu au-dessous de la distribution des eaux.

Il y avoit encore, en 1765, de vastes bosquets plantés autresois par les ducs de Caserte, en lauriers, chênes-verds, lauriers-rose, érables, charmilles; il y a surtout un pavillon remarquable, appelé *Pernessa*, environné d'eau, où l'on alloit se promener, & qui étoit fort agréable.

Les jardins doivent être ornés de statues de marbre; il y avoit déjà soixante-seize platres dans un magasin, & dans le nombre étoient des copies des statues antiques les plus célèbres, telles que

M iv

# 184 VOYAGE EN ITALIE.

l'Apollon, le Faune, le Gladiateur. Il y en avoit beaucoup qui n'étoient que des termes, parce que la reine qui n'aimoit point les nudités, entroit pour beaucoup dans l'arrangement des projets & des embellissemens de ce grand édifice. On assure en 1784, que le roi veut y placer toutes les belles statues qu'il a à Rome dans le palais Farnèse & dans la Farnesine.

Le Belvedere est un château très-ancien, placé sur la hauteur au nord de Caserte; c'est-là où il saut être pour voir d'un coup-d'œil, & le plan des jardins & les beautés de la plaine.

L'AQUEDUC fait pour amener des eaux à Caserte, a été un des grands ouvrages de Vanvitelli : il a plus de neuf lieues depuis les sources jusqu'aux jardins de Caserte; on l'appelle Acquedotto Carolino.

Les fources où l'on a été chercher l'eau pour l'amener au château sont à douze milles au levant de Caserte, au-dessous de la montagne appelée Taburno (1), dans la vallée qu'elle forme avec monte Virgine, & vers l'endroit où les Samnites sirent passer les Romains sous les fourches caudines, comme nous l'avons dit Tome V. La source appelée Sorgente de lo Ssizzo, est la première; il s'y joint ensuite plusieurs autres sources qui sont dans l'endroit appelé Airola; cès eaux réunies dans un aqueduc traversent la Faenza au pied du Taburno, sur un pont de trois arches, bâti en 1753; oney voit une inscription à l'honneur du roi & de la reine, Carolus & Amalia, &c.

Il y a ensuite dans la vallée de Durazzano un autre pont, formé de trois arches très élevées, sur lequel l'aqueduc traverse la vallée par dessus un petit torrent, pour aller de la montagne appelée Santa Agata de Goti, à la montagne de Durazzano.

<sup>(1)</sup> L'eau de Carmignano qui va à Naples prend sa source à-peu-près dans le même canton.

Entre monte Longano & les monts Tifata, où est l'ancienne Caserte, vers l'endroit appelé monte di Garzano, l'aqueduc traverse une vallée, & c'est-là. où s'est fait le plus grand travail, je veux dire un pont de seize cent dix-huit pieds de long, & de cent soixante-dix-huit de hauteur, à trois étages, qui peut le disputer à tout ce qui nous est resté

des Romains en ce genre.

Le premier rang est de dix-neuf arches, le second de vingt-sept, & le plus haut de quarante-trois; les piliers qui forment les premières arches ont trente-deux pieds d'épaisseur en bas & dix-huit en haut. Ces premières arches ont quarante quatre pieds de hauteur; les dernières en ont cinquantetrois. La hauteur totale de l'ouvrage est de cent soixante - dix - huit pieds. L'ancien aqueduc des Romains appelé Aqua Julia, & qui passoit à-peuprès dans le même canton pour aller à Capoue, étoit de deux cent vingt-six pieds plus bas que ce nouvel aqueduc, quoique vers la source l'ancien fût plus élevé de sept pieds.

La seule chose qu'on peut reprocher à Vanvitelli, c'est d'y avoir employé un tuf ou une pierre tendre avec des rangées de briques, mais cet usage est très-ancien dans le pays; on s'en apperçoit à Herculanum & à Pompeii, & l'on continue à Naples d'employer cette pierre tendre, ce qui fait que les plus beaux édifices ne tardent pas à se

dégrader.

Voici les inscriptions qui sont sous la grande arcade; elles diffèrent un peu de celles qui avoient été gravées dans la description de Caserte.

> Carolo utriusque Siciliæ Rege Pio Felice Augusto Et Amalia Regina Spei Maxima principum parente Anno Clo Io CCLIII incaptum Aque Julie revocande opus

### 186 VOYAGE EN ITALIE.

Anno CIJI) CCLX consummatum
A fonte ipso per millia passuum XXVI
Qud rivo subterraneo
Interdum etiam cuniculis
Per transversas è solido saxo rupes actis
Qud anne trajecto
Et arcuasione multiplici
Specubus in longitudinem tantam suspensis
Aqua Julia illimis & saluberrima
Ad pratorium Casertanum perducta
Printipum & populorum deliciis servitura
Anno CIJI CCL.

Sub cura Lud. Vanvitelli , Reg. Prim. Archi.

Qua magno Reip. bono An. CLy Ly CCXXXIV Carolus Infans Hispaniarum In Expeditionem Neapol. profectus Transduxerat victorem exercitum Mox potitus Regnis utriusque Sicilia Rebusque Publicis ordinatis Non Heic fornices trophæis onustos Sicuti decuisset erexit, Sed per quos aquam Juliam celebratismam, Quam quondam in usum coloniæ Capua Augustus Casar deduxerat. Postea disjectam ac dissipatam In Domus Augustæ obleckamentum Suæque Campaniæ commodum Molimine ingenti reduceret, Anno CIJIJCCE.

Sub cura Lud. Vanvitelli, R. Prim. Archi.

Nous n'avons point d'ouvrage moderne qui approche de cette magnificence; l'aqueduc de Maintenon, dix-sept lieues au S. O. de Paris, n'a jamais été achevé, & cè seroit le seul qu'on pourroit mettre en parallèle. On voit encore avec étonnement la partie qui sut faite vers 1686; c'est une suite de quarante deux arches, chacune de quarante pieds d'ouverture & de soixante pieds do

hauteur, qui joignent les deux collines de Maintenon, sur une longueur de quatre cent cinquante toises; on assure que cet ouvrage a coûté vingtdeux millions (1); la largeur de cet aqueduc est de quarante-cinq pieds, & les piles ont vingtquatre pieds d'épaisseur; elles sont rensoncées chacune par des contre-piliers & par-des chaînes de pierre-de-taille, l'entre-deux est de moëllon & les voûtes de brique. Le troisième étage devoit avoir deux mille cinq cent soixante toises de longueur & deux cent vingt pieds de hauteur, Cette immense construction étoit destinée à amener à Versailles les eaux de la rivière d'Eure, depuis Pongoin, qui est à quarante mille toises de Versailles; suivant les nivellemens de la Hire, la rivière d'Eure y est de quatre-vingt pieds plus haute que le réservoir de la grotte de Versailles (2). On voit encore aude-là de Maintenon plusieurs excavations qui furent faites alors dans ce dessein; mais l'immensité de l'ouvrage fit abandonner le projet, surtout quand le roi fut obligé de porter ailleurs ses troupes & ses dépenses.

Nous avons encore près de Versailles l'acqueduc de Buc, composé de dix-neus arches; mais il n'a que deux cent dix toises de long & environ qua-

rante pieds de hauteur.

Les ouvrages faits sous terre pour l'aqueduc de Caserte sont aussi considérables que ceux qui sont au-dessus. Il a fallu percer cinq sois la montagne : la première sois à Prato sur un espace de onze cent toises dans le tus; la seconde à Ciesco, dans la pierre vive, sur un espace de neus cent cinquante toises de longueur; la troissème à la montagne della Croce, dans la terre grasse, & ensuite du roc vis, trois cent cinquante toises; la quatrième à Gar-

<sup>(1)</sup> Vovez l'ouvrage intitulé : Des canaux de navigation , 1778, in-fol. page 294.

<sup>(2)</sup> Il y en a une carte, par Jaillot, en deux feuilles,

zano, dans le roc vif, cinq cent soixante dix toises; la cinquième, dans la montagne de Caserte
à Santa Barbara, vers l'abbaye de S. Pierre, où
étoit autresois le temple de Jupiter Tisatin, sur
deux cent trente toises. Le roi voulut lui-même,
en 1758, traverser la montagne de Garzano, par
le canal couvert ou la galerie creusée dans le roc,
jusqu'à la vallée de Matalona où sont les arcades;
il étoit accompagné de la reine & de toute la
cour; la grotte étoit illuminée, & ce su une sête
en rejouissance du succès de cette grande opération.

En conséquence de tous ces percemens, ou Trafori, l'on a été obligé de faire des puits de distance
en distance, pour éclairer l'intérieur des voûtes,
& en déblayer les terres; quelques-uns de ces puits
ont jusqu'à deux cent cinquante pieds de profondeur & dix de diamètre par en bas, se réduisant
à quatre pieds vers le haut. Ces puits avoient été
dirigés par M. Vanvitelli, avec tant de précision,
qu'ils tomboient tous exactement dans les galeries,
quelque contournées que sussent les directions de
l'aqueduc.

Dans les endroits où l'aqueduc ne traverse pas des montagnes, il est placé le long des hauteurs, à mi-côte, ensoncé de manière qu'il y ait douze à quinze pieds depuis le sond de l'aqueduc jusqu'à la surface, & presque partout il a fallu, pour le loger

ainsi, creuser dans le roc vis ou le caillou.

La longueur totale de l'aqueduc est de vingt-un mille cent trente-trois toises; la pente est d'un pied sur quatre mille huit cent. La quantité d'eau est de trois pieds huit pouces de large, sur deux pieds cinq pouces de hauteur; on auroit pu facilement en avoir davantage, & l'intention du roi étoit de s'en procurer assez dans la suite pour la conduire à Naples dans les parties élevées de la ville où l'on en manque.

Le réservoir ou château-d'eau auquel cet aque-

duc aboutit, sur la montagne au nord de Caserte, est à seize cent toises du château & à quatre cent pieds au-dessus du niveau de la cour.

Toutes ces grandes opérations de nivellement ont été faites avec un simple niveau à trois bouteilles de verre, sans lunette, & cependant elles se sont trouvées d'une exactitude surprenante, lorsqu'il a été question d'y introduire l'eau pour

vérifier l'ouvrage.

Le travail des aqueducs à Caserte a donné lieu à plusieurs observations singulières; en creusant pour fondre les piles du grand arc, Vanvitelli trouva à quatre-vingt-dix pieds de profondeur. une cave où il y avoit quantité de corps morts. De quelle prodigieuse antiquité devoit être cette sépulture, puisque par les ouvrages des Romains on voit que le terrain, il y a deux mille ans, étoit déjà à-peu-près le même qu'aujourd'hui? Combien a-t-il fallu de siècles pour que les vallées les aient comblé à soixante-dix pieds de hauteur? car on ne peut guère supposer que ces corps aient été sous terre de plus de vingt pieds dans le principe. Le pilier de la grande arche qui est le plus éloigné de Caserte, est fondé, aussi-bien que le suivant, au-dedans de cette cave.

En faisant l'ouverture des aqueducs dans la montagne de Santa Croce, il sortit une mossette, ou vapeur empoisonnée, qui renversa les ouvriers; le premier resta mort, quatre autres eurent beaucoup de peine à en revenir: le grand air avec de grands brasiers de seu y remédièrent peu-à-peu.

Dans la montagne de Garzano, on trouva un espace de vingt pieds où la pierre étoit encore dans un état qui indiquoit sa formation; c'étoit une matière sablonneuse, disposée par lits, de la même forme & de la même nature que la pierre vive qui forme le reste de la montagne; mais cette matière n'étoit point encore durcie comme les parties environnantes.

## CHAPITRE XII.

Du royaume de Naples & de la Sicile.

Je n'ai pas pénétré dans l'intérieur du royaume de Naples; il est rare que les voyageurs aient cette curiosité, parce que les chemins y sont très-difficiles; mais on a commencé depuis quelques années à resaire ceux de la Calabre jusqu'à Reggio, & celui de l'Abruze. M. de Saint-Non a donné du royaume de Naples une description détaillée & intéressante, dans le second volume du voyage pittoresque dont j'ai parlé plusieurs sois; je vais donner une idée de cette description.

On y donne d'abord une notice historique de la grande Grèce au temps des anciens, & l'on commence la description du royaume de Naples par

Bénévent.

BÉNÉVENT est une ville qui sut célèbre dans le moyen âge, par la puissance de ses ducs, qui reudirent Naples tributaire vers l'an 820. Bénévent passa sous le pouvoir du S. Siége l'an 1077; elle en dépend encore, quoiqu'enclavée dans le royaume de Naples, & à vingt-cinq lieues des limites de l'Etat Ecclésiastique. On y va voir l'arc de triomphe de Trajan, un ancien amphithéâtre & d'autres antiquités.

Les auteurs du Voyage pittoresque vont ensuite à Monte Gargano dans la Pouille & à Monte S. Angelo, célèbre par l'apparition de S. Michel en 493 ou en 586, dans une grotte fameuse où l'on venoit de toutes les parties de l'Europe. C'est là qu'étoient venus les premiers chevaliers Normands qui sondèrent le royaume de Naples & de Sicile, & on a regardé ce lieu-là comme un des premiers

fanctuaires de la catholicité. Voyez Mabillon, Annales Benedict. en. 708. Nº. 40; les Bollandistes au 29 Septembre, & Monsignor Stefano Borgia, Memorie Storiche della città di Benevento. Roma, 1763, Tome I, page 177. Nous en avons parlé à l'occasion du château S. Ange. Cette montagne dont il est parlé dans Virgile, Æn. XII, & dans Horace, est à deux lieues de Manfredonio, ville maritime de la Pouille ou de la Capitanata. Nos voyageurs décrivent cette ville, ensuite le château de Barletta.

C'est vers Molsetta, cinq lieues plus loin, que M. l'abbé Fortis a trouvé une excellente nitrière dont on peut voir la description dans les nouvelles de la république des lettres, du 23 Mars 1785,

par M. de la Blancherie.

Les principaux objets qui suivent sont le lieu de la bataille de Cannes au bord de l'Offanto; Canossa, près de laquelle il y a des ruines antiques; la ville & le port de Bari; la ville & le port de Brindiss, célèbre du temps de l'ancienne Rome, & où César assiégea Pompée. Otrante, Gallipoli, où se fait le plus grand commerce des huiles pour les manusactures. Tarente, autresois ville superbe; mais où l'on ne trouve presqu'aucun monument d'antiquité. Le temple de Junon à Metaponte, dont il reste encore quinze colonnes; le territoire où étoit Héraclée, dont on distingue à peine l'emplacement, & qui donne lieu à une differtation dans l'ouvrage dont nous parlons.

Passant le Syris, un des plus grands sieuves du royaume de Naples, nos voyageurs vont à Corigliano, où sut l'ancienne Sybaris, à la partie méridionale du golse de Tarente. Il parost que cette ville a été perdue dans les sables que le Sybaris & le Crati y ont entassés; ils décrivent les atteliers de manne & de réglisse, qui sont des productions du pays; Cotrone, qui est l'ancienne Cretona,

192 VOYAGE EN ITALIE.

célèbre par ses athlètes, mais dont il ne reste aucun vestige.

Le Capo delle Colonne, ainsi nommé à cause des restes du temple de Junon; l'ancienne Catanzaro, capitale de la Calabre ultérieure, où nos voyageurs trouvent occasion de raconter le terrible tremblement de terre du 5 Février 1783, d'après une lettre de M. Hamilton. Il y en a une relation plus complète, faite par M. le commandeur de Dolomieu, & imprimée à Rome en 1784. Mais depuis ce temps-là, nous avons appris qu'il y avoit eu encore une secousse le 21 Décembre 1784, presque aussi terrible que celle du 5 Février 1783.

Reggio, vis-à-vis des côtes de la Sicile, une des premières villes de la grande Grèce, & la plus ancienne colonie des Grecs en Italie, mais dont il

ne reste aucune antiquité.

Le célèbre & terrible écueil de Sylla, formé par des roches aiguës, où l'onde & les courans venant se briser avec un bruit esfroyable, ont donné lieu à ces sictions de chiens qui intimidoient autresois les navigateurs par leurs hurlemens, & allongeoient leurs têtes redoutables pour dévorer les passans.

Prastat Trinacri; metas lustrare Pachyni Cessantem, longos & circumstectere cursus, Quam semel informem vasto vidise sub antro Scyllam & caruleis canibus resonantia saxa, Virg. Æneid. L. III.

Cosenza, capitale de la Calabre citérieure. La chartreuse de San Lorenzo, couvent riche & célèbre; les cascades de Fiume Negro dans la princi-

pauté de Salerne.

Salerne, ville fameuse dont la situation sut chantée par tous les poëtes du siècle d'Auguste, si connue ensuite par l'école de médecine dès le commencement du douzième siècle. Le temple antique de Nocera; ensin les ruines de Pæstum dont nous allons allons parler, parce que c'est le seul monument d'architecture grecque à portée de ceux qui font

le voyage de Naples.

PESTI est un village situé à vingt lieues de Naples, dans le golfe de Salerne, à un mille de la mer, où l'on trouve de très-beaux restes d'antiquités; ils ont été long-temps oubliés, parce qu'ils ne sont pas sur une route que les antiquaires & les curique aient coutume de fréquenter; mais on les admire généralement comme des monumens de la meilleure architecture grecque.

La ville appelée Pæstum, avoit été appelée d'abord Posidonia, à l'honneur de Neptune; elle étoit dans le pays des Enotrii; les Samnites y établirent une colonie; les Lucaniens l'ayant ensuite occupée, elle formoit l'extrémité occidentale de la Lucanie, & donnoit son nom à ce golse, qu'on appeloit Pæstanius sinus. Solin dit que c'étoit une ville des anciens Doriens: Strabon dit qu'elle avoit été fondée par les Sibarites. Diodore de Sicile y fait aborder Hercule. Strabon parle d'un fameux temple de Junon, fondé par Jason, à l'embouchure · du Silarus, connu des anciens par ses eaux pétrifiantes; c'est le Silo qui est à une lieue de Pesti; & il nous apprend que cette ville fut envahie par les Romains deux cent soixante-quatorze ans avant Jésus-Christ. Alexandre, roi des Molosses, l'assiégea quatre ans, mais inutilement; elle eut ensuite le titre de ville municipale : elle est citée dans Tite-Live parmi celles qui furent utiles à la république après la bataille de Cannes. Jamblique cite plusieurs disciples de Pythagore qui étoient de cette ville. Virgile parle des roses qui fleurissoient deux fois l'année Biferique rosaria Pæsti, (G. IV. 119.) & plusieurs autres auteurs les citent également, ce qui prouve que ces roses étoient vantées & recherchées à Rome.

Cette ville sur pillée en 930 par les Sarrazins, Tome VI.

qu'un duc de Gaieta avoit appelés à son secours, & qui étoient venus s'établir dans le pays, mais que l'on en chassoit alors à cause de leurs excès. Elle sut saccagée & presque détruite en 1080, par Robert Guichard, prince Normand; il démolit les anciens édifices, & enleva de belles colonnes de verd antique, pour en décorer une église

qu'il bâtissoit.

Depuis cette époque, les ruines de Pæstum surent oubliées. Le baron Antonini, dans sa description de la Lucanie, imprimée en 1745, avoit cherché à réveiller l'attention des curieux sur les ruines de Pæstum; mais, suivant M. Grosley, un jeune élève d'un peintre de Naples fut le premier qui en 1755, fit connoître les restes précieux d'architecture qu'on y voit ; il étoit alors à Capaccio, village qui n'est qu'à deux lieues de Pesti, lorsque dans une promenade qu'il fit du côté de la mer, il appercut du haut d'une coline des restes de murs & de portes de ville, des fragmens de temples & des colonnades très-remarquables : l'emplacement de ces ruines, qui depuis long-temps servoit de pâturage, n'étoit pas même cultivé; il. étoit presque couvert de pierres & de broussailles. Ce jeune peintre excita la curiofité de son maître par le récit de ces monumens ignorés, & celui-ci les annonça d'une manière qui excita l'attention. Le comte de Gazola, grand-maître de l'artillerie, en fit lever les plans & dessiner les élévations; mais M. Souflot est le premier qui ait dessiné en entier & avec soin les ruines de Pæstum, étant en Italie avec. M. le marquis de Marigny en 1760, sur le récit qu'il en avoit entendu faire au peintre Natalis.

Depuis ce temps-là plusieurs peintres ont été sur les lieux pour les peindre sous dissérens aspects. J'en ai vu dissérens tableaux chez Don Antoine Joly, peintre & décorateur du théâtre de S. Carlo,

parmi d'autres vues de Naples, de Venise, de Malthe, de Madrid, &c. Un Anglois publia d'abord la découverte de Pæstum en 1761. M. Dumont, prosesseur d'architecture à Paris, publia ses planches en 1764, d'après les dessins de M. Soussot. M. Morghan, en 1767, sit graver six seuilles, d'après les dessins de Joly, à Londres chez White.

M. le chevalier Gray, ministre d'Angleterre à Naples, sit dessiner des vues, & F. Major publia en 1768, à Londres, vingt-quatre planches des ruines de Pæstum avec des explications. Il parut en 1769, à Paris un ouvrage, intitulé: Les ruines de Pæstum ou de Possidonia, avec quarante-huit planches, chez Jombert, pour lequel M. de Beost traduisit en françois les explications de l'ouvrage publié en anglois en 1768; on y joignit les planches de M. Dumont avec quelques autres, relatives aux environs de Naples. On peut voir aussi M. d'Hancarville, dans le premier volume de ses antiquités étrusques, grecques & romaines, du cabinet de M. Hamilton, & le Voyage pittoresque.

Le Joyage de Sicile étoit encore plus rare & plus difficile de mon temps, que l'intérieur du royaume de Naples; mais depuis quelques années on connoît davantage cette isle, & on la fréquente beaucoup plus: les ouvrages de M. Brydone, Rolland de la Platière; Riedesel, le quatrième volume du Voyage pittoresque, & surtout la grande description de M. Houel, peuvent donner toute satisfaction à cet égard; je ne dirai donc ici que peu de mots sur cette belle partie du voyage

d'Italie.

LA SICILE est une isle d'environ cinquante lieues de long, qui a treize cent lieues quarrées de superficie, peuplée, à ce qu'on prétend, de trois millions d'habitans. Elle est située à l'extrémité de l'Italie, entre trente-sept & trente-huit degrés de

Ni

#### 196 VOYAGE EN ITALIE.

latitude. Palerme qui en est la capitale contient cent soixante mille ames; on dit même dans le pays deux cent trente. Le reste de l'isle rensereme les choses les plus curieuses & les plus célèbres : le volcan du mont Etna; les restes d'Agrigente, les plus considérables qu'il y ait de l'antiquité; ceux de Taormina, de Segeste, les mieux conservés qu'il y ait; la grotte de la Sibylle près de Marsala; l'amphithéâtre de Catane; l'oreille de Denys le tyran, qui est une grotte immense à Syracuse, & les autres antiquités de cette ville, autresois la plus célèbre de la Sicile; ensin cette isle présente des choses plus curieuses encore que le royaume de Naples.

#### CORRECTIONS ET ADDITIONS

Pour la ville de Naples & ses environs.

Tome V. page 274. Cette ville (Naples) est placée au fond d'un hassin, appelé en italien Cratère, qui a deux sieues & demie de largeur, & autant de profondeur, & c.

M. de la Lande n'a pas mesuré si exactement ce cratère que M. Dutens dans son stinéraire Anglois. Celui-ci lui donne vingt milles environ depuis Naples à Capri, & autant de Castellamare à Pausilippe, le tour est de près de soixante milles; & ces mesures, qui s'accordent parfaitement avec la vérité, ne s'accordent guère avec celles de M. de la Lande, qui n'ayant pu tout voir en peu de jours par lui-même, a été obligé de copier les autres.

Page 301. A l'extremité de Chiaia est la maison appelée de la reine Jeanne; mais elle sut bâtie par une princesse de la maison Carassa, nommée Ogni Anna, sur les dessins de Cosimo; la maison est au centre de Pausilipo. La maison de la reine Jeanne, dite ainsi par le vulgaire de Naples, est une autre maison du côté opposé, à l'orient de la ville; un mille au-delà de la porte Capouane, & qui étoit la maison des délices des rois de la race d'Arragon. La dame de la maison Carassa ne s'appelle pas Ogni Anna,

mais Donna Anna, & par la populace Dognanna; la prononciation est corrompue ici comme chez les poissardes de Paris. Cette maison ensin ne sut pas plus bâtie sur les dessins de Cosmo, que l'Escurial ne le sut en Espagne sur les dessins d'un François, comme l'a assuré M. de la Lande. Cette maison appartient maintenant à M. le prince de Teora, qui l'a héritée d'un de ses ancêtres, qui épousa cette dame Carassa. On recueille parmi ces masures beau-

coup de falpêtre.

Page 340. Le palais de la Nonciature, &c. Le nonce n'y exerce pas plus de jurisdiction qu'à Paris. Cetté jurisdiction a été réformée depuis 1768; & en 1780, on lui ôta les dépouilles des bénéfices, & à fa cour le pouvoit de nommer de son chef aux évêchés. Cette jurisdiction du nonce n'est pas d'ailleurs une suite de la suzeraineté du Pape sur le royaume de Naples, non plus qu'en Portugal & en Espagne, & qu'elle l'étoit ci-devant en Autriche; mais bien de la débonnaireté des souverains respectifs, qui ont accordé au clergé & à la cour de Rome des droits beaucoup plus importans & des revenus immenses, qui dans le royaume de Naples seulement, sans compter la Sicile, surpassent les quinze millions de ducats an-

nuels, pendant que le roi n'en a pas sept.

Page 359. On convient que l'idée de cet ouvrage étoit de Corradini, &c. M. de la Lande se trompe; le Christ dont il parle est certainement de Don Guiseppe San Martino, Napolitain; il est tout de lui; Corradini, Vénitien, étoit mort avant que le prince de San Severo eût passé un contrat avec ce jeune artiste alors, pour l'exé. cution de l'essai qu'il proposa au prince, & dont il n'a eu que vingt-cinq ducats pour récompense. M. San Martino a ensuite enrichi sa patrie de plusieurs autres ouvrages excellens de son ciseau : il a travaillé aussi pour l'étranger; & lorsqu'on voulut une bonne statue demi-colossale du pape régnant, on s'adressa à lui. Il n'y a que San Martino & le jeune Canova, Vénitien, à Rome, qui méritent de passer pour les meilleurs sculpteurs vivans de l'Italie, & par consequent de l'Europe. Le Puget & Pigale, nes au midi de la France, sont ceux qui en approchent le plus.

Page 372. On les enterre d Pietra Santa &c. Ce ne font pas les Capucins, mais une confrérie appelée De' Bianchi, ou des morts, qui a soin d'enterrer les cadayres

des justiciés, & elle a le droit de les conduire à l'église la plus proche de l'endroit de l'exécution, qui varie suivant l'endroit où l'on a commis le crime. Il y a en des justiciés à Naples comme à Paris, bien avant l'institution des Capucins, & où on les enterroit avant que M. de la Lande découvrit qu'on les tiroit du pont de la Magde-

laine par le canal de ces moines.

Page 478. On a bâti une petite chapelle & place une croix dans l'endroit même de cette indigne exécution & c. Indigne; mais de qui? des Napolitains ou des François? Charles I d'Anjou où étoit-il né, & d'où apporta-t-il l'atrocité de son procédé contre son infortuné rival? il n'y a que lui parmi les hommes de France & Elisabeth parmi les femmes d'Angleterre, qui aient pu prétendre de sanctionner, avec tout l'appareil de la justice, la barbarie de leur ame; l'un envers Conradin de Souabe, l'autre envers Marie d'Ecosse. Constance de Sicile resus d'exercer le droit du talion sur Charles II, sils du premier, tombé prisonnier entre ses mains; elle lui accorda la liberté & la vie, pour apprendre les sentimens d'humanité à ceux qui en manquoient.

Au reste, la chapelle, la colonne de porphyre, les vers & tous les monumens de l'exécution de Conradin, ont été transsérés dans l'église voisine, depuis qu'on s'est avisé d'embellir ou plutôt de gâter le bel emplacement del Mercato de Naples, par un quarré resserré de nouvelles bâtisses, sur des beaux dessins d'ailleurs de M. François Seguro, ingénieur du roi & directeur de tous les nouveaux travaux entrepris autour de Baies & de Misenum.

Page 403. L'église de S. Antoine de Vienne, Sc. Ce n'est plus une abbaye réunie à l'archevêché. Le roi l'a convertie en commanderie de l'ordre militaire de Constantin, & l'a conférée à M. le marquis de Marco, ministre d'Etat pour les affaires internes. Le roi a seulement détaché de ce revenu six cent ducats de pension, en faveur de M. le chevalier Filangieri, qui a illustré sa patrie par ses productions politiques.

La peinture à l'huile n'est certainement pas venue de Flandres en Italie, non plus qu'aucune notion des beauxarts & des sciences. Elles y sont venues de la Grèce, de l'Egypte & de tout l'Orient; c'est de l'Italie qu'elles sont passées en Flandres & dans tout le Nord; à moins que ce ne soit quelques nouvelles découvertes en histoire natu-

relle, anatomie, géographie, astronomie, que le génie des Italiens a échangé contre d'autres de son invention récente, ainsi que Tiraboschi & Signorelli viennent de le démontrer : malgré le peu d'encouragement que ce génie a rencontré de la part des divers gouvernemens dans lesquels l'Italie est partagée, & malgré le nombre d'entraves que lui oppose de tout côté l'esprit inquisitorial du monachisme, qui, en persécutant les savans & même les patriotes, se venge de leur mépris & de ses noirs remords, en les faisant trainer dans la misère & dans la boue, La Grange, Denina, Cavallo, Bartolozzi, vivent expatriés à Berlin, à Paris, à Londres. Graces pourtant soient rendues à la sagesse de notre gouvernement, pour la faveur qu'il accorde aux savans & aux artistes Italiens: ils sont tous pénétrés de reconnoissance pour lui. Leur attachement au roi & à son gouvernement éclate partout, & prouve que le discernement d'une nation qui sent les obligations réelles qu'elle a au gouvernement lorsqu'il l'oblige réellement, & qui n'est pas accoutumée à crier vive le roi. lors même qu'on lui arrache sa propre subsistance.

Au reste, le tableau à l'huile d'Antonio de Fiore n'est pas unique à S. Antuono, il y en a en plusieurs autres endroits de Naples; ceux surtout qui se trouvent dans l'appartement du prieur de S. Martin, dont l'un représente le roi Robert, qui régna depuis 1309, ce qui donne une date plus reculée à la vie de ce peintre que celle que lui a affignée M. de la Lande. Les églifes d'ailleurs des deux Siciles font remplies de pareils tableaux, & M. Torcia, qui a communiqué quelques-unes de ces notices au public, (voyez Sho220 politico d'Europa, Firenze, 1775, article des Pays-Bas) & même à M. de la Lande, en a découvert depuis d'autres beaucoup plus précieux & mieux conferves; entr'autres une Madonne affise, appartenant au prince del Tocco, que ses ancerres possédoient en Achaïe. avant la prise de Constantinople, déposée maintenant dans l'église des Dominicains de Mentemileto, à trentesix milles de Naples, & plusieurs autres dans la vieille église de Palerme, appelée la Madonna della Martorana, derrière le palais prétorial. Ce n'est que les Moines modernes, qui pour placer les croûtes baroques de leurs S. Antoine, Vincent, François, Xavier, &c. ont déplacé & même détruit les tableaux antiques, qui représentoient les saints de la primitive église. N iv

Page 409. Le marquis Tanucci ne suscita pas une perfécution contre les francs-maçons; mais l'imprudence ou plutôt l'ambition du conseiller Gennaro Pallanti y entraîna l'administration. La dépêche de M. Tanucci étoit simplement apparente; elle n'étoit certainement pas aussi sérieuse que celles émanées dix ans après à Venise, à Vienne & en Bavière : & ce ministre excusable d'ailleurs par son grand age & par son ferme attachement aux maximes de son Mécènes, le roi d'Espagne, fit une grave réprimande au conseiller, de l'attrappe qu'il avoit tendue à ceux qui étoient francs-magons & à ceux qui ne l'étoient pas. Il fit accorder au bout d'un an la liberté aux innocens attrappés, & l'ignorante méchanceté du confeiller restapunie par la privation de ses charges, avec une pension que lui accorda pour ses longs services d'ailleurs la générosité du roi. M. Tanucci obtint enfin la démission qu'il avoit tant de fois sollicitée, en Octobre 1776, en retenant tous les honneurs & tous les émolumens de sa charge, & toute la confidération du souverain & des sujets. Sa mémoire sera toujours regrettée de toute la nation.

Le ministère actuel est composé du marquis Caraccioli, assez connu en Europe par son savoir, son vaste génie, sa probité & sa grande expérience : il a le département des affaires étrangères; du marquis de Marco, le doyen & le vrai Cincinnatus parmi les ministres du roi, dans celui de grâce & justice, & de M. le chevalier Acton, dans celui de la marine & de la guerre. Chacun travaille avec le roi & la reine séparément dans le petit conseil, le grand n'étant plus en usage depuis quelques années. Lorsque le roi est absent, chacun lui envoie le porte-seuille de son département, sans que l'un sache les arrêtés de l'autre.

Il n'y a que le département des finances, réduit maintenant à un collége ou Conseil suprême d'Azienda, composé de ces mêmes trois ministres d'Etat, du prince de Migliano, très-éclairé, du fage conseiller Mazzocchi & des surnuméraires, le chevalier Filangieri & le chevalier Codronchi. Ce conseil a aussi à sa tête, comme directeur, le conseiller Corradini, bon patriote & très-éclairé. Le roi vient d'y appeler le marquis Palmièri, de Lecce, qui en sait le plus bel ornement par son savoir & par sa probité. Il vient de publier un ouvrage tout rempli de patriotisme, intitulé: Rifflessioni sulla publica felicità relativemente al regno di Napoli.

Page 413. Tout ce qu'il dit touchant les tribunaux de la Grascia & de l'Annona, a subi quelques réformes salutaires, depuis surtout que nos écrivains économiques ont publié d'excellens ouvrages sur cet objet. Le marquis Carraccioli, lorsqu'il étoit encore vice-roi de Sicile, publia, en 1785, à Palerme, un opuscule, sull'economia ed estrazione de' frumenti, qui a été accompagné d'un savant commentaire du chanoine de Cosmi de Catane. M. Melchior Delfico en a publié deux, un sous le titre de Memoria sulla Grascia dell' Abruzzo, où cet excellent patriote à développé, sous les yeux du gouvernement, tous les inconvéniens du système de restriction actuelle, & les avantages résultans de la liberté de l'extraction des vian-' des & fromages de cette belle province; l'autre, sous le titre d'uniformité des poids & mesures dans tout le royaume; le troisième, le plus détaille & le plus raisonné, appartient au patriotisme vraiment éclairé de M. Domenico de Gennaro, frère du duc de Beiforte, & qui porte pour titre: Annona osa piano economico di pubblica sussstenza, Napoli, 1785. Le gouvernement est effectivement disposé à adopter plusieurs saines idées de ces sages écrivains; le conseil des finances a aboli plusieurs restrictions & servitudes, entr'autres sur le tabac, la manne, les vins & eaux-de-vie, & pour l'année prochaine la colonna oleana, en rendant à chaque particulier, parmi les sujets, la liberté de vendre de l'huile au prix qu'il lui plait. Il pense d'en faire autant pour la liberté de la panizazione. sur quoi portoit principalement l'ouvrage de M. Gennaro. En dernier lieu, on a supprime la faculté que les magistrats, surtout la chambre des comptes (della Sommaria) & d'autres corporations tyranniques s'étoient arrogé de régler à leur caprice, ou plutôt suivant leur intérêt, les prix, ou la formatione delle voci, des productions de la campagne au grand détriment de la classe laborieuse des cultivateurs. M. Trojano Odazi d'Atri, professeur d'économie à l'université, a fourni un mémoire très-bien écrit & détaillé sur cet objet. Il en a donné un autre encore plus raisonné sur les abus & dommages causés à la société < par la loterie Génoise, pour lequel le roi le gratifia d'une pension de près de deux cent ducats par an. Les cours de Vienne, de Berlin & M. de Vergennes, ont adopté ses idées. Le marquis Grimaldi & M. Utricoli, avocat des pauvres à Montefusco, en ont fourni d'autres, ou sur le

même objet, ou sur celui de la liberté à rendre à la culture, tirage & fabrication de la soie; M. Torcia en a donné sur celle des laines & des cotons; MM. l'abbé Fortis de Vicence, & le physicien Vairo, de Naples, sur l'extraction du falpêtre au Palo de Moffetta & aux nitrières de Geraco. M. Torcia avoit remis, avant ces messieurs, à M. le chevalier Acton, des notices sur les nitriès res de Candito, Cendojanni, près de Reggio en Calabre, de Sciacca & toute la côte méridionale de la Sicile, ainsi que d'une riche minière de charbon de terre près de Briatico, au bas de Montelione, & des indices au haut de la montagne de Firiolo, en Calabre; M. l'archiprêtre Santoti di Rocca San Felice, en a découvert tout près du lac Amsanto, dont il a donné une belle description; & tout près de Montefusco, près des terres de M. l'avocat Giordano, on en a déterré d'autres indices. Le gouvernement vient d'y expédier M. Ranièri, Piémontois, pour en assurer la découverte & les fouilles. M. Angelo Jasano a aussi écrit fur ces différentes productions minérales, & le médecin Thovatini de Lipari, a avec beaucoup d'enthousiasme excité à la fabrication du soufre, de l'alun, &c. de l'isle de Vulcania; ses compatriotes qui, par de sots préjugés, qui leur avoient été inspirés par l'évêque, d'intelligence avec la cour de Rome, pour favoriser le débit de la Tolfa, venoient de l'abandonner depuis plusieurs années. Le mémoire de M. Thovatini roule sur les eaux minérales des isles Eoliennes. Il ne faut pas ici oublier un autre mémoire, plus court mais très-profond, que M. Giovanni Presta, de Gallipoli, mort depuis peu , avoit consacré à la fabrication de l'huile, d'après les notions exactes des anciens & des expériences par lui répétées pendant une longue suite d'années. Voilà une foule de savans ignorés par M. de la Lande.

M. de la Lande se trompe lorsqu'il soutient à la même page 413 que les assemblées du parlement de Sicile se tiennent annuellement tout comme ceux du parlement Britannique, tandis qu'elles ont lieu par fois comme celles des diètes de Pologne; aussi le gouvernement y est tout féodal ou anarchique. La junte de ce parlement y est perpétuélle aussi sous le nom de Giunte del regno, & en cela elle ressemble également au conseil permanent de la Pologne. Ce n'est que depuis la vice-royauté de M. Caraccioli, & après les éloquentes conclusions (Consulte) de

M. le marquis Simonetti che il Braccio Basonale n'est plus l'unique représentant de toute la nation. Il faut maintenant que le Braccio Domaniale soit représenté par des députés, tirés de la classe des citoyens & bourgeois de chaque ville ayant droit de suffrage. Les consultations de M. Simonetti avoient aussi porté des coups mortels à tous les abus énormes que la tyrannie des Barons avoit introduits dans la levée des impôts. C'est une des causes prin-

cipales, qui après l'inquisition ont désolé la Sicile.

Page 414. Il ne falloit pas parler encore de la jurisdiction temporelle du Nonce à Naples, & y ajouter la spirituelle du roi en Sicile. Le roi n'exerce d'autre autorité en Sicile que celle du roi de France en France. Les princes catholiques n'ont point d'autorité spirituelle à cause du lévitisme de cette religion; c'est un fait connu de tous les politiques. Rome, par le moyen du monachisme & de l'inquisition, avoit trouvé le moyen d'éluder toutes les prérogatives du prétendu Légat à Latere en Sicile. Elle y exerce un despotisme affreux, y a usurpé pour dix millions d'écus annuels à titres de messes, & que les anciens employoient dans la marine; elle l'a dépeuplée, appauvrie, y a avili les esprits au point que le salut ordinaire des habitans lorsqu'ils se recontrent est benedicite; & c'est cet avilissement qui est la cause que les Siciliens naturellement si ingénieux, si spirituels n'ont pas encore eu un seul de ces écrivains hardis contre la cour de Rome, tels par exemple que Giannone, Argento, Fraggianni, Vargas, Spiriti, Peccheneida, Pecchia, Serrao, Grimaldi, Cestari, Patuzi, le marquis de Marco, &c. Ce n'est que le marquis Caraccioli, lorsqu'il étoit vice-roi, & le consulteur Simonetti, qui ont commence à trancher quelques - unes des têtes de l'hydre, par exemple, l'inquisition, & en frapper & étourdir d'autres. C'est sous l'ombre de ces sages ministres du roi que le génie des Siciliens ofe depuis peu lever la tête, & que les chanoines de Gregorio, de Cosimi, Barbaracci & l'avocat Sarri surtout commencent à faire revivre la fécondité spirituelle & l'amour du savoir, de la libèrté & de la patrie de leurs ancêtres. Le marquis Caraccioli y a appelé les sciences exactes : les princes de Teremuzza & de Biscari sont déjà célèbres dans les antiquités.

Page 416. Sous le ministère du marquis de la Sambuca, la part que le pape avoit à la nomination des évêchés & autres bénéfices resta éludée par l'introduction des lettres

#### 204 VOYAGE EN ITALIE:

de recommandation du roi à chaque vacance; & par consequent la division faite du temps de l'empereur Charles V, en vescovati regii e papalini, n'a plus eu lieu. On a d'ailleurs révendique une foule d'évêches de fondation toyale, tels que Melfi, Bovino, Lucera, Naples. même, & supprime plusieurs riches abbayes, telles que celles de S. Antonio, de Ripalta, de la Magrine. On a accordé celle-ci, située près de Palerme, au prince Don' Gennaro, cadet du roi, comme grand-maître de l'ordre Constantinien. On a peu-à-peu supprimé une centaine de petits couvens en Sicile; celui de Parète, & une quarantaine d'autres, outre les Jesuites, dans le royaume de Naples; ainsi que tout le monachisme, après les tremblemens de terre de 1783 en Calabre, consistant en cent cinquante-quatre couvens de religieux & religieuses, & qui mangeoient un revenu de sept cent mille ducats en fonds de terres, fans les exemptions & le casuel de leurs pieuses boutiques, qui le faisoient sans doute aller à plus d'un million. L'administration de ce riche revenu, tombée ensuite entre des mains ignorantes & rapaces, loin de contribuer au soulagement de la province renversée selon la louable intention du roi & du ministère, a au contraire contribué à l'épuiser tout-à-fait. Les habitans disent que le vicaire a été un tremblement de terre moral, infiniment plus destructeur que le physique. Leurs réclamations viennent d'obtenir du roi sa déposition de cette place.

Les réformes eccléssaftiques ci-dessus énoncées font espérer bientot de la sagesse du gouvernement la réduction falutaire des évêchés & de toutes les fondations du clergé à leur juste nombre & salaire, & la restitution des fonds immenses que la superstition & l'hypocrisie, centimanes, ont arraché au bien-être des familles, & à la circulation

& prospérité nationales.

Page 418. Le régent de la Vicaria est maintenant M. le duc de S. Nicola, homme très-savant, possédant sept ou huit langues, & qui a été notre ministre à Pétersbourg. L'impératrice-régnante le décora de l'ordre de Ste. Anne, & notre roi vient de le décorer des marques de l'ordre de S. Janvier. Le nombre de Paglietti n'est que de trois mille en tout & de tout rang, y compris ceux qui n'exercent jamais les fonctions, mais qui se contentent d'avoir payé chèrement, ainsi qu'à Paris, en Hollande & ailleurs, le titre de Docteur en droit. M. Pilati les avoit porté à quarante mille,

ainsi que M. de la Lande, les lazarons, & M. de Félice à cinquante mille. La police est bien payée à Naples, mais elle y est mal organisée; & c'est la cause de son peu d'effet. Un de ses défauts est que le gouvernement n'a pas encore songé à distribuer ses nombreuses gardes ainsi qu'à Paris. mais de les faire rouler par escouades avec une lanterne à la tête, de façon à être aisément apperçue & esquivée par les voleurs.

C'est la méthode vicieuse de Londres; mais le nombre en est plus grand & mieux payé. Il y a beaucoup-de jurisdictions différentes, qu'on a depuis peu multipliées; & les places subalternes de Mastrodatti, de secrétaires des tribunaux se vendent publiquement à l'encan tous les trois ans; & cela vend publiquement à l'encan le sang des sujets. M. Torcia a donné des mémoires très-forts à la cour sur ces énormes abus, à l'occasion des tremblemens de terre de Calabre; mais l'avocat Mario Pagano vient de publier un traité très-profond & très-savant sur l'histoire de la procédure criminelle dès le temps des Grecs & des Romains jusqu'à nos jours, d'y tracer avec beaucoup d'énergie les abus introduits chez nous, & de proposer avec beaucoup de patriotisme & de discernement les réformes. Depuis quelques années le gouvernement signe très-difficilement des sentences de mort; & cela a multiplié les délits & diminué la sûreté publique. M. Carlo Pecchia. continuateur très vaillant de Giannone, nous a donné une excellente histoire de la Vicaria del Sacro Consiglio, & de tous les tribunaux. Il est mort depuis deux ans. M. Galante l'imite admirablement bien dans son ouvrage des deux Siciles.

Page 429. Il n'y a pas dans Naples quarante mille lazaroni. Il y a le nombre convenable de basses classes, qui peuvent subsister de leurs bas métiers : tels que crocheteurs, puzzaro, ou gardes des eaux pour les puits & fontaines publiques, des cloaques, &c. Il y a en un mot autant de sortes de gens à Naples qu'il y en a, à proportion de leur grandeur, à Londres & à Paris. Ce qui a induit en erreur les étrangers à Naples, c'est le terme de lazarone, auquel a donné naissance leur mauvaise prononciation des lettres ce, ci, suivant la façon dentale des Romains: & voici comment : La dénomination de lazarone est un augmentatif de Lazaro, c'est-à-dire, de Lacero déchiré, tout convert de haillons. C'étoit le sobsiquet par lequel

les gens aifes distinguoient cette classe laborieuse, lorsque dans les siècles de trouble & des vice-rois la nation devenoit de jour en jour plus pauvre, & son commerce, son industrie tomboient entre les mains des étrangers. (C'est dans cet état que les trouva dès son temps le grand Montesquieu, lorsqu'il en parle au chapitre IX de ses Considérations sur la grandeur & la décadence des Romains.) Les François, les Allemands, les Espagnols, qui se sont tour-àtour disputés & succèdés dans la dominationde ce royaume, au lieu de prononcer lacero, prononçoient lassero & lasseri; & les Napolitains qui sont très-portés à la dérisson. à se moquer & à contrefaire les étrangers, ont adopté ce changement, encore par son allusion à Lazare du mauvais riche, que les chroniques de la religion nous représentent aussi comme un misérable. Ce changement en un mot est devenu d'un usage général & constant. Ce n'est pas non plus l'unique exemple de ce genre. De l'Espagnol alguazil. archer, ils ont forme aguzzino, diminutif d'aguzzo; & d'elmandraque, port des bateaux, mandracchio, ou repaire de la vile populace.

D'un défaut physique de leur propre prononciation, donc les étrangers modernes, surtout depuis qu'ils voyagent en Italie, en ont fait un monstre moral. Ils ont créé de la classe de lazari un tas d'oisifs à part : des polissons, des vauriens, sans habit, sans état, sans métier, sans sentimens. & presque sans sensations; puisqu'ils se sont figurés oue des hommes robustes, d'une statue gigantesque, bien musclés, capables de porter des poids énormes sur les épaules à de grandes distances sans perdre halaine, pouvoient subsister avec deux sols par jour. L'abbé Richard. qui les a outragé plus que les autres, y a ajouté que leurs enfans vivoient des restes des polssons attrapés par les oiseaux, nommes Plongeons de mer, au pont de la

Madelaine.

Il résulte de tout ceci que le sens moral que les étrangers modernes attachent au mot lazaro est destitué de tout fondement, & que dans le sens du pays ce mot signifie un homme de la lie du peuple, un portefaix, un puzzaro, cloacaro, beccamorto, &c. En effet on dit li lazari del mercato, del lavinaro, del molo piccolo, &c. pour indiquer les porteurs de ces différens quartiers ou marchés. On les appelle autrement Vastasi du nom ancien des Napolitains Grecs Bastagos qui veut aussi dire porteur.

Au reste, s'il y a des polissons, des escrocs, des filoux, des assassins, des mâtins, des pendards, des Desrues, en un mot, de la canaille, de la racaille à Paris, à Londres & ailleurs, comment pourroit-on les éviter en tout & partout à Naples & à Palerme ? Si les plus pauvres entre les lazarons couchent sur la terre ou sous des bancs en hiver, d'où ils ont acquis la dénomination de banquieri, est-ce leur faute ou celle du climat qui le leur permet, & qui le permet surtout en été à leurs semblables & à tous les campagnards dans nos provinces méridionales, en Sicile, en Grèce, dans la Syrie, dans l'Egypte, & dans tous les pays chauds? Les bedouins, les nègres n'ont pas des meilleurs lits en Afrique, les pouljas dans l'Inde. Depuis quand est-ce une honte, un objet de reproche, de profiter de la bonté d'un climat comme celui de Naples, pour y vivre plus à son aise, y jouir de la liberté des organes, sans gêne pour la circulation du sang? N'est-ce peut-être pas un vrai malheur que d'en avoir un comme celui de Paris, de Londres & de tout le nord, où l'homme manque absolument de figues, de raisins, d'oranges, d'olives, de la soie, du coton, & de tant d'autres précieux dons de la nature, & qui rachètent bien du manque volontaire d'habit & de toît ? Ce manque est un vrai obstacle aux progrès naturels de la population; & si Naples & Palerme étoient subitement transférées sous le ciel de Londres & de Paris, & vice versa, les deux premières villes perdroient un tiers de leur population. les deux dernières l'acquerroient.

On ne fauroit foupconner chez M. de la Lande de la petitesse d'esprit, parce que personne ne lui resusera un rang parmi les plus grands génies de l'Europe. Il faut plutôt croire que le préjugé, l'esprit patriotique ont beaucoup d'instrucce sur ses décisions. C'est une honte, c'est un inconvénient insupportable sans doute d'aller à pieds nus dans les climats septentrionaux; mais c'est une commodité, un plaisir, un avantage réel pour la santé & pour la bourse, dont les trois quarts des campagnards chez nous prositent pour aller, venir, pour grimper lestement sur les mûriers, les siguiers, les orangers, les oliviers, &c. pour y faire la récolte des fruits; arbres qui ne sont pas petits & rabougris comme ceux des climats plus froids, mais qui ressemblent aux chênes & aux sapins du nord. Cette coutume d'aller sans souliers a été en usage de tout

temps dans les pays chauds; les statues héroïques des anciens & les témoignages des historiens ne nous en laissent pas douter. Caton & l'empereur Adrien se plaisoient beaucoup d'aller à pieds nus en suivant l'armée, Il est certain que les meilleurs généraux du nord, tels que Laudon, le prince Henri, Romanzow, l'amiral Howe, frissonneroient

s'ils étoient obligés de l'adopter.

Que si l'on persiste à dire que nulle part on ne rencontre un si grand nombre de lazarons qu'à Naples, c'est que nulle part il n'y a une ville plus peuplée à proportion que Naples, & où le gouvernement ait ci-devant plus négligé l'éducation & l'industrie populaires. Malgré ce grand désavantage, leur classe est celle qui a su le mieux se préserver de la corruption, & conserver les vertus de nos ancêtres, la probité, le défintéressement, la vraie piété, l'enthousiasme pour la liberté civile & pour le patriotisme. On en a un grand nombre de falariés aux temples, aux banques & monts de piété, chez le roi, chez les seigneurs, les négocians, aux douanes, &c. Il facchino di casa est une charge domestique; ils vont, ils viennent, ils sont partout, ils pénétrent partout, de jour, de nuit, chargés d'or, d'argent, de bijoux; jamais il ne s'est rien perdu entre leurs mains, jamais ils n'ont commis le moindre larcin. C'est une justice que tous les négocians, tous les ministres étrangers leur rendent. C'est la classe la plus honnéte, la moins vicieuse de toute la ville; aimant beaucoup l'ordre, le travail, la paix, la décence. C'est une injustice de les confondre avec les vrais banchieri, qui ne font dans le fond qu'un tas de vagabonds, la plupart étrangers, sans aveu & sans foyers, & que la douceur du gouvernement n'a pas encore renvoyé chez eux.

Mais les lazarons ont donné des preuves encore plus éclatantes de vertus fociales. Ils ont été les premiers & les plus inébranlables à repousser l'établissement de l'inquisition dans ce royaume, que les Siciliens mal-avisés avoient reçu dans le leur. Ils ont été les premiers & les plus généreux envers leurs confrères les Calabrois; puisqu'ayant appris leurs terribles désastres du tremblément de terre du 5 Février 1783, ils sacrissèrent pour les secourir, de leur propre mouvement, l'unique écot qui étoit en leur disposition, c'est-à-dire, la rétribution qui leur étoit due pour les copieux secours, en vivres, en habille-

mens.

mens, en bois de construction, que les riches, les barons, le gouvernement lui-même s'empressoient à l'envi de faire embarquer pour la Calabre ruinée. Ils disoient que tout devoir exigeoit qu'ils renonçassent au prix de leur travail dans ce moment de calamité, en faveur des habitans d'une riche province, qui par leurs nombreuses commissions & envois à la capitale les avoient fait subsister pendant tant de siècles de prospérité. C'est pourtant ces honnètes gens que M. de la Lande se plait à diffamer d'après les prejugés d'autres voyageurs tout aussi mal informés que lui.

Page 428. Tout ce que M. de la Lande dit sur la filiation de la maladie vénérienne, que M. de Voltaire avoit mal tracée dans son Candide, & dont M. l'abbé Pellicia a fixé la date à Naples, du temps de l'invasion de Charles VIII, roi de France, en 1494, a été copié des notions assez copieuses que M. Torcia avoit suivies assez exactement, soit dans ses voyages, soit dans ses lectures, & dont il a donné un extrait dans son ouvrage intitulé : Apologia della Nazione, ou appendice allo Shozzo del commercio di Amsterdam. M. de la Lande avoit recu cet ouvrage ainsi que tous les autres de M. Torcia, il lui en a témoigné ses remerciemens par lettre; mais pour ne pas le citer, il n'en a pas fait mention dans son Voyage à la page 462. Il se contente à cette page d'y rappeler des brochures faites par amusement : il ajoute que dans l'éloge de Métastase il y a des choses hardies contre des gens célèbres: mais en sont-elles moins des vérités? ou la célébrité des noms doit-elle enfouir les vérités ? Est-cè une proposition à faire de la part de M. de la Lande? Que repliqueroit-il, si on lui répondoit que la célébrité de Ptolomée, d'Albert le Grand, de S. Thomas, & de toute la horde monacale ne devoit jamais faire parler Tagliavia, Copernic & Gallilée, sur le vrai système du monde? Où en seroit-il son excellent traité sur l'astronomie, l'abrégé de ce traité, & tant de belles dissertations & même découvertes, dont il a enrichi les Mémoires de l'académie des sciences de Paris & d'ailleurs, & qui rendront à jamais chère à la postérité la mémoire du savoir profond de M. de la Lande?

Page 436. M. de la Lande mal instruit avoit dit dans la première édition de son Voyage, que dans les conservatoires de musique de Naples on y châtroit les jeunes gens pour leur former une voix.

Tome VI.

M. Torcia avoit fourni à M. de la Lande des démonstrations qu'on ne châtroit pas dans les conservatoires. Je ne dirai point qu'on ne châtre pas en Italie quelques enfans pauvres, en qui on découvre une belle voix; mais je relève l'erreur de M. de la Lande, qui sans s'en être informé veut absolument qu'on châtre dans les conservatoires de Naples. Non, M. de la Lande, on ne châtre pas chez nous; mais on reçoit les châtres des autres pays dans nos conservatoires, lorsqu'ils y viennent pour se perfectionner dans la musique. Au reste, pourquoi vous esfarouchez-vous fi fort contre les châtrés? Lorsqu'on ne veut pas un mélange d'hommes & de femmes pour avoir des sopranis & des conttaltis, il faut des châtres. D'ailleurs, pourquoi souffre-t-on une infinité de châtres moraux qui désolent la terre, & vous vous acharnez contre quelques châtrés physiques qui nous font passer tant de momens agréables ?

Page 445. La Balducci, qui étoit d'une très-bonne naiffance de Gênes, a été honorablement époufée par M. J. Brentano, banquier de la cour; & elle n'a plus monté fur les théatres depuis. Les meilleures voix maintenant font La Bandi parmi les chanteuses, & David parmi les tenores; & ils sont rivaux entr'eux. Tous les connoisseurs conviennent qu'il n'y en a pas de meilleurs au monde.

Page 449. Les gens de lettres sont en plus grand nombre d Naples qu'à Rome. M. de la Lande nous fait bien de l'honneur dans ce parallèle. Si au moins il y avoit ajouté d proportion: car il ne seroit pas étonnant que dans une ville quatre fois plus peuplée qu'une autre il y eût plus de savans que dans la dernière; mais il paroît que M. de la Lande prend pour savans ce troupeau de théologiens qui Le reposent à Rome sur leurs lauriers théologiques, & qui ont été toujours le fléau le plus cruel du vrai savant. En effet, ôtez cette tourbe risible de théologiens qui dilatant philacteria sua dans les rues de Rome, que reste-t-il dans cette ville de savans proprement dits? car je ne parle pas des attiftes. M. de la Lande a été à Naples trop peu de temps pour s'entretenir avec les principaux savans de Naples, comme il a fait avec M. Mazzocchi, pour porter un jugement vrai sur la littérature de Naples.

Page 453. Il dit l'opposé de ce qu'il avoit dit ci-dessus. Les gens de lettres ne sont pas, ce me semble, en aussi

grand nombre à Naples qu'à Rome, &c.

Mais un homme aussi grand que M. de la Lande a-t-il

pu faire imprimer une pareille absurdité? Si M. de la Lande avoit pu refter affez long-temps à Naples, pour connoître & s'entretenir avec tous les savans proprement dit, il auroit été étonné d'en trouver un bien plus grand nombre qu'à Paris, & par conséquent que dans toute la France, parce que tous ceux qui favent lire dans le royaume vont faire les savans à Paris. Il y a certainement à Paris de vrais savans, semblables à M. de la Lande, mais en fort petit nombre; car ôtez du nombre des savans cette infinité de rimailleurs, qui tous ensemble ne font pas un poëte, cette quantité innombrable d'auteurs affamés, qui présentent de pitovables cahiers aux libraires pour en obtenir quelque écu, pour avoir de quoi fournir à leur repas, le nombre de savans estimables deviendra bien petit; mais l'anecdote fuivante donnera une juste idée de la plupart des savans de Paris.

M. Mercier, auteur du Tableau de Paris & d'une infinité d'inepties pareilles, alla faire visite à un de nos compatriotes. Ce dernier fut frappé d'entendre parler le savant de Paris sur des matières dont il ne connoissoit pas les principes. Notre favant Napolitain le félicita de ce qu'il pouvoir parler si bien de matières qu'il ne connoissoit point, comme il s'en appercevoit bien par son discours. " Je puis parler & écrire, répondit le savant Parissen, fur toutes les matières. Je lis un livre sur l'architecture que je ne connois point, je sens en lisant ce qu'il faut présenter au public, & j'écris. Lorsque je voulus publier les Portraits des rois de France, j'avois les principaux historiens ouverts sur les chaises de ma chambre : je les lisois tous, & je combinois ce qui me paroissoit le plus vraisemblable, & j'écrivois. Mais, reprit le professeur de Naples, comment pouvez-vous fentir, en lisant un livre, ce qu'il faut présenter au public, sans connoître les principes de la science dont votre livre traite? Le bon sens, reprit M. Mercier, me guide, & je ne me trompe pas. Notre favant Napolitain étoit avec un autre aussi distingué dans sa chambre: ils se regardoient, & levoient les epaules; mais notre professeur ne connoissant pas l'art de dissimuler ne put s'empêcher de lui dire : la réflexion que j'ai faite depuis long-temps est donc très-juste, M. Mercier, que sî la langue françoise venoit tout-à-coup à tomber, & la frivolité des lecteurs à passer, les trois-quarts des prétendus savans François se trouveroient bien nus. Le savant Francois fut tellement choqué de cette vérité, qu'il partit d'abord, & devint dès-lors le plus grand ennemi de notre professeur. Que de savans à Paris qui ne valent pas même M. Mercier!

Deux cent journaux sont prêts à faire retentir toute PEurope de ces pitoyables productions, & font croire aux sots que la France est la pépinière des savans & le pays des lettres, tandis qu'elle est bien éloignée de les cultiver autant que bien d'autres nations, qui avec modestie & sans emphase y consacrent leurs veilles & en reculent les bornes, la France l'ignorant même; car par une police inconcevable elle désend l'entrée de toute production

littéraire étrangère.

La censure de la chambre syndicale de Paris est aussi rigide que risible; car nulle part on n'y en exerce une plus rigoureuse, & il n'y a point de pays où les livres les plus ineptes, les plus indécens circulent avec autant d'effronterie qu'en France. On s'est moqué de l'index de Rome, & avec raison; mais si l'on s'étoit donné la peine de donner un index des livres que la France a renvoyés de la chambre syndicale, on verroit un composé d'intrigues, d'ignorance & d'absurdités, qui la couvriroit d'une honte éternelle.

M. de la Lande fait souvent des parallèles entre la France & l'Italie, à l'occasion de certains objets qu'il rencontre dans son voyage, & qui se trouvent chez les deux nations. Je ne doute point que s'il avoit pu connoître mieux les savans de Naples, il ne leur eût rendu la justice qu'ils

méritent.

Par exemple. Le petit nombre de découvertes qu'il a connu à Naples de l'immortel prince de S. Sévère auroit pourtant pu lui arracher cet aveu, qu'on n'a pas vu un pareil génie à Paris.

Il s'est entretenu avec M. Mazzocchi, & il paroît même lui rendre quelque justice. Mais pourquoi ne pas dire qu'un

homme pareil n'existe point à Paris?

Il auroit pu voir & s'entretenir avec M. Genovèse: il auroit été en état de juger du génie & des connoissances profondes de ce grand homme dans la métaphysique, le droit naturel, la politique, le commerce, &c. & avouer qu'il n'y a pas un homme pareil à Paris.

On écrivit beaucoup, il y a passé vingt ans, à Paris, sur la liberté du commerce des grains : les économistes,

auteurs d'une science nouvelle, prirent tous la plume, & inondérent Paris de leurs écrits fanatiques; mais M. de la Lande n'ignore pas sans doute, que celui qui écrivoit avec le plus de force & de vérité fut un illustre Napolitain, M. l'abbé Galliani, pour lors secrétaire d'ambassade pour le roi de Naples. Mais pourquoi donc ne pas avouer qu'il n'y avoit pas un si grand économiste à Paris?

On lit avec indignation page 463, ce qui suit: Francisco Antonio Grimaldi, avocat, a donné des ouvrages d'érudition. M. Grimaldi, d'une des plus illustres familles de Gênes & de Naples, n'a jamais donne des ouvrages d'érudition proprement dit; mais en 1766; il publia un ouvrage de jurisprudence, sous le titre de successionibus legitimis in urbe Neapolitana, deux vol. petit in-folio, vrai chef.d'œuvre de jurisprudence grecque & romaine. Il a publié, en 1780, un ouvrage en trois vol. in-80., sur l'inégalité physique, morale & politique de l'homme, en italien; ouvrage propre à répandre le plus grand jour sur la morale, que nous ignorons encore. Qu'on life ce chefd'œuvre pour s'en convaincre. A sa mort, arrivée par les tristes suites du désastre de la Calabre, ou ce grand homme perdit sous ses ruines les personnes les plus chères à son cœur, il laissa dix vol. in-4°. des Annales du royaume de Naples. On aura de la peine à trouver un historien philosophe à lui comparer. Si donc M. de la Lande l'avoit connu, il auroit avoue qu'il n'y avoit point de jurisconsulte pareil à Paris, & qu'il n'y a jamais eu un metaphysicien & un historien en France comparable # M. Grimaldi.

Don Gaëtano Filangieri, cît M. de la Lande, a tionné un livre très-estimé sur la science de la législation, en quatre volumes, & on le compare à l'Esprit des lois. Le chevalier Filangieri, d'une des plus illustres familles du royaume de Naples, a publié sept volumes in-8° sur la science de la législation; l'ouvrage en aura encore deux ou trois. On le compare, dit M. de la Lande, à l'Esprit des lois, ce n'est pas affer; M. Filangieri a laissé de beancoup en arrière M. de Montesquieu, qui s'est contenté de mettre an jour quelques inconvésses des lois romaines & du moyen age. M. Filangieri les déterre tous, & y apporte les corrections à y faire avec tant de discernement, de prudence & de sagesse, qu'on croit lire les plus grands législateurs de la Grèce, occupés de ce grand objet jus-

qu'à nos jours, & non un jeune homme de vingt & quelques annees, au moins lorsque les premiers volumes parurent. La liberté avec laquelle ce grand jeune homme écrit sur le gouvernement du royaume, sur l'anarchie féodale, sur les ecclésiastiques, fait autant d'honneur au ministère de Naples qu'à l'illustre auteur de la science de la législation, qui devroit faire le code & le manuel de tous les souverains. M. de la Lande peut lire cet ouvrage immortel, car ensin on le traduit actuellement à Paris, après l'avoir déjà été dans plusieurs langues étrangères, & il se convaincra aisément du tort qu'il a eu de ne pas s'informer mieux de ce célèbre écrivain, & d'avouer qu'il n'y en a point de pareil à Paris.

M. de la Lande a mis au-dessus de tous les savans de Naples le père de la Torre, Sommasque. Cependant les gens qui pensent & qui savent apprécier le vrai savoir, l'ont regardé toujours comme un vrai charlatan. M. de la Lande lui a trouvé l'esprit de la nation: nous lui en fai-

sons présent avec plaisir.

Je ne parlerai pas de M. Ignara, de M. Cirillo, de M. Sabatelli, des Martini, de D. Blasso, Benedictin, qui vient de publier un ouvrage admirable sur les antiquités du moyen âge, qui a pour titre: Series principum qui Longobardorum atate imperarunt, &c. in-folio, & d'une infinité d'autres savans de Naples, dont Paris ne compte surement pas beaucoup; mais je ne saurois en passer un sous silence.

L'Encyclopédie de Paris fit retentir toute la terre; les éditeurs MM. d'Alembert & Diderot profitèrent de la sélébrité de l'ouvrage, & se rendirent célèbres au point qu'on les regardoit pour les princes & même pour les dictateurs des connoissances & du savoir humain. Cependant un de nos compatriores, ci-devant professeur dans notre université, indigné de ce que plus il la consultoit, & moins, il en étoit content, prit la résolution d'en faire une, & elle fut telle que c'est la seule qui mérite le nom d'Encyclopédie. & a laisse celle de Paris, de plusieurs siècles en arrière. M. de la Lande avouera cette vérité, parce qu'il a été un des principaux collaborateurs de l'Encyclopédie d'Yverdon. Mais pourquoi donc, lorsqu'il veut citer dans son Voyage l'Encyclopédie de Paris, se contente-t-il de dire, voyezel Encyclopédie par excellence, article tel ou tel. Cette excellence convient elle à l'Encyclopédie de

Paris, dès qu'il y en a une autre infiniment supérieure? Notre Napolitain, éditeur de l'Encyclopédie d'Yverdon, n'a-t-il pas resait un grand nombre d'articles de mathématiques, pour les substituer à ceux de M. d'Alembert réputé en France l'oracle des mathématiciens? Notre professeur, dans un grand nombre d'autres, n'a-t-il pas sait voir que M. d'Alembert ne connoissoit pas plus les principes de métaphysique qu'il ne connoissoit le texte de Tacite dont il a voulu traduire des morceaux? C'est de-là que vint la persécution que ce prétendu dictateur de la république des lettres excita par lui même & par ses émissaires contre l'Encyclopédie d'Yverdon & son modeste éditeur, qui eut le plaisir de voir son Encyclopédie enlevée au milieu de la rage parisienne, dans l'espace d'un an.

Nos favans Italiens n'ont pas cet excès de vanité dont font animés les compatriotes de M. de la Lande, qui bon-gré malgré qu'il en ait, sera obligé d'avouer, que les savans Italiens, malgré leur modestie, ont toujours été & seront toujours les maîtres des François pour les sciences proprement dites, & les arts; nous nous bornerons à leur céder le goût, que personnes ne fauroit refuser à la

nation Françoile.

Page 463. Parmi les médecins, le meilleur, après Cotugno, est M. Antonio Sementino, son élève. L'empereur, qui voulut tout voir & connoître à Naples, en fut si enchanté qu'il l'invita à un établissement à Vienne; mais ce grand monarque à dû se contenter d'accepter la dédicace de ses ouvrages. Parmi les poetes, il faut compter MM. Tiberi del Vasto; Gargallo, de Syracuse; Antonio Bivora, de Palerme, dejà nommes; MM. Petroli, aide de chambre du roi, Mgr. le prince de Campo Franco, le duc Rias rio, Don Clémente Filomarino, le marquis Natali, le duc de l'Oratino, Antonio Jerogades, de Tropeal, Pascal Ferrara & Basilio Alvani de Spinazzola. Parmi les naturalistes, Pascal Manni, de Lecce, l'avocat Caulini, à Naples, Antonio Carelli, à Conversano, l'abbé Orlandi, à Trecase, l'abbé Gagliardi & l'archevêque Capecelatro; même à Tarente; les frères Caraccioli, à la Fossa, près de Reggio, & surtout le chevalier Saverio Landolina, à Syracuse, qui a, entr'autres déconvertes, rétabli la fabrique du papyrus des anciens : il va publier un très-grand ouvrage sur cet objet. Le nouveau prince de Biscari, son coufin , vient d'établir une académie d'Etnei, ou société patric-Q iv.

tique, comme celle de Milan, à Catane. M. le chevalier Gioopi s'y distingue par un cabinet d'histoire naturellé

Sicilien, très-choisi.

Page 483. Parmi les découvertes, il faut compter celle du simpometre, que M. de la Lande ne nomme pas , quois qu'il dégrit la machine d'après le rapport que lui envoya M. Torcia, & qu'il inscra dans le Journal des Savans de l'an 1783. M. Salvano, mécanicien des plus ingénieux. inventeur, a perfectionné ensuite cette machine, dont un certain Cavallo, Piemontois, au bout de deux ans. a voulu lui enlever la gloire. Parmi les écrivains fismographes, il faut donner la place la plus distinguée à M. l'abbé François Xavier Salfi, de Cosence, tout jeune qu'il est, il étonne par l'immense lecture judicieuse & l'esprit philosophique qu'il a fait éclater dans son Saggio di feno-

meni antropologici, &c. Napali, 1787.

Tome VI, page 7. Ici M. de la Lande a fait une de ses grosses bévues ; il a osé mettre en balance l'autorité des écrivains les plus judicieux & le sens commun lui-même. avec les fantaisses de M. l'ingénieur Pigonati, tout aussi ignorant & impostour que le médecin Sarcone. Le phénomène de la tarentule est une chimère, comme la fata Morgana du phase de Messine; cela est maintenant démontré. M. le docteur Cyrillo, dans les Transactions philosophiques, dans le Volume LX. page 233, au doca teur Watson, & M. Manni, dans un nouvel exposé, y ont appose le dernier sceau. ( Giornale Encuclopedico : Tome IV. page 157). Au reste, il y a un certain docteur Cid, Espagnol, qui suivant la Gazette de Madrid du 15 Juin 1787, doit avoir transporté ce phénomène chimérique de la Pouille, où il a été déraciné, en Espagne, où il ne repandra pas beaucoup de racines, attendu les progrès rapides que ses compatriotes font dans toutes les branches du favoir humain, & surtout de l'hist toire naturelle.

Page 10. Les buffles abondent en terre de Labour comme dans tout le royaume. MM. les princes de Mondragone, de Caramanico, le comte de l'Acerra & d'au-

tres, en ont de nombreux troupeaux.

Page 55. Les temples de Venus, de Mercure & de Diane à Baies, ne sont rien moins que temples. D'après les observations les plus exactes, ce devoient être des falons de compagnie, à peuipres comme ceux de Spade Bath, de Barèges, de Pise. M. Torcia a donné une lettre à M. le comte de Tries, de Vienne, sur cet objet, & sur le vrai usage des prétendus temples de Pæstum & de presque toutes les deux Siciles. Cette lettre sera bientôt imprimée.

Page 62. M. le chevalier Hamilton a porté une main facrilége sur toutes les antiquités de ce canton, & de tous les deux royaumes. Il a fait entamer un pilier de la Pifcine Mirabile par une petite curiosité. Des morceaux des

museum ont été trouves chez lui.

Page 64. On a découvert à l'entrée du port de Misenum des piliers de bâtisse de pouzolane & des briques, qui par leur figure parallélipipéde, & par leur solidité & distribution, ont fait, & feroient encore de nouveau, beaucoup plus avantageusement les fonctions auxquelles le gouvernement françois, assez éclairé, semble avoir des tiné les cônes au nouveau port de Cherbourg. M. Seguro

en prépare une description.

Page 191. Cotrone moderne est une assez jolie ville, sur un bout de l'ancienne, qui forme une péninsule en mer; elle n'a pas péri, comme Palerme, dans l'Encyclopédie de Paris. De l'ancienne, il existe le pourtour & une colonne d'ordre tyrrénien, bien différent du dorique, sur pied, & quelques autres masures, beaucoup d'autres vestiges, colonnes, inscriptions, & surtout les médailles, Catanzaro ne mérite pas le titre d'ancienne, c'est une ville moderne du huitièmessècle, manusacturière en soieries, sur une déliciense satuation. Les relations des tremblemens de terre de MM. Hamilton & Dolomieu sont trèshàtives, inexactes; la dernière contient des notions d'histoire naturelle, assez bonnes. Les Calabrois ont beaucoup d'obligation à M. le chevalier Hamilton.

#### CHAPITRE XIII.

Route de Naples à Rome par le mont Cassin.

Quand on revient de Naples à Rome par le mont Cassin, on passe d'abord à Capoue, qui en est à seize milles; à quatre milles plus loir ; on tire sur la droite, pour prendre la route qui conduit à Toricello, mauvaise hôtellerie en plein champ, à dix milles de Capoue; le chemin est mauvais, & en hiver l'on y court grand risque de s'embourber.

Cajanello Novo est une autre auberge dans le milieu des champs, à sept milles de Taricello, à laquelle on arrive de même par un fort mauvais chemin. De-là on va à S. Vittore, qui n'est encore qu'une mauvaise auberge en pleine campagne, où l'on n'arrive qu'en passant une montagne sort roide & fort pierreuse, qui est à neus milles de Cajanello. S. Vittore n'est qu'à quinze milles de Saint-Germain, mais le chemin est encore sort mauvais.

S. GERMANO, petite ville d'environ cinq cent habitans, au pied du mont Cassin, où est l'hospice de l'abbaye, & où le Père Abbé réfide souvent pendant l'hiver; elle est près du territoire de l'ancienne Casinum, dont elle est séparée par la Porta-Poldi, ou Porta Paola. Cette ville est située sur le bord de la petite rivière, appelée Fiume Rapido, à dix-huit lieues de Naples, à vingt-fix lieues de Rome en ligne droite, & à quatre lieues des limites de l'Etat Eccléfiastique. Ce sut vers l'an 730 que la ville commença de se former, par le grand nombre de personnes qu'y attiroit le célèbre couvent des Bénédictins qui est sur la cime de la montagne; comme il étoit petit & d'un accès difficile, il fallut en bâtir un autre dans la plaine; & vers l'an 800, on y bâtit une église plus considérable, qui fut appelée S. Sauveur, & ensuite S. Germain; elle a subsisté jusqu'en 1895.

Les ravages des Sarrazins, & surtout les cruautés qu'ils exercèrent au mont Cassin en 884, engagèrent l'abbé 3. Bertaire à fortisser le couvent du mont Cassin, &; à faire une enceinte autour de celui de S. Germain, & des maisons qui s'étoient sormées à l'entour vers l'an 866. (Oficies Chr. Cass. L. 1.) Mais cette ville ne fut achevée qu'en 1022, par l'abbé Altenuf; elle porta le nom de S. Germain, évêque de Capoue, peut-être à cause d'un doigt de ce saint, que l'empereur Louis II, fils de Lothaire, donna à cette église vers l'an 874, tandis qu'il emportoit en France le reste des reliques de ce saint.

Le monastère inférieur ayant été détruit de nouveau, il n'en resta aucun vestige, & l'histoire n'en dit rien, passé le dixième siècle; mais on conjecture qu'il étoit à l'endroit où est aujourd'hui l'hospice de l'abbé. Lorsque le couvent eût été abandonné, l'église sut cédée à des prêtres séculiers, & il s'y forma une église collégiale, qui a été rebâtie dans un goût moderne, au commencement du siècle, & qui est fort ornée.

Il y a dans la ville de S. Germain quatre paroisses et quatre couvens: un de Cordeliers conventuels, un de Dominicains, un de Capucins, un de Bénédictines, & plusieurs autres églises ou confréries.

On trouve aussi des auberges dans la ville; mais. l'hospitalité est exercée, de la part des religieux, avec tant d'honnêteté, qu'il n'y a guère d'étranger qui loge ailleurs que dans l'hospice de l'abbaye; quatre religieux ossiciers y habitent pour recevoir les voyageurs, & l'on y tient même des mules pour les porter au haut de la montagne, eu est située cette célèbre abbayà (1). Tous les voyageurs, de qui les princes jusques aux mendians, y sont reçus; les pélerins logent toujours en haut; il y en a quelquesois trois à quatre cent. On prétend dans le maison que le total du sevenu de l'abbaye n'est que de cinquante mille duçats, ou 214000 livres; mais il seroit difficile, avec ce revenu, d'exercen l'hospitalité d'une manière si étendue.

<sup>(1)</sup> Il y a plus de soixante-quinze mules employées au setvice de la maison, so elles sont si accontumées à re voyage,; qu'elles le feroient même sans conducteurs; il ne leur fant, jamais qu'une heure pour monter à l'abbaye.

#### 220 VOYAGE EN ITALIE.

CASSINUM, ancienne ville, dont on ne voit que les ruines à Cafino, étoit fituée far le penchant de la montagne, au sud-est de l'endroit où est actuellement l'abbaye du mont Cassin, dans le nouveau Latium, qui porte aujourd'hui le nom de Campagna setice ou Terra di lavoro; Strabon, L. V. dit que c'étoit une ville remarquable. Elle fut faite colonie romaine trois cent & treize ans avant Jésus-Christ. Varron y avoit une maison de campagne très-grande & très-agréable, dans l'endroit appelé actuellement Monticelli, dont il nous donne lui-même la description dans son ouvrage de Re Rusica, Liv. III. Chap. 5. Cicéron, qui fait un si bel éloge de ce grand homme; (E. I. Acad. quæst.) reproche à Maro-Antoine d'avoir profané cette maison par sa crapule & ses débauches. Phil.2. Studiorum suorum M. Varro illud voluit diversorium. Quæ in illa villa dicebantur! Quæ cogitabantur! Quæ luteris mandabantur! Jura populi Romani, monumenta majorum, omnie fapientice ratio, omnisque doctrina.

Cassimum sut ruinée par Théodoric, roi des Goths; l'on n'en voit plus que des vestiges: le plus remarquable est la chapelle appelée il Crucifisso ; c'est un ancien temple en sorme de croix greeque, de cinquante pieds de long, sur trente-cinq de large, bien construit & de la meilleure conservation. Il est somé de gros blocs de pierre-de-taille, dont quelques-uns ont jusqu'à huit à neuf pieds, sans chaux ni ciment.

La voûte est une espèce de coupole basse, percée à sa partie supérieure de quatre petites senêtres, par lesquelles il me vient aucun jour actuellement, parce que le logement de l'hermite on du chapelain est bâti au-dessus, la structure est d'ordre toscan, rustique & solide; c'est sans doute à sa grande solidité & à sa petitesse, qu'il a dû l'avantage de résister pendant selze ou dix-huit siècles aux événemens qui ont causé la ruine de cette ville.

Près de-là est le reste de l'ancien amphithéâtre.

fitué à côté du chemin par où l'on arrive de Rome; il a environ huit cent & vingt pieds de circonférence, & le milieu ou l'arêne a deux cent pieds de longueur. sans compter l'emplacement des anciens gradins, qui sont presqu'entièrement détruits; la hauteur des murailles est de cinquante-sept pieds. On y entroit par cinq grandes portes qui ont vingt-six pieds de hauteur sur seize de largeur, & sont faites de grosses pierres-de-taille. On y voit encore des loges des. bêtes qu'on destinoit aux combats, & les aqueducs qui apportoient de l'eau pour les naumachies ou combats sur l'eau; tous les murs extérieurs sont revêtus de briques en losanges, opus reticulatum; ils sont surmontés de grandes pierres en faillie, avec des trous, où il paroît qu'on plantoit les mâts destinés à soutenir les tentes ou toiles qui garantissoient du soleil; on y a trouvé, en 1756, une inscription antique, dont il a été parlé dans les nouvelles littéraires de Lami.

Le théâtre, dont les restes se voient encore un peu plus haut, est bien moins conservé; il n'en reste que des débris: on y reconnoit pourtant sa forme demicirculaire, ou à-peu-près, ayant deux cent quatrevingt trois pieds de diamètre; les murs sont aussi re-

vêtus d'ouvrages reticulaires.

Il y a encore aux environs quelques aqueducs fouterrains, quelques restes d'anciens édifices, & un fragment de grand chemin, pavé comme la via Apia, de grands blocs de pierres en pentagones irréguliers. Voyez Historia Abbatiæ Cassinensis D. Erasmi Gattola Cajetani. Venetiis 1734, 4 vol. in-folio.

Il y a quatre chemins pour aller de S. Germain à l'abbaye du mont Cassin; mais il y en a trois qui sont si étroits, si escarpés, si difficiles, qu'ils ne sont presque pas pratiqués: le plus considérable est celui qui fut fait en 1720, sous l'abbé Ruggi de Salerne; il serpente pendant environ une lieue sur la croupe

de la montagne, & il est pavé d'une manière com-

mode pour les mulets.

On trouve sur ce chemin la chapelle appelée Sta. Crocella, où l'on voit l'empreinte de la cuisse de S. Benoît; plus loin est une croix avec l'empreinte du genou de ce faint, appelée il genocchio; quand on est arrivé au haut de la montagne, on apperçoit dans son entier la face méridionale du couvent, qui a cinq cent vingt-cinq pieds de long, mais qui n'a rien de plus remarquable que l'air de grandeur que lui donne cette prodigieuse étendue. On y entre par une ancienne voûte qui a quarante pieds de long, & que l'on a conservée avec vénération, parce que, suivant la tradition, c'étoit une partie du bâtiment où S. Benoît habita; il y a cependant des auteurs qui croient que cette voûte n'est que la troisième construction du couvent.

L'abbaye du mont Cassin, si célèbre dans l'histoire ecclésiastique, commença l'an 529 à l'arrivée de S. Benoît. Il y acquit en peu de temps une si grande réputation, que Totila, roi des Goths, alla le visiter l'an 543, dans le temps qu'il entroit dans le

royaume de Naples.

Ce couvent fut pillé & brûlé par les Lombards l'an 589. Les Sarrazins le ravagèrent encore l'an 884; mais les donations des ducs de Bénévent & de plusieurs autres princes réparèrent toutes ses pertes. Cette abbaye fut comblée des plus grands & des plus beaux priviléges, elle fut souvent un séminaire de papes & une retraite des rois; enfin elle devint un des endroits les plus fameux de l'Italie. Elle s'est distinguée, non-seulement dans la religion, mais encore plus dans les lettres; on lui dut la conservation des études dans le royaume de Naples, & le goût même de la physique. Les Pères du mont Cassin furent les premiers auteurs de l'école de Salerne, yers l'an 1060; du moins Moreau leur en fait honneur dans ses notes publiées en 1672, sur l'ouvrage de cette sameuse école : De conservanda bona valesudine, liber Scholæ Salernitanæ. Cet ouvrage sut

composé vers l'an 1100.

Dans le cloître supérieur qui conduit à l'église, & qu'on appelle Paradiso, l'on voit seize statues de marbre, dont une est de Le Gros; elle représente le pape S. Grégoire II; elle est bien composée, la tête & les mains sont surtout très-belles. On arrive aux portes de l'église par un grand escalier de marbre; l'architecture du portail du milieu est d'ordre ionique, il est construit en pierres du mont Cassin. La porte, qui a dix pieds de haut, est revêtue de vingt-deux lames de bronze, avec des lettres en argent, que l'abbé Didier sit saire à Constantinople, l'an 1066, & de seize autres lames qui surent saites l'an 1124; elles représentent les châteaux & possessions de l'abbaye. Le bâtiment actuel sut commencé en 1649.

Le premier aspect de cette église est une des choses les plus frappantes que j'aie vues, pour la richesse,
la dorure & la multitude des ornemens. M. Grosley a raison de dire que ce brillant édifice a moins
l'air d'un temple que d'une décoration théâtrale.
L'église a cent quatre-vingt pieds de longueur dans
œuvre, & cinquante-neus de large, sans compter
les chapelles, & environ cinquante-quatre de hauteur; la proportion en est belle. Elle est portée par
de gros pilastres; les archivoltes des arcs doubleaux
sont soutenues par de belles colonnes doriques de
granite oriental, de onze pieds de hauteur; l'abbé
Didier les avoit sait venir du Levant, & elles surent
retrouvées sur les ruines après un tremblement de
terre de 1349 qui avoit renversé l'église.

Le pavé est fait à grands dessins de marbre, & on l'a refait sans détruire l'ancien pavé en mosaïque, fait du temps de l'abbé Didier, & qui subsiste encore par-dessous; c'est ce qui est cause que le pavé actuel est incliné. L'église est presque toute incrustée

de marbres fins, & de pierres dures en compartimens. On y a représenté en marbre les croix de plusieurs ordres de chevalerie, établis sous la règle de S. Benoît; à droite, ceux de Calatrava, d'Alcantara, de la Merci; à gauche, ceux de S. Jacques, de l'Epée, d'Avis, de Montesa, du Christ en Portugal, & des Templiers. On peut voir à ce sujet Arnaud Wion, Lignum vitæ, T.I. p. 107, édition de Venise, 1595.

Parmi les peintures qui sont dans la nef du milieu. la plus grande représente la consécration de l'église, par Alexandre II, en 1071. Elle est de Giordano, qui s'y est peint lui-même devant un religieux. Cé tableau est au dessus de la porte : c'est une grande machine, d'une très-belle ordonnance; cependant l'effet en pourroit être plus piquant. La perspective n'y est pas bien observée; les figures du second & du troisième plan étant trop grandes, & celles du premier plan trop petites; d'ailleurs, le peintre paroît avoir placé son point de vue trop haut.

Sur les côtés des croisées & sur le haut de la voûte, on voit divers miracles de S. Benoît; les portraits de vingt papes qui ont été bénédictins, & les symboles de vingt vertus; tout cela fut fait en 1677.

dans moins d'un an, par Giordano.

Ces belles peintures sont accompagnées d'ornemens très-riches, & de beaucoup de stucs dorés; mais la foudre qui tombe souvent au mont Cassin, & qui se porte toujours vers ce qui est métallique, a

beaucoup altéré les dorures.

Dans les ness collatérales, il y a des peintures de différens maîtres, qui représentent encore des miracles & des visions relatives à S. Benoît, toutes ces peintures, qui ont de la fraîcheur & de l'éclat; réunies avec des stucs dorés dont l'église est remplie, forment un coup-d'œil admirable.

Les huit chapelles qui règnent le long de l'église ont chacune dix-huit pieds de long; elles sont toutes ornées de balustrades de marbre, de colonnes com-

polites.

posites, d'albâtre ou de marbres les plus précieux, & de stucs dorés. La chapelle à droite est celle où repose le corps de saint. Carloman, fils aîné de Charle-Martel, & oncle de Charlemagne. Le tableau principal représente ce prince, qui reçoit l'habit de religieux de la main du pape S. Zacharie. Dans la voûte il est peint renonçant à ses Etats d'Autriche & de Turingue; on y voit son frère Pepin, à qui il recommande ses enfans; & l'aîné nommé Dragon, à qui il laisse la souveraineté de l'Autriche. A-droite de l'autel, on le voit gardant les troupeaux du monastère, & dépouillé par des voleurs qui enlèvent aussi les troupeaux; à gauche, on le voit paroître trifte & presque nu devant le père abbé Pétronax, à qui il raconte le malheur qui lui est arrivé, malgré tous les efforts qu'il a faits pour défendre son troupeau. Ce saint religieux étant venu par la suite en France. par ordre de ses supérieurs, pour négocier auprès du roi Pepin, son frère, la réconciliation du pape Etienne III avec Astulf, roi des Lombards, mourut à Vienne en Dauphiné, l'an 755.

Dans la troisième chapelle à droite, il y a trois beaux tableaux de Giordano, qui représentent des

miracles de S. Benoît.

Dans la quatrième chapelle, on voit le congrès qui se tint au mont Cassin, entre le pape Adrien II, l'impératrice Engelberge, & Louis, roi de Lorraine, qui avoit été excommunié l'an 866, pour avoir répudié sa femme, & épousé Valdrade qu'il aimoit passionnément. Le martyre de S. Bertario, du cavalier Vanni, tableau d'une composition extravagante, mais qui gagne à l'examen; il est d'une couleur vigoureuse, quoique tirant un peu sur la brique.

Dans la première chapelle à gauche, Tobie à qui fon fils frotte les yeux avec le fiel du poisson, par Paul de Matteis; tableau un peu froid, mais gracieu-fement peint, & où il règne beaucoup de vérité.

Dans la seconde chapelle à gauche, le baptême Tome VI.

de Jésus-Christ, par Solimène; la manière en est mâle, mais les ombres des jambes du Christ sont

trop noires.

Dans la troisième chapelle, trois tableaux de Giordano: S. Apollinaire marchant sur les eaux; S. Pierre & S. Benoît conduisant une barque, pour exprimer que l'un & l'autre ont conduit l'église; & S. Benoît qui apparoît à un religieux; ces trois tableaux sont d'une manière un peu sèche. On voit encore dans cette chapelle l'histoire de Radelchi, comte de Consa, qui ayant fait assassiner le prince de Bénévent, l'an 817, vint faire pénitence au mont Cassin, où il prit l'habit de religieux; ces peintures sont aussi de Giordano.

La quatrième chapelle à gauche est celle du pape S. Victor; on l'a représenté étant encore abbé du mont Cassin, sous le nom de Didier, & résistant aux instances & aux prières des évêques, des cardinaux & des princes, qui le vouloient pour pape; il le fut cependant ensuite sous le nom de Victor III, l'an 1086. Il y a aussi plusieurs révélations de ce faint. Toutes ces peintures sont de Giordano; elles paroissent un peu saites de pratique.

Le fanctuaire est environné de deux balustrades de marbres sins de dissérentes couleurs, ornées de dix génies en bronze, qui tiennent les symboles des dissérentes dignités qui out illustré l'ordre de S. Benoît, & de ses accroissemens successifs. Il y en a un qui joue avec le corbeau; un qui tient une brebis, l'autre la palme du martyre; les autres tiennent des tiares, des couronnes ducales, impé-

riales, &c. Ils ont été fondus en 1731.

Quatre gros pilastres, revêtus de marbres sins, soutiennent la compole. Le grand-autel passe pour être du dessin de Michel-Ange; mais il est surtout remarquable par la richesse des matières précieuses dont il est sormé. On y arrive par trois marches d'albâtre: le rétable est orné de verd antique, de lapis, d'amétystes, de brocatelle d'Espagne. C'est

au-dedans de cet autel qu'est le tombeau de S. Benoît & de Ste. Scholastique, autour duquel brûlent sans cesse treize lampes, pour imiter les flambeaux entre lesquels on assura que l'ame de S. Benoît avoit été vue après sa mort. Ces reliques furent déterrées & reconnues, suivant les mémoires du mont Cassin, le 28 Mars 1066, le 18 Novembre 1486, le 13 Mars 1545, & enfin le 7 Août 1659, sous l'abbé Angiolo della Noce, qui les fit voir à tous ses religieux; il s'en félicitoit lui-même dans sa chronique du mont Cassin, en ces termes: Nunc dimittis fervum tuum, Domine, in pace, quia viderunt oculi mei sanctissimum Patriarcham Benedicsum, Italiæ deçus, Galliæ defiderium. Ces derniers mots se rapportent aux prétentions de la France. où l'on soutient que ces reliques sont à l'abbaye de S. Benoît-fur-Loire; mais les pères du mont Cassin nous opposent des procès-verbaux en bonne forme, qui ont été faits à chaque fois que ces reliques ont été retrouvées ou déterrées à l'occasion de quelque reconstruction. (Muratori, Annales d'Italie, Tome IV, pag. 154.)

Du côté de l'épitre, on voit un mausolée élevé à Vido Ferramosca qui mourut en 1532; il avoit laissé à l'abbaye des biens considérables, par un testament qui ne sut point exécuté par ses héritiers: commede-

runt sacrificia mortuorum.

A gauche est le mausolée de Pierre de Médicis, frère de Léon X, fait sur les dessins de San-Gallo en 1552. Ce prince se noya dans le Garigliano ou Liris, en poursuivant l'armée françoise.

La coupole & la voûte du fanctuaire sont aussi ornées de peintures, qui représentent la vie, les miracles & la mort de S. Benoît & de Ste. Scho-

lastique.

Le chœur est derrière le maître-autel; il a 52 pieds de long, & 86 stalles d'un travail très délicat. Tous les lambris en sont ornés de bas-reliefs, qui

représentent les hommes illustres de l'ordre de S. Benoît.

On y voit quatre grands tableaux de Solimène: le premier à droite représente S. Ratchis, roi des Lombards, qui reçut l'habit de religion des mains du pape S. Zacharie, avec Tasia sa semme & Ratrude sa fille; ils se retirèrent au mont Cassin, où Ratchis sut employé à cultiver une vigne près du couvent: mais la reine & sa falle allèrent former un monastère à Piumarola. Ce tableau est bien composé & d'une bonne couleur; mais le peintre auroit dû éviter les noirs qui règnent dans les sonds. La draperie rouge du soldat qui est sur le devant sait perdre l'accord au tableau, ainsi que l'ombre de la draperie bleue de la reine, qui est trop vigoureuse.

Le fecond représente S. Maur, qui étant envoyé en France, guérit sur son chemin les estropiés & les malades qu'on lui apporte de toutes parts. A gauche, on voit le Patrice Tertule, qui vient visiter S. Benoît avec d'autres personnes distinguées : c'est un des meilleurs tableaux de Solimène, il est harmonieux, la couleur en est vigoureuse; on y admire de très-beaux caractères de têtes, & spécialement une semme qui tient un enfant, sur le devant du

tableau.

Le troisième est le martyre de S. Placide, de ses frères Eutichius & Victorin, & de Ste. Flavie sa sœur, sous le cruel Manuca, ches des Sarrazins. Les groupes y sont bien agencés, mais la lumière papillotte; l'action du bourreau qui va décoller le saint est fausse, & les ombres de ses jambes sont trop noires; le grand bleu de sa draperie détruit l'esse général du tableau. Le quatrième représente S. Maur & Ste. Placide, qui vont prendre l'habit; ce tableau est noir & sans esset.

La voûte du chœur est ornée de peintures, qui furent saites en 1637 par Charles Mellin de Nancy.

Il y a dans plusieurs endroits de l'église des figures à commesso, c'est-à-dire, en incrustation en pierres fines; c'est une espèce de mosaïque à grands morceaux, ou pièces de rapport découpées suivant le contour des figures. Celle-ci est faite avec beaucoup d'art.

Le Tugurio ou confession, qui est sous le sanctuaire, est un souterrain creusé dans le roc en 1544, où il y a trois chapelles ornées de marbres & de peintures, dont la plupart représentent des miracles de S. Benoît. Près de-là est un autre chœur plus bas & plus étroit, où les religieux sont l'ossice de

nuit : on l'appelle Coro della notte.

La facristie est remarquable par des peintures du cavalier Conca, par de beaux ornemens en stucs dorés, des reliquaires & des statues très - riches. On doit voir aussi le chapitre, la bibliothèque, le résectoire, les archives, la tour de S. Benoît & les

chambres appelées Stanze di S. Benedetto.

Une petite allée conduit à ces chambres de S. Benoît. La première n'étant point rensermée dans là tour, n'est qu'une espèce d'antichambre qui a vingt-un pieds fur dix-fept, pavée de marbre, ornée de soixante dix-sept tableaux, tant grands que petits, tous de bonne main; il y a même un S. Pierre du Guerchin, un Ecce Homo du Guide, &c. On y voit des inscriptions qui parlent des révélations de S. Benoît. De-là on passe à la seconde pièce, qui est une partie de l'habitation supérieure de S. Benoît, ou du moins bâtie à la même place, si la construction actuelle n'est que du temps de l'abbé Pétronax. On l'a ornée d'un autel de marbre, de beaucoup de reliques, d'argenterie & de grand nombre de tableaux de prix; une Vierge, de Jules Romain; le Silence, d'Annibal Carrache, copié par le Dominiquin; un S. Benoît, de Solimène, &c. A droite de l'autel est la porte qui conduit à la troissème pièce; on y voit cette inscription: Pars superior

antiquissime turris in qua S. P. Benedicius ceelestibus visionibus illustratus, dum viveret, habitabat, & in ea Angelorum concentus, odoris fragrantiam, ac lucis immensitatem ab antiquis viris in præcipuis sessivitatibus audiri & videri solitum suit, à D. Gregorio papa

dialogorum descripta, c. 35.

Cette pièce, qui est la partie la plus distinguée & la plus ornée de la demeure de S. Benoît, a dixneuf pieds sur treize; la voûte est revêtue en stucs dorés, & dans le milieu le cavalier d'Arpino a représenté la formation d'Eve, tirée de la côte d'Adam. On y a placé les tableaux les plus précieux: une Vierge, de Raphaël, une du Guerchin; un baptême de Jésus-Christ, par le Guide; une copie en petit de la Transsiguration de Raphaël, par André Mantegna, l'un de ses disciples.

Un tableau de Giordano, représentant S. Benoît qui se roule sur les épines pour éloigner les ten-

tations.

L'esquisse de son tableau de la consécration de l'église, qui a bien autant de mérite que la peinture même.

Une Ste. Famille, d'Annibal Carrache, dans la

manière de Raphaël.

La Vierge qui fait signe à S. Jean de ne pas réveiller l'enfant Jésus, joli petit tableau du Dominiquin.

Un repos d'Egypte, du Dominiquin, d'une belle couleur & plein d'expressions naïves; on y voit un ange qui apporte des fruits à l'ensant Jésus.

Un beau petit tableau de Jacob Bassan, repré-

sentant une cène.

Un très-beau dessin du Josepin, représentant Jé-

sus-Christ à la colonne.

On voit de la fenêtre les fondemens de l'ancienne tour, dont les murs ont près de dix pieds d'épaisseur; c'est ce qui fait croire qu'ils ne subsistoient pas du temps de S. Benoît : car il est difficile de croire que les commencemens de cette abbaye aient été si confidérables.

Vis-à-vis de la fenêtre est un petit oratoire d'albâtre, orné de bas-reliefs dorés & de reliques, avec un crucifix de buis fait par Donatello.

Le bâtiment neuf qui a été commencé en 1704, est du côté de l'occident & du septentrion; il contient le logement des dames & des étrangers de distinction, Foresteria de' nobili; l'hospice pour les pélerins & leur résectoire, sur lesquels est écrit Xenodochium Peregrinorum. Les religieux vont les servir à table, quoiqu'il y ait un père qui, par sa place, est chargé d'en avoir soin, & qu'on appelle Vicario dell' Ospizio; en bas sont les atteliers & les

logemens des ouvriers.

L'ALBANETA est un petit couvent, qui est à un quart de lieue de celui du mont Cassin; il sut bâti dans le dixième siècle par un religieux qui revenoit de la Terre-Sainte. On a fait rebâtir l'église en 1729, & il y a plusieurs logemens pour les religieux du mont Cassin, qui y vont prendre l'air, ou passer le temps de leur convalescence. C'est-là qu'habita en 1538, pendant quarante jours, S. Ignace, fondateur des Jésuites, lorsqu'il vint avec Pierre Ortiz y faire des exercices spirituels (1). Le père Gravina, Dominicain, dit que ce fut-là qu'il composa sa règle: Montem illum contemplationis aliquot mensibus inhabitavit, ibique velut alter Moyses & Legislator secundas religiosorum legum tabulas fabricavie, primis non absimiles. En effet, il ne tarda pas à donner la dernière forme à cette célèbre compagnie, puisque la première bulle du pape Farnèse Paul III, est du 27 Septembre 1540, jour dont on célébroit l'anniversaire chez les Jésuites avant leur destruc-

<sup>(1)</sup> Il avoit commencé dès 1528 à Paris l'établissement de son ordre. Il mourut en 1556; il eut pour successeurs Lainez, mort en 1565, Borgia en 1572, Mercurien en 1581, Aquaviva en 1615, Vitteleschi en 1645, Carassa en 1649, &c.

tion en 1773. Constantin Cajetan a sait à ce sujet un ouvrage où il prétend prouver que les Jésuites étoient une branche de l'ordre de S. Benoît; il y avoit sans doute bien des rapports de science & de vertu; mais il n'y en avoit guère dans le plan, ni dans l'exécution du projet de S. Ignace.

On a changé en un oratoire la chambre où il habita, & dans le tableau de la Vierge, qui est actuellement sur l'autel, on l'a aussi représenté. Voyez le père Masseo, le père Bouhours dans les vies de S. Ignace, Orlandini, hist. soc. Iesu, Riba-

deneira, & Alegambe de script. soc. Jesu.

Je passe sous silence, pour abréger, beaucoup de choses remarquables, qu'on trouvera citées dans la Descrizione Istorica di monse Gassino, que Flavio

Marra donna en 1751.

L'abbaye est composée d'environ trente-cinq religieux, & d'une grande quantité de domestiques; il y a encore une trentaine de religieux qui sont distribués ailleurs. L'abbé doit être pris parmi les prosès de la maison; il change tous les six ans, & il est élu par le chapitre général, composé de tous les abbés de la congrégation du mont Oassin, qui comprend soixante-douze maisons, & de tous ceux qui ont été abbés; car ce-titre est indélébile: semet Abbas, semper Abbas.

Le père Marino Migliarèse étoit abbé en 1765: on distinguoit alors Don Pietru Ottoboni Buoncompagno, neveu du prince de Piombino, le père Placide Federici, archiviste, jeune homme plein d'esprit & de savoir, le père Julio Catalette, lecteur de philosophie, le père Correale, qui travailloit à un dictionnaire hébreu & caldaïque de la bible, & le père Ottavio Ruggi de Salerne, auteur de divers

ouvrages de piété. (1)

<sup>(1)</sup> La Société Typographique de Bonillon a publié la Bibliothéque des Ecrivains de l'ordre de S. Benoît.

La fituation élevée de cette abbaye fait qu'on y a des orages fréquens; il ne se passe guères de mois que la foudre n'y tombe & n'y fasse quelque dégât; on y ressent aussi toutes les années de petites secousses de tremblement de terre. On me raconta qu'en 1752 ou 1753, le premier dimanche de carême, il y avoit eu jusqu'à quinze secousses.

La montagne de Cairo, qui est près de-là, est si haute, que quand on est au-dessus, on peut voir les deux mers, comme des environs de Camaldoli,

dont nous parlerons à l'article d'Arezzo.

A quatre lieues du mont Cassin, vers l'orient, est Venafro, dont le territoire étoit célèbre chez les Romains par ses bonnes huiles. Hor. II. Od. 4.

Aquino, patrie du docteur angélique S. Thomas d'Aquin, est à une lieue du mont Cassin, du côté

de l'occident.

En allant du mont Cassin à Rome par Frosinone, on peut passer à Arpino, qui est trois lieues à la droite de Ceprano, & à cinq lieues de Frosinone, mais dans la terre de Labour, l'une des provinces

du royaume de Naplas.

La patrie de Cicéron est à une lieue d'Arpino; c'est Villa di San Domenico, où est un couvent de Dominicains, situé dans une isle que forme le Fibrino, avant que de tomber dans le Lirss ou Garigliano. Cicéron y avoit une de ses maisons de camipagne, & c'étoit celle où il alloit le plus volontiers; Atticus, qui étoit son ami intime, y alloit aussi de préférence. « J'aime l'isle de Fibrious aussibien que vous, lui écrivoit Cicéron, c'est ma patrie & celle de mon frère; tout m'y rappelle mes ancêtres : c'est mon père qui a rebâti la maison ; il y a passé presque toute sa vie dans l'étude, avec la tranquillité qui étoit nécessaire à sa santé. J'y vois un peuple vertueux, & des sacrifices champêtres; les beautés naturelles qu'on y trouve flattent plus que l'or, les marbres, les aqueducs & les palais. » De legibus Dial. 21. C. 1, 2, 3.

#### 234 VOYAGE EN ITALIE.

De S. Germano à Ceprano, il y a six lieues, c'est le premier village de l'Etat Ecclésiastique; de Ceprano à Frosinone, quatre lieues; de Frosinone à Ferentino, deux lieues; de Ferentino jusqu'au bas d'Anagni, deux lieues & demie: on s'arrête ordinairement à une auberge, qu'on appelle l'Osteria della sontana d'Anagni, & qui tire son nom d'une sontaine qui en est proche. L'auberge sait partie d'un hameau qui est au milieu des champs.

ANAGNI est une ville de l'Etat Ecclésiastique à quatorze lieues de Rome, & à trente de Naples; elle

étoit autrefois très-riche:

Hernica saxa colunt quos dives Anagnia pascis.

En. VII. 684.

Si elle est dépeuplée actuellement, c'est par un effet de la dépopulation générale de l'Italie. Je n'ai pas oui dire, quoique je m'en sois informé, qu'il y eût plus de misère qu'ailleurs, comme l'a dit un écrivain moderne, qui l'attribue à la malédiction de Boniface VIII. Il me paroît même par l'histoire, que cette ville ne mérita point d'être maudite par ce pape. Etant en guerre contre les Colonnes, il les excommunia en 1297, il excommunia ensuite Philipe-le-Bel en 1302, ce prince tint une assemblée à Paris, où le chevalier Guillaume Nogaret se porta accusateur contre le pape, & proposa de le faire arrêter; il se chargea lui-même de l'exécution; & le 7 Septembre 1303, il se trouva sous Anagni, sans y être attendu. Nogaret, aidé des Colonnes, surprit la ville; ce sut dans ce moment de désordre, que Sciara Colonna se voyant maître de la personne du pape, s'emporta jusqu'à le frapper de son gantelet au visage, ce qui a fait dire en Provence que Nogaret avoit donné un soufflet au pape; mais les habitans d'Anagni ne furent point la cause de cette surprise & de cet emportement; au contraire, ils prirent les armes le sur-lendemain; & chassèrent les ennemis du pape;

cependant Boniface VIII, outré de cet événement, quitta son pays pour retourner à Rome, où il mourut le 11 Octobre, dans une espèce de démence produite, suivant quelques historiens, par le ressentiment & la sureur, qui étoient les suites naturelles de son caractère violent.

D'Anagni à Valmontone, il y a quatre lieues & demie; Valmontone n'est qu'à une lieue & demie de Palestrine. Valmontone est une petite ville qui appartient au prince Doria, comme héritier de la maison Pamsile: elle est sur le sommet de la montagne; l'aspect en est joli, & les environs pittorèsques. Dans l'église & dans le château il y a quelques tableaux. De Valmontone à Colonna, il y a trois lieues; de Colonna à Torrenuova, trois lieues; de Torre nuova à la porte de Rome, deux lieues.

#### CHAPITRE XIV.

Route de Toscane par Civita Castellana, Terni, & Spolette.

LORSQU'ON a passé le Ponte molle, qui est à une lieue au nord de Rome, on trouve deux chemins, dont l'un tire vers le nord-ouest pour aller à Viterbo, c'est celui que nous avons suivi en venant à Rome; l'autre va directement au nord vers Civita Cassellana, c'est celui que nous suivrons actuellement pour retourner à Florence; c'est aussi le chemin de la Romagne, dont nous avons à parler.

On rencontre près de Regnano l'ancienne voie Flaminia, dont les pierres sont très-larges & encore très-bien liées, mais sort glissantes pour les chevaux, qu'on est obligé d'y conduire avec beaucoup de cir-

conspection.

CIVITA CASTELLANA, ou Citta Castellana, est une

## 236 VOYAGE EN ITALIE.

ville d'environ trois mille ames, fituée dans la Sabine, à trente-quatre milles de Rome, près de la voie Flaminia, sur une élévation ou rocher en forme de presqu'isle, qui a la figure d'un quarré long: cette ville a deux milles de tour, presqu'un mille de long, & un quart de mille, ou environ deux cent toises de largeur. Elle a quatre portes qui regardent vers les quatre parties du monde; mais elle ne tient à la montagne principale que par le côté de la citadelle; elle est environnée de trois côtés par de petites rivières, qui coulent dans des vallons très-profonds. Deux de des torrens vont se jeter dans le troisième, au-dessous de la ville; ce dernier s'appelle Treia, & va se jeter à deux milles de-là dans le Tibre.

Le Père Mamachi & d'autres auteurs ont disserté beaucoup sur l'ancien nom de cette ville. Un favant, qui y étoit né, écrivit furtout dans le dernier siècle, pour prouver que Civita Castellana est l'ancienne Veies, prise par les Romains sous la conduite de Camille, trois cent quatre-vingtseize aus avant Jésus-Christ, après un siège de dix ans. Ovide, Fast. II. Cette ville avoit été pendant plus de trois cent cinquante ans l'écueil de toute la puissance romaine. Romulus avoit fait la guerre aux Veiens sans succès, & ils avoient vaincu les trois cent Fabius quatre cent soixaute-dix-sept ans avant Jésus-Christ. Cluvier place la ville de Veies à Scrofano. Luc Holstonius la met près du bourg d'Isola; mais bien d'autres savans croient comme le Père Mamachi, la reconnoître dans la fituation de Civita Castellana. Baronius, dans ses Annales fur l'année 1084, est du même avis : Castellanum oppidum, diclum antiquitus Veios; & les habitans de cette ville se sont toujours glorifié de cette belle origine. Le pont qui est au pied de la ville s'appelle ponte della Cremera, & l'on y voit une inf. cription qui assire que ce sur le lieu de la désaite des trois cent Fabius.

E di Cremera a l'acque,
Di fangue, di sudore bagnati e tinti;
Trecento Fabii in un sol giorno estinti.
( Metastasco, nel Casone.)

D'autres prétendent que Baccano étoit l'ancienne Veies, & que Civita Castellana étoit Fescennium ou Falerium des anciens. Voyez le Père Hardouin sur le mot Falisques, Muratori, Scrip. rer. Italic. Tom. X, page 221; & surtout l'ouvrage qui a pour titre: Veio difeso, discorso di Domenico Mazzochi dottore dell' una e l'altra legge, ove si mostra l'antico Veio essere hoggi Civita Castellana. In Roma, 1646, in-4°. Supplimento à Civita Castellana circa la sua distanza da Roma, discorso di Domenico Mazzochi alquale si è aggiunto il sintagma di Giuseppe Castiglione in disesa di Veio, in Roma, 1663, in-4°. Ces deux ouvrages de Mazzochi sont rares; mais je les ai vu chez M. Paglia, l'un des habitans les plus lettrés de Civita Castellana.

Je trouve que la position de cette ville est un des meilleurs argumens pour ceux qui disent que c'est l'ancienne Veies; elle est inaccessible de trois côtés, & le rocher taillé à pic, pour ainsi dire, étant désendu sur son quatrième côté par une forteresse, pouvoit très-bien soutenir un siège de dix ans.

Après que les Goths eurent ravagé la plupart des villes d'Italie, on rebâtit un château dans l'endroit dont nous parlons, & de-là vient probablement le nom de Civita Castellana; on voit dans un concile de l'an 853, Rodericus Castellanæ Episcopus. La citadelle qui y est actuellement, est d'une bonne architecture: les murs en sont très-épais; ils sont bâtis d'une espèce de tus, qui est très-propre à résister au canon, mais qui s'écaille à la gelée, ce qui le rend peu propre aux ornemens d'architecture. Les Espagnols, qui trouvèrent cette sorteresse à leur bienséance lorsqu'ils y passèrent en

1744, s'y fortisièrent, avant & après l'affaire de Veletri. Depuis ce temps-là, le pape y entretient une garnison de trente hommes; il y avoit aussi

en 1765 cinq à six prisonniers.

Du haut de la tour de cette citadelle on voit le château de Caprarola, qui en est à douze milles du côté du couchant, le mont S. Oreste, Candidum Soracle, qui a trois cent cinquante-cinq toises de hauteur, & les côteaux de la Sabine, qui sont très-agréables, très-fertiles & très-peuplés. Parmi les villes & villages dont ils sont couverts, on distingue Magliano, ville où réside le vicaire de l'évêque de la Sabine; près de-là est un banc d'huîtres sossiles d'une assez grande étendue.

La montagne sur laquelle est bâtie Civita Castellana, est un tussau rougeâtre, dans lequel sont renfermées des pierres-ponces noires & brûlées, les unes petites, les autres aussi grosses que le corps d'un homme; elles surnagent à l'eau. Ce même tussau se revoit à Santa Maria di Falari, où quelques personnes placent l'ancienne Falerium; les murs qui subsistent encore sont bâtis avec de gros blocs de cette matière, placés les uns sur les autres sans ciment; c'est à une lieue de Civita Castellana.

La ville de Civita Castellana a été jointe du côté du nord avec le reste de la campagne par un très-beau pont, dont les piles sont d'une hauteur extraordinaire. Cet ouvrage sut fait en 1712, par les soins du cardinal Impériali, qui etoit alors Prefetto del Buon Governo, c'est-à-dire, qui présidoit à la congrégation chargée des détails relatifs à l'utilité publique; le torrent qui passe sous ce pont s'appelle Rio Maggiore, ou Remicci.

En partant de Civita Castellana, on trouve d'abord, à trente-neuf milles de Rome, Borghetto, & ensuite un beau pont sur le Tibre, appelé *Ponte* Felice, parce qu'il sut fait par Sixte-Quint, dont le nom étoit Felix. On passe ensuite dans les mon-

239

tagnes, & l'on arrive à Otricoli; on a trouvé dans des fouilles près de la ville une superbe mosaïque, dont le sujet est tiré de l'Iliade, & qui servira de pavé pour la Rotonde du musée au Vatican.

On remarque ici des collines formées de galets ou brescia, c'est-à-dire, de ces petits cailloux arrondis, qui par leur forme indiquent assez qu'ils ont été roulés long-temps par les eaux; ils ne peuvent donc se trouver ainsi sur les collines que par les suites d'un très-grand bouleversement. Pareille chose se trouve en beaucoup d'endroits. Voyez les Mémoires de M. Guétard.

Tout ce canton jusqu'à Viterbe, qui est à quelques lieues sur la gauche, c'est-à-dire, au couchant, est indiqué par Virgile, lorsqu'il parle que l'invulnérable Messapus conduisit au secours de

Turnus.

At Messapus equum domitor, Neptunia proles,
Quem neque sa igni cuiquam nec sternere serro,
Jam pridem resides populos desuetaque bello,
Agmina iu arma vocat subito, serrumque retractat.
Hi Fescennias acies aquosque salisces (1),
Hi Soractis (2) babent arces, Flaviniaque arva,
Et Cimini (3) cum monte Lacum, Lucosque Cupenos.
En. VII. 691.

Aux environs du mont S. Oreste, la pierre est d'un bleu noir, parsemée de globules blancs, qui paroissent être du quartz, & qui ressemblent presque à du sel; c'est avec cette pierre, qui est trèsdure, qu'on a pavé la voie Flaminia, dont nous avons parlé.

NARNI est une petite ville de trois mille ames, à cinquante-cinq milles de Rome, bâtie en amphi-

<sup>(1)</sup> Falerium, que quelques-uns croient être Civita Caffellana, étoit la capitale des Falisques. (2) Soracte, le mont S. Orefte, près de Civita Caftellana.

<sup>(3)</sup> Lacus Cimini, aujourd'hui Lago di Vico, ou lac de Viterbe.

### 240 VOYAGE EN ÎTALIE. théâtre fur le penchant d'une colline agréable; au bas de laquelle coule la *Nera*; c'est cette rivière dont parle Virgile:

Contremuit nemus & Sylvæ intonuere profundæ,
Audiit & Triviæ longe Lacus, audiit amnis
Sulfurea Nar albus aqua fontesque Velini.
Æn, VII. 517.

Pline l'appelle Narnia; mais il dit qu'autrefois on l'appeloit Nequinum, peut-être étoit-ce à nequitia, à cause de la sérocité de ses habitans, qui aimèrent mieux égorger leurs enfans, que de les donner par composition, à des ennemis qui alloient

prendre leur ville.

Narni a produit des hommes célèbres, entre autres François Cardoli, dont la mémoire étoit si prodigieuse qu'il répétoit mot à mot deux pages entières, en rétrogradant du dernier mot jusqu'au premier, pour les avoir entendues une seule sois. Les familles Cardoli, Cardoni, Scotti, Mangoni, Vipera, distinguées en Italie, viennent de Narni. C'est la patrie de Gattamelatta, fameux général des Vénitiens, qui remporta pour eux différentes victoires, & à qui l'on a élevé une statue de bronze à Padoue.

Dans le temps que Charles-Quint assiégeoit le pape Clément VII dans le château S. Ange, les troupes Vénitiennes, qui venoient joindre l'empereur, prirent Narni, brûlèrent & démolirent la plupart des maisons & des édifices publics; ils égorgèrent jusqu'aux femmes & aux enfans. Ils la réduisirent au point que Léandro Alberti, qui y passoit en 1530, ne put trouver un endroit pour y loger.

Il y a un aqueduc à Nami de quinze milles de long, qu'on a percé au travers des montagnes, & qui sournit de l'eau à beaucoup de sontaines.

Au bas de Narni, & un peu au-delà du pont

qui mène à Pérouse, on voit les restes d'un pont magnifique, bâti par Auguste, pour joindre les deux collines. On trouve dans des voyageurs que l'arc du milieu a cent soixante pieds; mais j'ai reconnu qu'il n'en avoit qu'environ quatre-vingttrois; celui qui est entier, & sous lequel passe le chemin, en a soixante, & les piliers ont vingthuit pieds. On voit que le terrain a cédé; comme cela est arrivé en plusieurs endroits de l'Italie, sans quoi un ouvrage aussi solide & aussi bien fait eût subsissé plus long-temps; ce qui en reste an2 nonce une très-grande manière. On trouve la defcription & la figure de ce pont, & de plusieurs autres, dans un petit ouvrage, qui a pour titre': Descrizioni di diversi ponei esistenti sopra li siumi Nera e Tevere; Agostino Martinelli, Roma, 1676, in-40. (1). Il y a dans Martial une épigramme où il en fait mention:

Narnia sulfureo quam gurgite candidus amnis
Circuit, antipiti vix adeunda jugo.
Quid tam sepe meum nobis adducere Quinchum
Te juvat, & lenta detinuise mora?
Quid nomentani (2) causam mihi perdis agelli.
Propter vicinum qui pretiosus erat?
Sed jam parce mihi, nec abutere, Narnia, Quincto,
Perpetuo liceat sic tipi Ponte frui.
Mart. VII. 93.

Le pont de Narni est bâti sans ciment, de larges blocs d'une pierre blanche dont est formée la

<sup>(1)</sup> Voyez aussi le Latiam Vetus, du cardinal Corradini & du père Volpi: Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti Bolognese, in-40. Blondi stavii Forlivensis, Roma instaurata, in-solio. Cet ouvrage se trouve aussi en italien, sous ritre: Roma ristaurata & Italia illustrata, da Biondo da Forli; tradotte in buona lingua volgare per Lucio Fauno, in Vineggia 1558. in-8.

<sup>(2)</sup> Nomentanum, quatre ou cinq lieues au nord de Rome, où étoit la maison de Martial; on croit que c'est Lamentana dans la Sabine.

# 242 VOYAGE EN ITALIE.

montagne de cette ville; cette pierre ressemble au marbre blanc, ou n'en dissere guère, sinon que le grain en est un peu plus lisse & n'a pas les points brillans qui se trouvent dans le beau marbre blanc, & surtout dans le marmo Saglino; peutêtre est-ce un commencement de marbre qui n'a pas été entièrement persectionné, à peu-près comme celui de l'amphithéâtre de Capoue.

Du haut de Narni, l'on voit au nord de la plaime la ville de Cesi, située au pied d'un rocher, qui depuis long-temps semble menacer ruine. On prétend qu'il est attaché avec des chaînes à la montagne voisine; du moins il y a une désense sous peine de la vie, à qui que ce soit, de couper du bois sur ce rocher. On a lieu de craindre un sort pareil à celui de Pleurs & de Velleia, dont nous avons parlé dans les deux premiers volumes de notre Voyage.

Il y a dans la ville même de Cesi des cavernes ou crevasses de la montague qui donnent un vent réglé par plusieurs issues, qu'on appelle Bouches d'Eole, Bocche di vento, ou Grotte di vento (1); ce vent qui est très-frais se conduit dans les maisons par des tuyaux, pour rafraschir le vin, les caves & les appartemens, il est quelquesois à quatre degrés

au-dessous du tempéré, même en été.

C'est au-dessus de la montagne de Cesi, & à trois milles de-là, qu'étoit la ville de Carseoli, dont il est parlé dans l'Histoire Romaine & dans Ovide, Fast. IV. 683; mais les ruines de Carseoli se réduisent presqu'à rien.

La vallée de Terni est une des plus belles que j'aie

<sup>(1)</sup> Nous avons en France un phénomène pareil à Nyons, près Vaureas en Dauphiné. Voyez Expilly. Dictionnaire de la France, en six vol. in folio; Richard, Histoire de l'air; Boule, Histoire du vent Pontias. M. de Saussure a observé la même chose dans l'isle d'Ischia, au pied du roc de S. Marin, & surtout au bord du lac de Lugano. Journal de Physiq. Jany, 1776.

243

vues en Italie; la Nera serpente au milieu, & il y a de petits bois qui y sont disposés si heureusement, qu'ils en font comme un parterre, terminé par les montagnes qui l'environnent. On traverse cette vallée en allant à Terni, par un très-beau chemin qui a sept milles de long. On voit sur la droite, avant d'y arriver, le village de Cillicipoli, c'est-à-dire, Collis Scipionis, & sur la hauteur Torre Majore. C'est-là que le Père Boscovich avoit établi un des signaux de ses triangles, dans la mesure qu'il sit des degrés de la terre entre Rome & Rimini; les paysans des environs, qui pensoient que l'on vouloit faire des fortiléges, détruisirent ses signaux, & lui firent éprouver plusieurs sois les inconvéniens de l'ignorance qui règne encore dans ces campagnes.

On pratique dans ce canton-là une chasse singulière; on élève & l'on apprivoise des pigeons, appelés Mandarini, qui vont au-devant des pigeons de passage, & les conduisent dans la forêt & sur les arbres mêmes où les chasseurs les attendent. J'en ai vu prendre, au commencement d'Octobre, cent cinquante en un jour, près de Terni, quelquesois on en prend jusqu'à cinq cent.

TERNI est une ville de sept mille habitans, située à soixante-deux milles de Rome; elle est remarquable par la sameuse cascade qu'on y voit, mais elle est encore célèbre comme la patrie de Tacite, l'historien, & celle de l'empereur Tacite & de l'empereur Florien, frère de Tacite (1).

Quand on veut citer les anciens auteurs qui ont parlé de Terni, l'on est obligé de dire que Cicéron reproche à deux habitans qui avoient déposé en faveur de Pison, d'avoir porté un faux témoignage. (Cic. in Pis.) Pline appelle les habitans de Terni Interamnates Umbri, cognomine Nartes; il ajoute

<sup>(1)</sup> Voyez Historia di Terni descritta da Francesco Angeloni. InRoma 1646, in-4.

que la nation des Ombres étoit une des plus anciennes de l'Italie: Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur, ut quos Umbrios à Gracis putent dictos quod inundatione terrarum imbribus superfuissent, 300 eorum oppida Thusci debellasse reperiuntur. L. III.

Cap. 14.

On voit à Terni quelques restes d'antiquités: dans le jardin de l'évêché, il y a un morceau d'amphithéâtte, avec des souterrains, & l'on y voit encore la pierre qui étoit au-dessus de la porte d'entrée. On trouve aussi à l'église de S. Salvadore quelques restes d'un temple du Soleil. A S. Siro & dans les caves du collège, les restes d'un temple d'Hercule. Dans le casin de la maison Spada, les substructions qui servoient à d'anciens bains.

L'église des Cordeliers, Franscescani Conventuali, est une de celles où S. François a été; &

elle lui est aujourd'hui dédiée.

Dans l'église cathédrale, il Duomo, il y a un très-bel autel de marbre, & l'on y conserve une relique bien rare; c'est comme à Venise le sang même de Jésus-Christ.

Quelque petite que soit la ville de Terni, elle a treize mille écus romains, ou près de soixante-dix mille liv. de revenu; elle est administrée sous une forme presque républicaine. Soixante-dix nobles, dont la noblesse est héréditaire, forment le conseil général, & choisissent douze députés; ceux-ci choisissent tous les deux ans six nobles, parmi lesquels on prend tous les deux mois, les trois *Priori* qui gouvernent la ville.

Parmi les familles remarquables de Terni, on trouve celle des comtes Spada, qui est des plus illustres de l'Italie; le comte Alexandre Spada s'y distinguoit en 1765 par son goût pour les lettres; & la jeune comtesse Marie Eléonore Spada, par

la beauté & par l'esprit.

M. l'avocat Orlandi, habile antiquaire, chez

qui l'on voyoit une bibliothéque & un cabinet

curieux, faisoit honneur à cette ville.

LA CASCADE de Terni, appelée Caduta delle Marmore, est formée par le Velino, qui tombe de plus de deux cent pieds de haut dans la Nera: je crois qu'à l'exception du saut de Niagara, dans l'Amérique, il n'existe pas une aussi belle chûte d'eau. Curius Dentatus, vers l'an 671 de Rome, & quatre-vingt-trois ans avant Jésus-Christ, rassembla les eaux dispersées dans le territoire de Rieti, pour leur donner un écoulement par le Velino, & ensuite dans la Nera, ce qui forma probablement cette cascade: Lacus Velinus à M. Curio emissus interciso monte in Nar dessuite, ex quo est villa siccata. (Cic. ad Atticum, L. IV. Ep. 14.)

Rieti, qui est à quelques milles de-là, est sur les confins du royaume de Naples; cette plaine de Rieti, dans laquelle coule le Velino, est celle que Cicéron, dans la même lettre, compare à la vallée de Tempé: Reatini me ad sua Tempe duxerunt.

On y trouve partout une incrustation singulière dont parle Pline, quand il dit: In Ciconum sumine & in Pieeno lacu Velino lignum dejectum lapideo cortice obducitur, Pline II. 103. Elle ressemble à celle de la sontaine qui est près de Meaux, & dont les eaux ont sormé une espèce de montagne d'incrustation. En descendant de la plaine, on va se placer sur le penchant de la montagne à mi-côte, & presqu'en sace de la cascade, pour voir dans toute sa beauté le spectacle extraordinaire de la chûte de ce sleuve. Cette cascade de Terni a trois chûtes dissérentes: mais la principale, qu'on assure être d'environ deux cent pieds (1), est la plus singulière, lorsque dans le temps des pluies le Velino

<sup>(1)</sup> Le Nil a aussi une sataracte de deux cent pieds, voyez la Martinjère au mot Nil. Le sleuve S. Laurent, une de cent quarante, appelée le Saut de Niagara; Lettres édifiantes. Tome XXVI, page 32.

### 246 VOYAGE EN ITALIE.

/déborde & s'étend sur toute la largeur de la mongagne; la cascade devient alors immense. Quand le soleil y donne, elle est encore plus belle; toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se voient dans les gouttes d'eau dispersées par le choc & la résistance de l'air; c'est probablement ce que vouloit dire Pline, en disant : in Italia Locris & in lacu Velino nullo non die apparere arcus, L. II, chap. 62, Il est vrai que ce passage est sous un titre qui sembleroit annoncer que Pline n'a pas connu la cause de l'effet qu'il raconte, puisqu'à la tête de ce chapitre il y a, de proprietatibus calii in locis; or, gertainement l'arc-en-ciel de la cascade n'est point un météore, ni un effet du ciel. Le pape Pie VI a fait bâtir un petit belvedère fur la montagne qui est vis-à-vis de la cascade, & l'on y va pour en examiner ou dessiner les effets. Lorsqu'on veut en voir toutes les variétés, l'on va aussi se placer au-bas de la montagne sur le bord de la Nera. d'où l'on voit en face tous les effets de l'eau qui tombe au travers des rochers: je suis persuadé que c'est de la cascade de Terni que parle Virgile, lorsqu'il dépeint l'endroit par où la surie Alecto rentra dans les enfers:

Est locus Italiæ in medio sub montibus altis,
Nobilis & sama multis memoratus in oris,
Amsancti valles, densis hinc frondibus antrum,
Urget utrumque latus nemoris, medioque fragosus
Dat sonitum saxis & torto vortice torrens.
His specus horrendum & sævi spiracula ditis,
Manstrantur: ruptoque ingens Acheronte vorago,
Pestiferas aperit squees.

VII. 563.

Ce milieu de l'Italie, ce torrens fragosus, c'està dire, qui se précipite à grand bruit, ces spiracula ditis, qui semblent répondre aux eaux sous seux sous la Nera, conviennent mieux à Terni qu'aux confins de la Campanie & de la Pouille, où quelques commentateurs les ont supposés. Après être sortis de Terni, nous prîmes la route de Spolette, qui en est à sept lieues. On passe, avant d'y arriver, une montagne rude & escarpée, appelée Somma, qui est à deux lieues de Spolette.

Le Clieumnus, qui coule au bas de la ville, étoit célèbre autresois par la blancheur des troupeaux qui paissoient sur ses bords; on croyoit que les eaux de la rivière contribuoient à cette blancheur; Pline fait du Clieumnus la plus josie description dans ses lettres, L. VIII, Ep. 8,

#### CHAPITRE XV.

# Description de Spolette & de Foligno,

Spolett, Spolette, est une ville de sept mille ames, située dans l'Etat Ecclesiastique à quatre-vingt-huit milles de Rome, & au sommet d'une montagne; c'est une ville très ancienne, au rapport même de Pline, car il compte les Spolettini parmi les Ombres, qu'il appelle gens antiquissima staliæ; elle sur faite colonie romaine après la fin de la première guerre punique, deux cent quarante-deux ans avant Jesus Christ. Auguste étoit à Spolette le premier jour où il sut salué comme maître de l'empire romain.

Les Spolettins se vantent surtout d'avoir repoussé Annibal, dans le temps même où il venoit de défaire les Romains à la bataille de Trasimène (1); il y a une des anciennes portes, rensermée aujourd'hui dans l'intérieur de la ville; on l'appelle porta suga, en mémoire de cet événement: on y

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage intitulé: Delle historie di Spoleti, supplimento di quelle del regno d'Italia nella parte che socca al Ducato Spoletino, a principi di esso, e alla città che ne su Capo; di-Bernardino de Conti di Campello, 2 vol. in-4. In Spoleti, 1672.

lit cette inseription: Annibal cæsis ad Trasymenum Romanis, urbem Romam insenso agmine, petens, Spoleto magna suorum clade repulsus, insigni suga,

portæ nomen fecit.

La cathédrale est presque toute de marbre; on y voit une très-ancienne mosaïque, & une image de la Vierge, qui passe pour être de S. Luc; plusieurs peintures de Philippe Lippi, qui fut empoisonné par jalousie en 1438; il est enterré dans cette église. Son tombeau sut fait par ordre de Laurent de Médicis, & l'épitaphe par Ange Politien.

Dans la croîsée à droite, on voit un tableau du Guerchin, représentant deux religieux & Ste. Cécile priant la Vierge dans la gloire; ce tableau est assez vigoureux de couleur, mais la gloire n'est pas assez aërienne : il y a encore dans cette

église une Vierge d'Annibal Carrache.

L'église de S. Philippe de Néri est bâtie dans le goût de S. André della Valle à Rome; il y a sur le maître-autel un S. Philippe de Néri, qui invoque la Ste. Vierge dans un nuage; la manière tient du Lansranc: la Vierge n'est pas belle, le saint est mieux; la tête est un peu grise; la chasuble en est assez bien traitée.

A la croisée à gauche, il y a une Ste. Famille du cavalier Conca, où il y a des caractères de têtes assez gracieux; il est un peu violet de cou-

leur & foible d'ailleurs.

On va voir à Spolette l'église de S. Pierre, hors de la porte romaine, où S. Pierre consacra Saint-Brice, premier évêque de Spolette; l'église de S. Grégoire, où sont les corps de dix mille martyrs; celle de Notre-Dame de Lorette, hors de la porte du même nom; celle de S. Salvador des Dominicains, où l'on révère un clou de la passion.

L'église du Crucifix est ainsi appelée à cause d'un crucifix peint à fresque sur le maître-autel. Le sanctuaire de cette église est pratiqué dans un

ancien temple de la concorde, dont il subsiste encore six colonnes corinthiennes, trois de chaque côté, mais la frise en est dorique; ce fragment est peu de chose.

Les palais remarquables de la ville sont ceux de Coligola, Ancaiani, Leti, Mauri, Pianciani, des ducs Benedetti & Firentillo, des Spada, Cam-

pelli, Alberini, &c. .

Dans la chapelle du palais Ancaiani, il y a un

tableau de Raphaël peint à gouache sur toile.

On voit les restes d'un temple de Jupiter dans le couvent de S. André, & d'un temple de Mars au-delà de la rivière, là où est l'église de S. Isac ou de S. Julien. Il y a aussi des restes, d'un château

bâti par Théodoric.

Un aqueduc très - considérable, bâti par les Romains, amène l'eau de monte Luco, à six milles de Spolette, & de la Caprareccia, qui en est à trois milles; les conduites passent sur un pont, aqueduc de six cent pieds de longueur, & de trois cent pieds de haut, qui joint les deux montagnes, & qu'on appelle ponte delle Torri; ces eaux passent aussi sur le ponte Sanguinario, qui joint le mont S. Ange avec monte Luco; ce pont est ainsi appelé à cause du grand nombre de martyrs qui furent précipités en ce lieu dans le temps des persécutions.

Il y a près de la ville une congrégation très-estimée de gens libres qui vivent religieusement, on les appelle Romiti di monte Luco; ils portent en esset un habit d'hermite, de couleur canelle, ils se rassemblent tous les matins sous les yeux de leur prieur: quoiqu'ils soient beaucoup moins gênés que les religieux, ils mènent une vie très-retirée &

très-exemplaire.

La ville de Spolette est fort sujette aux tremblemens de terre; il y en a eu près de cinquante en huit ou dix jours de temps dans le commencement

d'Octobre 1765.

#### 250 VOYAGE EN ITALIE.

Parmi les hommes illustres que Spolette a produits, on compte un des meilleurs poëtes de l'Italie, l'abbé Vincent Leonio, qui vivoit au milieu du dernier siècle; on cite le sonnet suivant comme un des plus beaux qu'il y ait dans la poësse italienne.

Non ride fior nel prato, onda non fugge,
Non scioglie il volo augel, non spira vento,
Cui piangendo io non, dica ogni momento,
Quell' acerbo dolor, che il cor me sugge.
Ma quando a lei che mi diletta e strugge,
L'amoroso disso narrare io tento,
Appena articolato il primo accento,
Spaventata la voce al sen risugge.
Cosi amor ch' ogni strazio sta in me raccolto,
Ferimmi; e la ferita a lei, che sola,
Potria sanarla, palesar m'è tolto.
Ab che giammai non formerò parola,
Poichè l'Alma, in veder l'amato volto,
Il mio cor abbandona e a lei sen volo (r).

Près de Spolette est la ville de Bevagna, en latin Mevania, à l'embouchure du Clitumno; quelques-uns ont cru que c'étoit la patrie de Properce; mais M. Orlandi croit la reconnoître mieux dans un petit endroit champêtre près de Bettona du côté de Pérouse.

On trouve aussi près de-là, & surtout à Amelia; les meilleurs raisins de l'Italie, en particulier l'espèce appelée Pizzutello, uva Cornetta, dont le grain est alongé en pointe, ferme, & d'un goût excellent. Entre Narni & Terni, on trouve un raisin sans pepins, uva passa ou passarina.

A l'une des postes qui est entre Spolette & Foligno, appelée le Vene, & à neuf milles de Spolette, au sortir de la porte delle Vene, on trouve à

<sup>(1)</sup> Voyez Canzoni di Vincenzo Leonie da Spoleto, in occafione dell' assedio e liberazione di Vienna, in Fiorenza, per Pietro Mutini 1684, in-4. & le P. Quadrio, Tom. III. P. 123.

gauche sur le chemin un temple qui est vers la Tource du Clitumno; cette rivière est formée par trois grosses sources qui se réunissent : elle traverse le grand chemin, passe à Bevagna, & tombe dans le Topino. Ce temple, que quelques - uns nomment Trevi, & que les habitans appellent le temple de Clitumne, Dieu du fleuve, ne paroît pas d'une grande ancienneté, mais la vue en est pittoresque & jolie : son plan est un quarré long ; il y a quatre colonnes & deux pilastres corinthiens, les muts sont alongés jusqu'aux pilastres: il y avoit deux entrées sur les côtes, qui sont ruinées. Le plan de ce temple est bien, la décoration en est sage & d'un beau style; les ornemens y sont bien travaillés, particulièrement ceux qui- sont dans le tympan; les cannelures en spirales des colonnes du temple, & celles qui sont en seuilles ou en écailles de poissons, le long du fût des deux autres colonnes du milieu, sont légères & agréables, & elles peuvent passer dans cet édifice, à cause de sa petitesse. Les chapiteaux des pilastres font différens de ceux des colonnes. Les entrées du temple étoient sur les côtés, parce que le devant est sur la pente escarpée qui va au Clitumne. Le temple est exhausse sur un soubassement qui lui donne de la grace. Il y a dans l'intérieur un autel gothique où l'on dit la messe : on lit sur la frise, Deus Angelorum qui fecit resurrectionem.

De-là jusqu'à Pérouse on voyage par un trèsbeau chemin qui est comme un mail, abrité souvent d'arbres & de haies; & l'on traverse un grand vignoble dont les vignes montent sur les arbres, & forment une espèce de forêt plantée en quinconce; ces arbres sont des mûriers blancs, des sycomores & des ormes. A douze milles de Spolette,

on trouve Foligno.

FOLIGNO est une ville de sept mille ames, située à cent milles de Rome. Elle sut bâtie dans le

fixième fiècle, par les habitans de la ville appelée Forum Flaminii, détruite par les Lombards; elle fut ruinée en 1281, par les habitans de Pérouse; les Terzi s'en emparèrent ensuite, mais le cardinal Vitelleschi fit mourir le dernier, & remit la ville de Foligno sous la domination du S. Siége.

Antoine Bettini, évêque de Foligno, y établit un mont de piété, & son ouvrage intitulé, il monte Santo di Deo, imprimé à Florence en 1477, est le premier où l'on ait vu des gravures en taille-douce. (Lettres de M. l'abbé de S. Léger, sur différentes

éditions rares du quinzième siècle.)

Ce qu'il y a de mieux à voir dans cette ville, est le couvent des comtesses de Foligno, où il y a un tableau de Raphaël, que fit faire Sigismondo de Comitibus, qui étoit secrétaire du pape, & dont la nièce étoit dans ce monastère. Ce tableau représente la Vierge dans la gloire, portée sur un nuage qui pose sur un arc-en-ciel, tenant l'enfant Jésus, & environnée d'un cercle de Chérubins en camayeux gris. Dans le bas est un S. Jean qui la montre avec le doigt, & un S. François à genoux qui l'invoque; de l'autre côté un S. Cardinal est à genoux, & S. Jérôme est debout derrière lui, tenant une main sur sa tête en signe d'admiration; au milieu il y a un petit ange debout, qui tient des deux mains une tablette longue, sur laquelle il'n'y a rien d'écrit; ce tableau est singulièrement composé, d'une manière symétrique, que l'on voit souvent dans le Pérugin, maître de Raphaël; l'enfant & la Vierge n'ont pas un beau mouvement; mais le caractère de tête de la Vierge est très-beau, ainsi que la figure de S. François, & furtout celle de S. Jérôme. Les trois saints sont bien drapés; le S. Jean a l'air ignoble, & il est d'un caractère dur; la tête du petit ange d'en-bas est belle, mais cet enfant est trop fait pour son âge. Ce tableau est peint avec un peu de sécheresse, cependant la

couleur en est très-vigoureuse & assez vraie, c'est même un des mieux coloriés des tableaux de Raphaël; on ne sait pourquoi il a mis contre toute vraisemblance, une gloire de Chérubins en camayeux gris. Le fond du tableau n'est pas heureux, & le petit village qu'on y voit ne fait pas un trop bon effet; ce tableau est fort gâté.

L'église cathédrale mérite d'être vue, à cause de son architecture; on y remarque une belle statue en argent de S. Félix, évêque de Foligno; le baldaquin est une imitation en petit de celui qui est à S. Pierre de Rome; il est très-bien exécuté, & placé de même sous la coupole de l'église. Cette coupole est du Bramante, la forme en est belle; elle n'est point peinte.

L'église de S. Augustin est la plus remarquable

après les deux que nous venons de citer.

Il règne dans plusieurs maisons de Foligno un bon style d'architecture; il faut voir surtout le

palaisi Barnabo.

Parmi les citoyens de Foligno qui se sont fait connoître, l'on cite M. Mengozzi; il a fait impri-. mer, en 1781, une dissertation savante : De' plestini Umbri, del loro lago, e della battaglia appresso di questo seguita tra i Romani e i Cartaginesi.

A Foligno on trouve trois routes différentes : au nord celle d'Urbino, par Nocera Cagli (1), Foffombrone; à l'occident, ou du moins au nord-ouest, celle de Florence, par Assis, Perugia & Cortona, il y a cent & vingt-deux milles, & l'on paie douze postes. A l'orient, celle de Lorette & d'Ancône. Je ne parlerai point de la première route, que je n'ai pas eu le temps de faire, & qui ne contient rien de bien intéressant.

<sup>(1)</sup> Le passage de la voie Flaminia à Furlo, qui est entre Cugli & Fossombrone, est creusé dans la montagne; il a été célèhre par plusieurs batailles ou rencontres décisives, dans le moyen age.

# 254 / VOYAGE EN ITALIE.

On peut aller en moins de trois heures de Foligno à Assise, qui en est à sept milles; on côtoie toujours la montagne, en suivant une plaine fort agréable.

# CHAPITRE XVI.

# Description d'Assis.

Assise, en latin Assistum, est une ville de trois à quatre mille ames, fort ancienne, & qui est remarquable, surtout comme la patrie de S. François; il étoit fils d'un négociant d'Assise, nommé Bernardoni; il naquit en 1182, & y mourut en 1226.

Il y a des voyageurs qui n'ont pas daigné parler d'Assise, pour moi j'ai vu avec plaisir un endroit si célèbre dans la chrétienté; ce n'est pas, parce que S. François prêchoit aux hirondelles, parce qu'il se faisoit une semme de neige, & qu'il se rouloit sur les buissons, que je parle de sa patrie & de sa vie : les fables dont sa légende est remplie ne doivent pas lui être imputées; elles sont proportionnées à la crédulité de ses contemporains; mais celui qui a donné des lois à tant de millions d'hommes, est certainement un personnage remarquable. L'établissement d'un ordre si pauvre, si austère, formé par un jeune homme de vingt-cinq ans, est une chose extraordinaire, aux yeux même d'un philosophe; il annonce un génie élevé, une vertu exemplaire, une onction touchante, une éloquence persuasive, un zèle infatigable, une constance peu commune. Dix ans après son établisfement, l'ordre de S. François, sous le nom des Frères Mineurs, étoit si nombreux, que dans le premier chapitre général que S. François tint à

Rome en 1219, il se trouva plus de cinq mille religieux, sans compter ceux qui étoient restés dans les couvens.

Quelque peu d'habitans qu'il y ait à Assife, cette ville contient vingt églises: savoir, huit paroisses, huit couvens de religieuses, & quatre de religieux; cela n'est pas étonnant dans un endroit que la religion seule a rendue célèbre.

La première chose que l'on va voir est le Sagro Convento. C'est-là qu'est l'église patriarchale & le ches-lieu de tout l'ordre de S. François, & où l'on

assure qu'il est enseveli.

Ce fut le frère Elie, second général de l'ordre, qui fit bâtir cette église : Lappo ou Jacopo, architecte Allemand, père du célèbre Arnulf, ou Arnolfo Florentin, en jeta les fondemens deux ans avant la mort de S. François. Elle appartient aux Cordeliers de la Grand-Manche (1), appelés en Italie Minori Conventuali, pour les distinguer de ceux qu'ou a réformés ensuite sous d'autres noms, comme les Observantins & les Récollets; les conventuels ont leur général à part, qui réside à Rome au couvent des Saints-Apôtres; ils sont au nombre de quatre-vingt dans le couvent dont nous parlons. Leur église sut déclarée par Grégoire IX, en 1230, exempte de toute autre jurisdiction que de celle du S. Siége; elle a été décorée du titre & des priviléges d'église patriarchale, & de chapelle papales on y conserve une côte de S. Jean-Baptiste. & diverses autres reliques.

Il y a trois églises bâties l'une sur l'autre; celle du milieu sert pour l'ordinaire à l'office divin; la

<sup>(1)</sup> Ces pères n'ont point de maison à Paris, & ils en ont même assez peu dans le royaume, depuis le cardinal d'Amboise qui en abolit plusieurs; comme il réunissist l'autorité de premier ministre & celle de légat du S. Siége, sien ne s'opposit à ses volontés; les Cordeliers s'en souviennent encore aves regret.

plus haute est moins fréquentée; la plus basse est celle où l'on assure que repose le corps de S. Fran-

çois; mais on n'y entre point.

Le couvent est vaste & magnisque, soutenu par d'immenses substructions ou terrasses, on y jouit de la vue d'une très-vaste & très-belle plaine. Toutes les murailles du cloître aussi-bien que les églises dont je viens de parler, ont été peintes par Cimabué, Giotto, Pierre Cavallino Romain, Giottino, &c. qui surent les premiers restaurateurs de l'art: on admiroit surtout le pardon d'Assise, peint par Fréderic Barrocci, qui s'en occupa pendant sept ans; on m'assure qu'il n'y est plus.

Ce couvent sut bâti à l'endroit même du gibet: S. François voulut y être enterré comme les criminels, pour donner à ses stères le dernier exemple d'humilité chrétienne. Ce sut par le même principe qu'il changea le nom de pauvres Mineurs, qu'il avoit d'abord donné à ses religieux, en celui de Frères Mineurs, de peur qu'il n'y eût quelque

gloire, même à annoncer la pauvreté.

L'église appelée Santa Maria di Minerva, ou église des Filipini, est le plus beau reste d'antiquité qu'il y ait à Assise & dans les environs; la façade est formée de six colonnes antiques cannelées, d'ordre corinthien, du meilleur goût & d'une belle conservation; c'étoit un temple de Minerve, comme le nom indique assez elle a appartenu aux Pères du tiers-ordre de S. François, mais elle est desserve actuellement par la congrégation de l'Oratoire de S. Philippe de Neri; l'église est très-ornée & toute neuve, à l'exception de la façade.

Quoique les lettres de bronze, qui formoient une inscription dans la frise, aient été enlevées, on voit ensore les trous où entroient les clous de chaque lettre, & cela suffit pour retrouver l'inscription, comme M. Séguier a restitué celle de la

mailon

maison quarrée de Nismes, par de sembables trous. Chiesa nuova est une autre église de Franciscains, bâtie à l'endroit même où étoit la maison paternelle de S. François. On y montre la prison où il fut enfermé par son père, qui contredisoit sa vocation; les chaînes dont il sut lié; la porte même qui fermoit l'écurie où sa mère alla faire ses couches par inspiration céleste, & qui est un peu plus loin. Cette église est desservie par les Récolets. Ces Pères dont la réforme fut faite en Espagne en 1532, sous le nom de Recogidos, font appelés en Italie Padri riformati, Scalzetti di Spagna; leur général est successivement & pendant fix ans, ou à Madrid, ou à Rome, dans le couvent d'Araceli, au Capitole, étant alternativement Italien & Espagnol: ce général est aussi le chef des Cordeliers de l'Observance, appelés en Italie Minori Offervanti, dont la réforme avoit été faite par S. Bernardin vers l'an 1419; il a trois mille couvens fous fa jurisdiction, fais compter les Conventuels qui ont un autre général, & les Capucins dont la réforme fut établie en 1528 (1).

Il y a encore une petite chapelle de S. François, qui est à quelque distance de-là, & qu'on appelle par diminutif San Francescuccio, c'est la petite écurie dont j'ai parlé plus haut; elle dépend du grand

couvent de S. François.

L'église de Ste. Claire à Affise est occupée par les religieuses de son ordre; on y conserve le corps de cette fainte, aussi-bien que celui de Ste. Agnès. On y montre un crucifix, peint sur toile, dont on dit que Ste. Claire vit les yeux s'ouvrir miraculeusement, dans le temps qu'elle étoit en prières. Cette église est dans un goût gothique, mais

<sup>(1)</sup> L'on donne quelquefois le nom de Zoccolanti aux Observantins, aux Récollets & aux pères du Tiers-Ordre; mais ce nom a quelque chose de méprisant dans l'opinion commune; d'ailleurs il ne désigne point précisément un des trois ordres; Xome VI.

# 258 VOYAGE EN ITALIE.

leger; elle est ancienne, & l'on a été obligé de la soutenir de tous côtés par des éperons. Sainte Claire mourut à Assise 12 Août 1253; elle étoit d'une famille distinguée de cette ville, & il y a encore à Assise des personnes de la même samille.

Dans la cathédrale d'Assise, on voit un bel autel de marbre, une chapelle du S. Sacrement qui est extrêmement ornée, un bas-relief antique derrière l'autel de S. Russa, les sonts-baptismaux où

S. François fut baptisé.

Il faut voir encore l'église de S. Antonio, qui est occupée par les Pères du tiers-ordre de Saint François, que nous appelons à Paris Picpus, parce que cette réforme s'établit en France pour la première fois vers l'an 1600, au village de Picpus près le fauxbourg S. Antoine, dans une maison que les Capucins & les Jésuites avoient successive-

ment occupée.

L'églife de San Damiano qui est à un mille d'Assis, et celle où S. François établit lui-même les religieuses de l'ordre de Ste, Claire; aussi appelle-t-on encore Damianisses celles qui suivent l'ançcienne règle dans toute la rigueur de l'institut, par opposition avec les Urbanisses, qui ont prosité de la mitigation faite par le pape Urbain IV. Les Cordeliers Observantins, qui occupent aujourd'hui ce couvent, conservent encore le bréviaire de Ste, Claire, & le crucisix qui, dit-on, parloit à cette sainte.

On est étonné de voir douze maisons de religieux mendians, qui ne doivent vivre que d'aumônes dans une ville presque déserte, où il n'y a aucun genre de commerce ni de richesse; mais il est naturel de croire que les charités même sont assurées par des fondations, ou par des dévotions générales & des usages sixes, sans lesquels les couvens seroient depuis long - temps dépeuplés; d'ailleurs, le concile de Trente a permis même aux mendians de recevoir & de possé-

der des biens-fonds.

On dispute souvent en Italie, comme en France, pour savoir quel est le véritable habit, & le véritable ordre de S. François, parmi tous ceux qui suivent sa règle; ce qui me paroît sûr, c'est que S. François portoit l'habit le plus commun, celui du plus bas peuple de son temps, fait de la laine la plus grossière, dans la couleur naturelle de la bête, & qu'il ne s'étoit point assujetti à une forme ni à une couleur constante; ainsi aucun des habits religieux de notre temps ne peut être appelé celui de S. François. Il y a un portrait ancien de S. François au Vatican, l'habit est d'un gris tirant, sur l'ardoise, le capuchon un peu pointu, court, & collant au visage; il n'y a point de mantean. Voici l'inscription suivant M. l'abbé Richard : Bonaventura Bullingeri me pinxit de Lucca anno M.CC.XXXV On a la même incertitude sur le véritable ordre de S. François; ses premiers disciples dégénéroient même fous ses yeux: on les a réformés, successivement; mais aucun ne peut se vanter d'être revenu exactement à l'état primitif de l'ordre de S. François, ni d'y être démeuré invariablement, attaché; le frère Elie disoit lui-même au faint fondateur: Frère François, tes enfans ne veulent; plus suivre ta règle; aussi un plaisant, parlant à un religieux de l'ordre le moins austère, lui prouvoit par ce passage qu'il étoit des véritables enfans, de S. François, paifqu'il étoit du nombre. de ceux qui ne vouloient plus suivre la règle. Au reste, les Conventuels sont les seuls qui n'aient pas changé de nom par des réformes ; mais comme ils sont encore plus éloignés que les autres de la. rigueur du premier établissement, ils n'ont pas plus de droit que les Observantins, les Récolsets, les Picpus & les Capucins, de se dire les véritables religieux de l'ordre de S. François.

On montre dans la ville d'Affise quelques anciens vestiges d'antiquité: un reste d'aqueduc derrière l'église de S. Rusino, des anciens bains dont il reste plusieurs colonnes, acqua di Massicci; ils sont dans l'endroit appelé orto della volga, enfin ce qu'on appelle le Carceri, à trois milles d'Assise.

'Il y a aussi une eau minérale, appelée Acqua di moiano, 'qui sert à prendre des bains de santé, écomme celle de Noceta, sans avoir de goût par-

riculier.

On voit à Affile plusieurs palais remarquables; tels que ceux des Manei, des Sperelli, des Vallemanni; une belle fontaine sur la place, & même un théâtre à l'hôtel-de-ville. La foire de la Portinncule, Fiera del Perdono, qui commence à la sin de Juillet, & qui dure jusqu'au 19 du mois d'Août, y attire un monde prodigieux.

Il y a une citadelle, mais on n'y entretient plus de garnison; un palais épiscopal, bâti à l'endroit où S. François prit l'habit de religieux: le gou-

verneur'y habite.

En descendant d'Affise on passe à la Portiuncule? appelee ordinairement la Madonna degli Angeli, c'est une grande & belle église, avec un couvent de cent quarante Cordeliers Observantins; il est Bâti à l'endroit où montut S. François le 4 Octobre 1226; les Bénédictins donnèrent cet emplacement aux Franciscains; c'étoit alors la seule porrion d'héritage que possédut l'ordre de S. François : de la vint le nom de Portiuncule. Cet endroit fur si célèbre par les révélations, les indulgences, les pélerinages, qu'il occasionna une sête qui se célèbre encore le 2 Août de chaque année, sons le nom de la Portiuncule. Le plan de l'église est une croix latine; la nef a cinq grandes arcades, décorées de pilastres doriques. A la cinquième chapelle à gauche, il y a une Annonciation du Baroche médiocre. On voit dans le milieu de ce grand vaiffeau une petite maison isolée, convertie en chapelle, comme la Santa Casa de Lorette; c'est-là, suivant S. Bonaventure, que S. François institua son ordre par inspiration divine; cette chapelle a été restaurée en 1688.

Les religieux y montrent aussi la grotte où S. François faisoit ses prières, & le jardin des épines sur lesquelles il se rouloit, quand il avoit des tentations.

Il s'est fait long-temps un si grand concours de monde à la Portiuncule, le 2 Août, que les ossiciers d'Assise & de Pérouse étoient obligés de faire monter la garde, pour prévenir les désordres: on y a vu jusqu'à cent mille ames tout à la sois; Cômé de Médicis sit saire un aqueduc qui y porte l'éau d'une distance de deux milles, & y sorme des sontaines très - nécessaires aux pélerins.

### CHAPITRE XVII.

## Description de Perouse.

Perusia, Pérouse, en latin, Augusta Perusia, capitale de l'Ombrie, est une ville de seize mille ames, située dans l'Etat Ecclésissique, à cent vingt-cinq milles de Rome, sur une montagne élevée, où l'on n'arrive que par un chemin très-escarpé. C'est une des villes les plus anciennes & les plus célèbres de l'Italie: les habitans prétendent qu'elle sur sondée deux mille ans avant Jésus-Christ, par Janus, sils d'Apollon, le premier roi d'Italie dont l'histoire sasse mention. Les anciens disent qu'il quitta le royaume d'Athènes pour en chèrcher un autre dans des pays inconnus, & qu'il aborda en Italie, avant même que Saturne y sit venu; il en rassembla les hommes encore disperses & séro-

ces, il leur donna une religion & des lois: il sur regardé comme la première divinité de l'Italie; il étoit toujours invoqué le premier dans les sacrifices (1); aussi Virgile en parlant des premiers établissemens faits sur le Janicule & sur le Capitole, les attribue à Janus & à Saturne!

Hanc Janus puter, banc Saturnus condidit urbem. En. VII. 357.

La ville de Pérouse ne pouvoit cacher dans une belle fable l'ancienneté de son origine. Dans le temps même où les Romains commencèrent à tout envahir, elle se soutint long temps: on voit qu'elle apoit été la plus forte ville de l'Etrurie, & qu'elle avoit étendu sa domination depuis la mer de Toscane jusqu'à la mer Adriatique, sur un espace de quarante-cinq lieues. Voyez Biondo, Italia illustrata; Leonardo Aretino, historia Fiorentina. Il paroît même qu'elle avoit fait une trève de trente ans avec les Romains: Itaque à Perulia Crotone & Aretio quæ ferme capita Hetrutiæ populorum ea tempestate erant legati pacem fædusque à Romanis petentes, inducias in tringinta annos impetraverunt. 'Tite - Live , Dec. I. L. 5. C'étoit l'an 311 avant Jesus-Christ, & les Etrusques ne surent affoiblis & hors d'état de nuire aux Romains que vers l'an 280 avant Jésus-Christ.

Pérouse étoit encure si considérable, deux cent ving-huit ans avant Jésus-Christ, qu'Annibal même, après avoir gagné la bataille de Trasymène, n'osa

pas l'assiéger.

Rien n'est plus célèbre dans les guerres civiles que le siège de Pérouse fait par Auguste, dans le temps que Lucius, fils de Marc-Antoine, s'y étoit retiré: les habitans aussi fidelles que siers, quoi-

<sup>(1)</sup> M. Dupuis propyera, comme je l'ai dit ci-devant, que Janus n'est que le symbole du temps : qu lui donnoit pour femme Vesta, pour exprimér le mariage du ciel & de la terre.

qu'environnés d'un double retranchement avec quinze cent tours d'attaque, soutinrent un siège terrible & une famine affreuse. Lorsque Lucain, par une indigne flatterie, dit à Néron, qu'avec toutes les horreurs de la guerre, l'univers n'avoit pas trop acheté le bonheur de vivre sous son règne; il cite comme les sléaux les plus cruels la famine de Pérouse, le siège de Modène fait par Antoine, & la bataille d'Actium, près du cap Leucas, en Epire:

His Casar Perusina fames, Mutinæque labores, Accedant satis, & quas premit aspera classes. Leucas.

L. I. v. 41.

Ce siège de Pérouse finit de la manière la plus funeste; il fallut ceder à la fortune, & la ville fut détruite & brûlée; elle se rétablit cependant. & fut encore le théâtre de la guerre sous les Goths, qui l'assiégèrent pendant sept ans, & qui parvinrent enfin à s'en emparer. Elle fut reprise par Narsès; elle se donna ensuite au pape, & sut comprise dans la donation que Charlemagne & Pepin firent à l'Eglise, & qui fut confirmée par Louis le Débonnaire vers l'an 818. En 1228, les Pérugins étoient encore fidelles au pape, mais dans les temps de troubles où chaque ville vouloit être indépendante, ils se gouvernèrent librement. & firent souvent la guerre à leurs voisins; le pape les excommunia même, pour avoir pris & démantelé Foligno, vers l'an 1300.

En 1392, après avoir fait la guerre au pape, les Pérugiens se soumirent à lui; mais en 1416, ils prirent pour leur chef le fameux capitaine Braccio, surnommé Forte Braccio, qui l'année suivante marcha vers Rome avec une armée, et s'en rendit le maître: ce grand homme est celui dont la mémoire est la plus respectée à Pérouse; non-seulement il mérita de gouverner sa pâtrie, mais il

R iv

la soutint & l'embellit: ce sut lui qui sit saire les substructions immenses sur lesquelles est assise la grande place de Pérouse, & qui sit le canal ou emissario du lac de Trasymène, pour garantir la plaine de ses débordemens; il mourut en 1424, d'une blessure à la tête, & en 1442, la ville se remit de nouveau sous la puissance du pape, en l'invitant d'y venir habiter. Voyez Campano, Istoria di Braccio.

Pérouse eut aussi un capitaine célèbre vers l'an 1500, nommé Assore Baglioni, & sa famille subsiste encore à Pérouse. Voyez le père Ciatti, M. Crispolti & Pellini, dans leurs histoires de Pérouse.

On voit dans la place Grimana une ancienne porte, qu'on appelle l'arc d'Auguste, & à la paroisse de S. Angelo, les restes d'un temple antique, avec une ancienne inscription qui est derrière l'autel.

Le caractère indomptable des Pérugins détermina le pape Paul III à bâtir la citadelle que l'on y voit encore; mais on assure qu'elle sut commencée sous prétente de bâtir un hôpital, & que si les habitans n'y eussent été trompés, ils ne l'autoient jamais soussert; aussi voit-on dans la cour l'inteription suivante: Paulus III. Pont. max. Tyrannide ésecta, novo civitatis statu constituto, bonotum quieti & improborum fræno, arcem à solo excitatam mirà celeritate munivit, Pontis. sui IX. Sal. 1543. Cette citadelle est très-sorte, on y tient une garnison de quarante hommes, seulement pour contenir les habitans, qui parurent encore, en 1758, pendant le conclave, vouloir saire un retour vers leur ancienne liberté.

On y voit dix-huit canons de bronze, fondus en 1543 & 1558, qui pèsent chacun sept mille neuf cent trente livres, & dont les boulets en pèsent quarante une siv. & demi, sans compter beaucoup d'autres petits canons qui servent à saluer les cardinaux, les présats de consulte, lorsqu'il en passe à Pérouse; ces canons sont encore braqués du côté de la ville. Du haut de la citadelle, on découvre l'étendue de la ville; elle n'est point ronde, mais sormée de cinq grands rayons. Au nord-est, la porte de Monte luce ou Porte sole; vers le nord, la porte S. Angelo, & la porte Sta. Susanna ou Sansanne; à l'occident, Porta Borgna, (ce nom vient du mot Porta eburnea) & au midi, Porta S. Pietro.

Pérouse est le siége d'un très-ancien évêché, qui rapporte trois mille écus romains de rente. A côté d'une des portes latérales de la cathédrale ou de l'église de S. Lorenzo, on voit deux statues de bronze: la première est celle de Jules III assis, donnant sa bénédiction, elle a été restaurée par Denti; elle est sur un piédestal: cette figure est lourde, le travail de la tête est sec, & la chape en est trop tourmentée. La seconde figure, qui est aussi à la porte de l'église, à gauche dans une niche sort élevée, est celle de Paul II, donnant la bénédiction; elle est d'un travail froid & gothique.

Sur la place, qui est devant cette porte latérale de l'église, où sont les statues dont je viens de parler, il y a une grande sontaine, composée de deux grands bassins de marbre, avec des petites sigures gothiques, disposées tout autour entre des piliers: il y a un bassin de bronze au milieu; cette sontaine est d'une composition très-mauvaise, &

ne donne plus d'eau.

Dans la chapelle qui est à droite en entrant dans la cathédrale par la grande porte, on voit un grand tableau du Baroche, représentant une descente de croix, & la Vierge évanouïe, que les saintes semmes secourent; ce tableau est bien composé; il y a beaucoup d'expression, & une assez bonne pâte de couleur, avec des caractères gracieux; mais la Vierge paroît trop jeune, de même que les autres semmes, elles ont aussi quelques

caractères de ressemblance; la nature n'en est pas assez variée; il y a d'ailleurs beaucoup d'incorrections dans ce tableau, & il pêche par l'esset.

Dans la chapelle qui est à gauche, il y a encore un beau tableau; dans la chapelle de la croisée à droite, deux tableaux à fresque du Scaramuccia: ils sont sans esset; la composition en est assez bonne, mais un peu consuse: ils représentent l'un un diacre, à qui S. Pierre impose les mains; l'autre un diacre préchant devant un pape. Un grand tableau à l'huile, du même peintre, représente quatre évêques en prières devant la Vierge: il est vigoureux de couleur, mais sans intelligence de clairobscur, & la couleur en est outrée.

A la chapelle gauche, le mariage de la Vierge, de l'école du Pérugin; le profil de la Vierge est fin, le reste est sec & plus mal que le Pérugin n'auroit fait. On montre dans cette église le S. Anglo della Madona, c'est-à dire, la bague de la

Ste. Vierge.

Le chapitre a une bibliothéque, léguée en 1695 par Ant. Domenici, avec quarante scudis de revenu; on y voit plusieurs manuscrits curieux, entr'autres un bréviaire du neuvième siècle, un évangile que M. Garampi, préset des archives apostoliques, a jugé être du huitième siècle: il s'y trouve des peintures grossières; les homélies du vénérable Bede, &c. Dans la facrissie, on conserve un évangile de S. Luc, qui passe pour être du cinquième siècle; il est écrit sur un parchemin extrêmement gâté, que l'on a pris pour du papyrus ancien.

Il y a dans Pérouse vingt-quatre couvens de religieux & autant de religieuses, dont plusieurs con-

tiennent des choses digues d'attention.

L'église de S. Augustin est une des plus remarquables par les peintures du Pérugin. Presque tous les tableaux de la facristie & du chœur sont de sa main. Ce grand peintre, Pietro Perugino, qui sut

le maître de Raphaël, naquit à Pérouse en 1446; son extrême pauvreté le porta à s'appliquer de toutes ses forces à la peinture, & ce sut à Florence qu'il se sorma : il étoit contemporain de Michel-Ange, mais il étoit souvent en dispute avec lui : l'envie qu'il avoit d'acquérir du bien lui sit entreprendre une multitude d'ouvrages, surtout à Pérouse, où l'on peut l'étudier à loisir. On voit dans la facrissie de S. Augustin un billet de sa main du 30 Mars 1517, écrit au prieur du couvent, pour le prier de faire donner à son domestique une somme de grain; mais îl est si mal écrit, & tous les mots en sont tellement estropiés, qu'on a écrit au bas : Fu Resaurator de la Pittura, ma Guastator dell' arte di Scrittura.

Le couvent de S. François est occupé par des Cordeliers conventuels; on y conserve les os de Braccio Forte Braccio, rensermés dans une boîte qui est à la sacristie, & dans l'église ceux du célèbre Bartole, mort à Pérouse où il étoit établi, quoiqu'il sût de Sassoferrato.

Au troisième autel à droite, est un tableau du Pérugin, représentant S. Jean qui prêche, & quatre saints qui l'écoutent. Les têtes des saints ont des caractères très-beaux & bien variés: le tout est d'ailleurs sans composition & très-sec. On y remarque deux soldats, qui sont les portraits du Pérugin & de Raphaël à l'âge de dix-huit ans.

Dans une chapelle à gauche, un tableau de Raphaël, représentant le couronnement de la Vierge dans le ciel après son assomption, & en bas trois petits tableaux, dont le premier représente l'annonciation, le second l'adoration des Mages, & le troisième la circoncision; ils sont tous quatre peints sur bois: on prétend que c'est le premier ouvrage de Raphaël, il le sit à l'âge de dix-huit aus: on y reconnoît partout la manière & le style de son maître, Pierre Pérugin, Il y a aussi des

Enfin, on y voit une copie de la descente de

croix de Raphaël qui fut volée, & qui est à Rome

au palais Borghèle.

Dans l'oratoire de la Confraternità di S. Francesco, huit grands tableaux à l'huile, de Scaramucci, représentant des sujets de la vie de Jésus-Christ depuis sa naissance; ils sont d'une couleur outrée, mais il y a assez de génie du côté de la composition; on y voit aussi le portrait de Braccio.

Chiesa nova de Filippini, église moderne, trèsornée; dans la troissème chapelle à droite, une assomption de la Vierge, du Guide; la figure de la Vierge est sagement composée: les deux petits anges qui aident à l'enlever sont placés symétriquement & sans génie; ce tableau est assez har-

monieux, mais d'un coloris foible.

Au maître-autel, la Vierge foudroyant le serpent, & le Père Eternel qui la reçoit dans la gloire en lui imposant les mains, tableau de Pierre de Cortone, sagement composé; la Vierge est trèsgracieuse: le mouvement de la figure est simple & naïs; mais le Père Eternel n'a pas un caractère noble, & sa draperie est trop lourde; ce tableau est en général un peu trop gris.

A la troissème chapelle à gauche, la naissance de la Vierge, par Pierre de Cortone; répétition ou copie du tableau qui est à Monte-Cavallo.

La coupole de cette église est de Mancini; elle est peinte à fresque, les tons en sont cruds; le jaune y domine partout, & il y a peu de génie

dans la composition.

S. DOMENICO. A la troisième chapelle à gauche, on voit un tableau du Pérugin, il est diviséen deux parties: celle d'en-bas représente plusieurs saintes debout, où l'on trouve de bons caractères de têtes, celle d'en-haut représente Jésus-Christ dans la gloire, au milieu de la Vierge & de S.

Jean à genoux, & des anges qui jouent du violon; ce tableau est peint d'une manière sèche, mais

il y a de bonnes tournures de draperies.

S. Pietro, églife qui est à l'extrêmité méridionale de la ville, occupée par les Bénédictins de la congrégation de S. Maur; cette église n'est pas belle; mais il y a neuf belles colonnes ioniques de chaque côté de la nef, en marbre gris veiné.

- A la seconde chapelle à gauche une ascension du Pérugin, peinte sur bois, mal composée, mais où. il y a des têtes excellentes & très-bien peintes. . Auprès de la sacristie, un autre tableau du Pérugin, représentant un Père Eternel & des anges.

Dans la sacristic, une Ste. Famille, que l'on met au rang des premiers ouvrages que Raphaël fitfous la direction du Pérugin : les têtes de la Vierge & de l'enfant Jésus paroissent totalement dans la manière du Pérugin ; le reste qui s'en écarte est affez mauvais.

Au fonde du résectoire, trois tableaux de Vasari. Le premier représente une multiplication miraculeuse; le second, les noces de Cana; le troissème, S. Bénoît assis, ayant toute la communauté debout derrière lui : il reçoit un ange qui lui amène des mulets chargés de provisions, qu'il avoit obtenues par ses prières. Ces trois tableaux sont les meilleurs de Vasari, les mieux coloriés & les plus vigoureux; ils sont bien dissinés, on y trouve de beaux caractères de têtes; mais ils manquint d'efset, quoique le peintre y en ait mis plus qu'à son ordinaire: ils sont peints sur toile & à l'huile.

La flèche de cette église est la plus haute de la ville, & se fait voir de très-loin à ceux qui viennent d'Assise. De-là on apperçoit la montagne de la Sibylle, si haute, que le 15 Octobre elle étoit. déjà converte de neige.

Dans la petite place, & sur la porte dello sudio de' Dottori, est une statue en bronze de SixteQuint; il est représenté assis, donnant la bénédiction. La tête a de l'expression, elle est asser bien touchée, la draperie de la chape est roide.

Au couvent des religieuses de Monteluce, on conserve une assomption de Raphaël, un des tableaux les plus précieux de la ville.

Dans celui des Olivétains, il y a un tableau

très-estimé de Subleyras, peintre François.

Les religieuses de Santa Lucis sont très-connues en Italie par les pignocate & les offa di morti, espèces de pâtes sucrées sort délicates ; la dévotion a fait donner à ces dernières la figure d'os de morts.

Dans les palais Anzidei & Monaldi, il y a des tableaux précieux; dans le palais Donini, près de la citadelle, on voit une belle enfitade d'appartemens, richement meublés. Le palais Antinori est d'une très belle architecture : il est près d'une porte de ville, où l'on voit l'ancien nom Augusta Perusia.

Dans le palais public, Palazzo del Magistrato, il y a une chapelle dans laquelle se voit un tableau des plus estimés du Pérugin, et en même temps l'un des mieux conservés.

IL CAMBIO, lieu où s'assemble la noblesse; renferme aussi de belles peintures à fresque du Pérugin; mais elles sont dans une petite chapelle basse & obscure, où l'on a peine à les voir distinctement.

Le collège est situé sur la petite place, Piazza. Zucca 3, il est remarquable par l'immensité des batimens et des substructions qui le souriennent : d'abord au-dessous de l'église il y a des caveaux pour les sépultures 3 plus bas la congrégation des artisans ; au-dessous de celle-ci la congrégation des nobles 3 plus bas encore celle des paysans, Contadini : ces étages sont tous fort élevés, ce qui sorme une hauteur prodigieuse. Sous le jardin même, il y a des voûtes pour une tannerie, et plus bas encore des magasins qui sont au niveau d'une des rues bas-

ses de la ville: c'est ainsi qu'on a cherché à gagner du terrain & à étendre, par des ouvrages immenfes, une ville, qui étant placée sur le sommet de la montagne, ne pouvoit s'accroître autrement. Il y avoit à la sacrissie du collège un tableau du Baroccio, dont le sujet est la suite en Egypte: on l'a transporté à Monte-Cavallo.

La Sapienza est une espèce d'université, où il y a plus de soixante professeurs, mais dont les gages ne vont en tout qu'à deux mille écus romains: il y a des machines de physique, avec lesquelles M. Pellicciari faisoit des expériences publiques; elles s'achètent aux dépens du collége.

Sur la place, appelée Piazza grande, est un monument en mémoire du célèbre capitaine Baglioni.

Le palais du gouverneur est aussi sur la même place. Monsignor Bolognini étoit gouverneur en 1765; c'est l'auteur du livre sur les marais Pon-

tins que j'ai cité.

Le peuple de Pérouse, comme je l'ai dit ci-devant, est encore un peu sauvage: il y a beaucoup de divisions intestines, les jalouses & les haines secrettes dont on voyoit autresois des essets si funestes s'y retrouvent encore quelquesois; la noblesse est fort délicate & fort sensible au point d'honneur, cependant depuis quelques années on m'assure que l'établissement des Casini ou lieux d'assemblées publiques, où les dames se rendent tous les soirs, a contribué beaucoup à adoucir les mœurs, à rendre les sociétés plus générales & plus vivantes, & les jeunes gens plus aimables. Je pourrois citer en particulier M. le comte de Baglioni; il seroit dissicile de trouver une personne plus empressée à faire les honneurs de son pays.

La ville de Pérouse a été aussi distinguée par les armes que par les lettres, comme le dit Pie II dans ses commentaires: Claruit jampridem & armis & litteris; & potissimum scientia juris, in qua Bartolus

#### 272 VOYAGE EN ITALIE:

excelluit & post eum Baldus & Angelus. Biondo cite plusieurs autres jurisconsultes célèbres de Pérouse.

Cette ville, aussi sertile en beaux esprits que le reste de l'Italie, a eu des académies dans les premiers temps de la renaissance des lettres : une des plus anciennes sut l'Academia Scossa, académie des secoués; son emblême étoit un blutoir ou tamis à passer la farine, avec cette devise : Excussa nitescit. Elle vouloit montrer par-là que les esprits ont besoin de secousse pour être persectionnés & devenir utiles; l'académie de la Crussa à Florence, qui est devenue si célèbre par son dictionnaire universel de la langue italienne, sut établie long-temps après, & elle emprunta de l'académie de Pérouse son emblême, qui est aussi un blutoir, comme nous l'avons dit.

L'ACADEMIA INSENSATA fut établie à Pérouse en 1561; le nom d'Insensati que prenoient ces académiciens, prêtoit à un double sens : car on pouvoit entendre, non pas des insensés, mais des esprits dégagés de l'entrave des sens, & qui s'élèvent par la contemplation au-dessus des choses matérielles. Ils prirent pour emblême uue volée de grues, qui traversent la mer ayant chacune une pierre au pied, avec cette devise : Vel cum pondere même avec ce poids. Ils vouloient indiquer par-là, que comme la grue chargée d'un poids étranger ne laisse pas de voler, eux-mêmes s'élevoient à la contemplation de l'humanité, quoique chargés de la partie matérielle. L'Academia Scoffa fut réunie à celle ci, qui eut long - temps une très-grande réputation dans l'Europe.

L'Academia excentrica sut établie en 1567, elle prit pour devise l'orbe excentrique de la lune, c'est-à-dire, dont le centre n'est pas tout-à-fait d'accord avec le centre de la terre, & tel qu'on l'employoit alors pour expliquer les inégalités de la lune, qui va tantôt plus vîte, tantôt plus len-

tement.

tement. On y lisoit ces mots : Retardat, non retrahit, elle retarde, mais ne recule point; ces académiciens vouloient faire entendre par-là, que les exercices littéraires dont ils s'occupoient, pouvoient bien retarder un peu les exercices de leut état de jurisconsultes, d'ecclésiastiques, &c. mais non pas les leur faire abandonner. Les meinbres de cette académie s'appeloient Excentrici, c'est-à-dire, des personnes qui tournoient un peu hors du centre naturel des occupations principales de leur état. Le chef de ces academiciens s'appeloit Eccentriarca; le pape Paul V l'étoit avant \ que de parvenir au pontificat. Il y eut encore à Pérouse une académie appelée De gli Atomi; une académie de jurisprudence, Academia Insipida; une de musique, Academia unisona, & une académie de dessin.

Parmi les gens de lettres que j'ai vus à Pérouse; M. le chanoine comte Meniconi, qui a écrit sur

le droit canon, étoit un des plus connus.

On cite parmi les gens célèbres de Pérouse, le chevalier Balthasar Ferri; qui vivoit dans le dernier siècle; il avoit la voix la plus étendue, la plus flexible, la plus douce, la plus harmonieuse qui peut-être ait jamais existé; ce chanteur unique & prodigieux fut comblé de biens & d'honneurs durant la vie : les souverains se le disputoient, & toutes les muses d'Italie célébrèrent à l'envi ses talens & sa gloire après sa mort. Tous les écrirs faits à son occasion respirent le ravissement & l'enthousiasme qu'inspiroient ses talens : il avoit au plus haut degré tous les caractères de perfection dans tous les genres; il étoit à volonté gai. fier, grave, tendre, ou d'un pathétique déchirant. Parmi les tours de force qu'il faisoit avec sa voix. on en cite un bien singulier : il montoit & redescendoit tout d'une haleine deux octaves pleines; par un trill continué, marqué sur tous les degrés Tome VI.

chromatiques, avec tant de justesse, quoique sans accompagnement, que si l'on venoit à frapper sur le clavecin l'accompagnement sous la note où il se trouvoit, soit b mol, soit dièse, on sentoit l'accord avec une justesse qui surprenoit les auditeurs. Jean-Jaques Rousseau, Dictionnaire de musique p. 545.

La ville de Pérouse étant sur une montagne isolée a été obligée de faire venir l'eau des montagnes voisines plus élevées; mais elle y est parvenue à moins
de frais que la plupart des autres villes d'Italie. Des
tuyaux de plomb de vingt-une lignes de diamètre
amènent l'eau du mont Pacciano jusqu'à la place de
la ville sur une longueur de deux mille cinq cent
huit toises. Un fontainier très-intelligent, nommé
Angelo Batocchi, est parvenu à faire descendre l'eau
dans la vallée, & à la faire remonter à quatre cent
pieds de hauteur, sans le secours des grands ponts
aqueducs; & il y a cinq fontaines dans la ville.

Il y avoit au-bas du vallon, dans l'endroit appelé Piaggia di Carnovale, un pont de douze arches; mais en 1752 les dix du milieu se détachèrent, & avancèrent d'environ trente pieds vers l'orient en suivant la direction du torrent, sans se renverser, jusqu'à ce qu'enfin les unes étant sollicitées plus que les autres, elles se détachèrent & tombèrent; on avoit fait faire ensuite sur le torrent une arche de trois pieds de diamètre, qui s'est avancée de même d'environ cinq pieds en peu de temps, quoiqu'elle fût bien fondée. Il n'est pas sans exemple qu'il y ait des terrains mobiles, qui glissent sur des bancs de glaise, ou fur du fable mouvant : on a vu des montagnes entières changer ainsi de place; de nos jours le grand pont de Moulins sur l'Allier, bâti par le célèbre Manfard, a manqué, & il a fallu le construire avec des soins extrêmes sur un radier général, ou une charpente qui fixe, pour ainsi dire, la mobilité du

On peut voir très-bien le vallon & les aqueducs,

de même que la ville de Pérouse, en allant au couvent des Cordeliers, qui sont hors la porte S. Ange, al monte de' Zoccolanti.

De Pérouse à Arezzo il y a une journée de dixsept lieues, que l'on compte pour trente milles dans
le pays; mais l'on y va facilement en treize heures
de temps, en changeant deux sois de chevaux, ce
qu'on appelle trapassaura. On passe près de Cortone,
qui est à huit lieues & demis de Pérouse. La route
de Pérouse à Cortone est sur le territoise de l'état
ecclésiastique, à l'exception de deux lieues. De Pérouse à Magione il y a trois lieues; on compte dix
milles dans le pays; de Magione à Toricella une
demi-lieue. De Toricella à Passignano une lieue; on
compte cinq milles. De Passignano à Monte-Gualandro deux lieues; de Monte-Gualandro à Cortone
deux lieues.

Le village de Passignano est sur le bord du lac de Pérouse, autrefois le lac de Trasymène; on est fâche de ne voir qu'un village aussi étroit, aussi mal bâti & aussi pauvre dans un endroit si celèbre. Six milles plus loin on passe le pont appelé Ponte Sanguinetto, situé au-dessous du village de même nom. qu'on croit avoir tiré son nom de l'horrible effusion de sang arrivée dans la bataille de Trasymène, où Annibal défit le conful Flaminius l'an 217 avant Jésus-Christ, & tua près de vingt mille Romains. Quatre milles plus loin on passe à la Spilonga. petit village sur les confins de la Toscane; & à trois milles de la Spilonga eft'le vittage d'Ossaia, qui est. suivant le chevalier Guazzest, le véritable endroit de la bataille ; l'on voit fur une maison l'inscription fuivante:

> Nomen habet locus bic Ossaia ab osibus illis, Quæ dolus Annihalis sudit & basta simul.

> > Jo. Pancratius Pancratii redegit. A. D. 1728.

En effet on assure que dans tous les temps on a

# 276 VOYAGE EN ITALIE.

trouvé dans les environs de de village beaucoup d'offemens, qui ont paffé pour être encore des reftes de la bataille de Trafymène. A trois milles de la on trouve le petit village de Camotcia; on voit sur la hauteur la ville de Cortone, surtout la citadelle & l'églisé de Stev Marguerite, & des collines charmantes, subbélies par une multitude de maisons de plaisance dans la plus agréable exposition.

# Cach A P I T R E XVIII.

Description de Cortone.

، الاحد الأو إلاء

CORTONE, Cortona, Coritus, ville de quatre mille ames, située en Toscane, dix-huit lieues au sud-est de Florence, à huit lieues de Pérouse, & à com lieues d'Arezzo.

Cette ville passe pour la plus ancienne de l'Italie. On rapporte sa sondation à un roi des Toscans ou des Umbres; nommé Corite ou Kurete, sils de Jupiter, qui épousa Electre sille d'Atlas, sils de Japhet. Corite sut père de Dardanus, sondateur de Troye. D'autres ont dit que Dardanus étoit sils de Jupiter & d'Electre. Voyez Larue sur l'Enéide, III. 167. Quoiqu'il en soit, il passoit pour être venu de Corytum.

Dardanus Ideas Phrigie penetgavit ad urbes,
Threiciamque Sumum que viunc. Samothracie fortur,
Hinc illum Coryti Tyrrbena à felle profectum.

En. VII. 207.

He nobis proprie sedes, binc Durdanus ortus:
Jasiusque pater, genus à que principe nostrum.
Surge age & hec letus bongevo désta parenti.
Hand Bubstanda refer. Corytum terrasque require
Ausonias.

Rail L. HE. V. 267.

Le nom de meren vient d'un mot hébreu qui fignificit ville suivant Mazzochi. Hérodote dit que lorsque les Arcadiens, les Aborigènes, les Pélasges passèrent dans le pays de Saturne, ils y trouvèrent Corytum, ville principale des Umbres, grande & florissante, environnée de sortes murailles. Les Pélasges s'en emparèrent, & ils s'y maintinrent même contre Tarchon & Tyrrenus, qui fondèrent dans la suite les douze principales villes des Etrusques. Hérodote dit qu'on y parloit encore de son temps, 444 ans avant Jésus-Christ, un langage qui tenoit de celui de l'Hélespont, d'où les Pélasges étoient venus.

On prétend qu'à l'arrivée d'Enée en Italie Cortone étoit comptée parmi les douze capitales Etrusques, & nous voyons dans Silius Italicus que Tarchon, qui étoit Lucumon ou chef de la ville, prit le parti d'Enée contre Turnus roi des Rutules, & contre Mézence; ce fut alors qu'Acron qui étoit Grec

vint au secours des Troyens:

Venerat antiquis Coryti de finibus Acron.

X. 719.

Cortona superbi Tarcontis domus. Sil. Ital.

Il semble qu'au temps de la guerre punique il y avoit à Cortone un Tarchon différent de celui qui avoit fondé les douze premières villes d'Etrurie.

Tite-Live nous apprend que l'an 314 avant Jésus-Christ, les Romains ayant désait les Etruriens dans la forêt Ciminia, accordèrent une trève de trente ans aux trois villes capitales d'Etrurie, Arezzo, Cortone & Pérouse.

Dans la troisième guerre punique la Toscane devint l'alliée de Rome, & Cortone sut spécialement fidelle à la république.

Dans la conjuration de Catilina, Vulturnus qui étoit de Cortone fut un des principaux conjurés. On croit que ce fut sous le règné d'Auguste qu'elle de-

Siij

vigit colonie romaine , d'autres croient qu'elle l'étoit

dès le temps de Sylla.

Etienne de Bizance, dans son traité des villes, écrit vers le temps de l'empereur Honorius, après avoir parlé de la ville de Crotone en Calabre, qui avoit été sondée du temps de Numa, dit qu'il y en a une autre qui est la métropole de Tyrrénie.

On ne voit point du tout ce que devint Cortone pendant les irruptions des Barbares; mais dans le onzième fiècle elle étoit riche, peuplée & commer-

cante; elle étoit forte & bien gardée.

L'an 1049, les habitans de Cortone résistèrent à ceux de Pérouse qui étoient puissans; mais en 1231 ils étoient unis avec eux contre la ville d'Arezzo. Vers ce temps-là ils envoyèrent aux croisades; & l'on voit qu'il y avoit dans l'isle de Candie un port de Cortone.

L'empereur Fréderic II y vint plusieurs sois, & y envoya des ambassadeurs l'an 1247. Cette ville se maintint libre. L'an 1258 elle prit le parti des Gibelins; les Guelses d'Arezzo la surprirent, y sirent un carnage horrible, & ruinèrent les antiques murailles des Etrusques; on les répara en 1264, & cette ville sur appelée Nido de Ghibellini.

En 1312 l'empereur Henri VII y reçut le ferment de fidélité du peuple, il reconnut la ville comme appartenant à la chambre impériale, & lui laissa la

liberté dont elle jouissoit déjà.

En 1325 Rameri Casali sut élu par le peuple prince o 1 seigneur de la ville, & il eut pour successeurs

fix de fes descendans.

En 1406 Ladislas roi de Naples s'en empara, & la conserva jusqu'en l'année 1411, qu'il la céda aux habitans de Florence dont elle a toujours suivi le sort.

Il y avoit un évêque à Cortone dès l'an 1325; mais l'incendie des archives, arrivé en 1565, fait qu'on a peu de documens à ce sujet. Il y a deux chapitres: celui de la cathédrale qui est un chapitre noble, & celui de Sta. Maria nuova; huit couvens de religieux, & sept de silles: plusieurs ont des églises remarquables par leur architecture, qu'on prétend du Bramante, de San Gallo, de Vasari & de Fontana. On voit aussi dans quelquesunes des peintures estimées.

M. Cochin, M. Richard, M. Grossey n'ayant point parlé de Cortone, c'est une raison de plus

pour infister un peu sur ce qui la concerne.

Dans la cathédrale on voit une Nativité, qu'on dit être de Pierre de Cortone, peintre célèbre, dont nous parlerons à l'occasion des gens illustres de cette ville. On y voit un grand sarcophage antique, où est la bataille des Lapithes & des Centaures en bas-reliefs. Les uns disent que c'étoit le tombeau du roi Corytus, d'autres l'attribuent à Caracalla, ou au consul Flaminius. Ce dernier sentiment est le plus probable.

Dans l'église collégiale de Ste. Marie la neuve, qui est hors des murs de la ville, il y a un Saint Charles, de Baccio Ciarpi, & une Nativité de la

Vierge, par le Bronzin. (Alessandro Allori.)

A St. François, église des Cordeliers conventuels, il y a un beau tableau de St. Antoine de Padoue, par Louis Cardi de Cigoli. On y remarque surtout une Annonciation, qu'on dit être de Pierre de Cortone.

St. Antoine abbé, églife des Servites, est aussi

une des belles églises de la ville.

A Ste. Marguerite, église des Cordeliers observantins, on conferve les reliques de Ste. Marguerite de Cortone, pénitente célèbre par ses austérités.

A St. Dominique, église des Jacobins, il y a un tableau du Rosaire, où sont représentés plusieurs saints, par Louis Cardi de Cigoli; un tableau de l'Assomption, avec St. Hyacinthe, du jeune Palma. Le tableau qui est au sond du chœur est d'ancienne

manière; il représente le bienheureux Jean Angelic, Jacobin.

A St. Augustin, église desservie par les pères du même nom, on voit un beau tableau de Pierre de Cortone, qui représente S. Jean-Baptiste, S. Etienne, pape, & S. Jacques, protecteurs de trois grands ordres militaires.

A S. Benoît, église des Scolopies, le tableau qui représente S. Joseph Calasantius, fondateur de l'ordre, est de Marc Tuscher de Nuremberg.

S. Philippe, église des Oratoriens, est remar-

quable par son architecture.

Dans l'église des Comtesses, qui sont des religieuses Bénédictines tirées de la noblesse, le tableau du grand autel est une Assomption de Pierre Pérugin.

A S. Michel, église des Bénédictines, le tableau du grand autel est une descente du S. Esprit, excel-

lent ouvrage d'Audré del Sarto.

A la Trinité, autre église des Bénédictines, le tableau du grand autel représente la Trinité, avec les quatre docteurs de l'église latine; c'est un grand ouvrage de Luc Signorelli, peintre célèbre de Cortone, dont nous parlerons à l'occasion des gens illustres de cette ville.

Ste. Claire, église des religieuses de l'ordre de S. François, fondée en 1224 du vivant même de ce S. patriarche. Dans la lunette qui est au-dessus de la grille du grand autel il y a une Vierge avec St. François & Ste. Claire, de Pierre de Cortone.

Dans l'église paroissale de S. André il y a au grand autel un tableau qui représente la Vierge, avec S. André, S. Jean l'évangéliste & S. Joseph; il est du Piazzeta. A l'autel de S. Cajetan il y a un autre tableau de la Vierge avec S. Joseph & S. Cajetan; il est de Louis Mazzanti d'Orviète.

Le bon Jésus est une confrérie de Pénitens bleus, qui sont tous gentilshommes; les trois tableaux des autels sont du Signorelli, Sur les tribunes qui sont aux deux côtés de l'autel il y a un tableau de la dernière cène de Jésus-Christ, & un de sa prière au jardin des oliviers; aux côtés de celui-ci il y a une Vierge & un ange Gabriel; le tout est d'André del Sarto.

A l'église de Notre Dame des Allemands, ou Pénitens bleus, il y a dans l'oratoire supérieur une Assomption, qui est un ouvrage achevé d'André del Sarto.

A la confrérie des Pénitens verds du Sauveur le tableau du grand autel est d'André Commodo, & représente la dédicace de l'église de Latran, faite par le pape S. Sylvestre.

Dans l'église des Pénitens rouges le tableau du grand autel est une descente du S. Esprit, de la première manière de Michel-Ange. C'est un des plus

beaux tableaux de la ville.

L'église de Notre-Dame des Graces, ou du Catcinaio, est desservie par des Scolopies; elle appartenoit autresois aux chanoines réguliers de la congrégation du Sauveur; elle est située hors de la ville. On remarque au-dessus de la lunette de la porte principale une Vierge avec S. Joseph & S. Roch, peinture à fresque dans le goût de Raphaël.

S. Jean-Baptiste est une belle église des Camaldules, située à une lieue hors de la ville, & unie à un monastère qui sut sondé par S. Romuald même,

instituteur de l'ordre.

On compte encore la Madonna dello Spirito Santo

parmi les belles églises de Cortone.

Il y a aussi des tableaux de Pierre de Cortone & de Conca aux poverelle monache, & à S. Chiara; d'André Sacchi aux Santuccie; de Cigoli à S. Andrea Commodo, & d'André del Sarto au Gesù.

Je n'ai pas parlé ici de tous les tableaux précieux que l'on peut voir dans les églises de Cortone, ils sont en très-grand nombre : on en pourroit citer en core plus de quarante qui méritent d'être vus.

#### 282 VOYAGE EN ITALIE.

Quoique la ville de Cortone soit très-petite, elle renserme environ soixante familles de la meilleure & de la plus ancienne noblesse, dont plusieurs ont

des hôtels dignes de curiofité.

Il faut mettre à la tête de ces édifices le palais du gouverneur, Palazzo del Commissario, o del Governo, qui étoit autrefois celui des Casali, & dans lequel est la salle de l'académie avec le théâtre, que l'on a rebâti en 1766 tout à neuf; le palais public; le palais épiscopal; le séminaire que l'évêque, M. Ippoliti, a fait rebâtir & aggrandir nouvellement; le palais des Tommasi, où Ly avoit une galerie de trois cent tableaux.

Il y avoit aussi des collections de tableaux dans la maison Laparelli, & dans celle des héritiers d'un musicien, nommé Antoine Baldi. On peut citer encore le palais de M. le chevalier Mancini; celui des marquis del Monti, celui de M. Philippe Pancrazi, ceux de MM. Angellieri, Vagnucci, Palei, Alticozzi, Baldelli, Boni; ceux de M. le chevalier Galeatto Ridolfini; de M. Jean-Paul Sernini, de M. Velluti, de MM. Catani, Pafferini, Panerari, Puntelli, Zefferini, qui sont tous des nobles de Cortone. Il y a plusieurs de ces maisons où l'on conserve de beaux tableaux de Pierre de Cortone, de Signorelli, Gobbi, Luca, & autres peintres habiles. Il n'y a guère de ville où il y ait autant de familles nobles. & anciennes que dans celle de Cortone : elles ont donné cent quatorze chevaliers à l'ordre de Saint Etienne, & trente-sept à l'ordre de Malthe, sans parler des autres ordres où l'on fait preuves de noblesse.

Les murs de Cortone sont un reste d'antiquité étrusque, dont Gori a donné la description dans son Museum Etruscum, & qui subsiste encore dans quelques endroits; ils sont bâtis avec de grands blocs de pierres, sans chaux ni ciment, d'une manière qui marque l'ancienneté de leur construction; il y

a des blocs de vingt-deux pieds de long sur quatre & demi de hauteur; c'est surtout du côté de la porte de S. Dominique où ils sont le mieux couservés.

On voit aussi à cinq milles de Cortone les restes d'un temple magnisque de Bacchus avec de belles colonnes, dans l'endroit appelé Farnetta; il y en a encore quelques-unes à Catros, maison de campagne des marquis Vénuti.

En 1730 on a découvert des restes de bains antiques, pavés en belles mosaïques, des tuyaux de

plomb y apportoient l'eau.

Il y a dans la bibliothèque des Vénuti un ancien

tombeau avec des caractères étrusques.

On voit près de l'église de S. Étienne plusieurs anciens restes de murs, & une grande conserve d'eau antique. J'ai oui citer trois tombeaux, composés chacun de cinq grands blocs de pierre, dont un est dans le faubourg S. Michel, à l'endroit que l'on appelle la grotte de Pithagore. On trouve encore des restes d'anciens murs en plusieurs endroits de la ville & des environs. Lorsqu'on est obligé de faire dés souilles, on trouve fréquemment les restes des bâtimens antiques douze à quinze pieds au-dessous du sol actuel de la ville, qui a été élevé comme celui de Rome par les décombres & par les ruines.

L'ACADÉMIE DE CORTONE est ce qui a le plus contribué, dans ce siècle-ci, à la célébrité de cette ville; on a jugé avec raison que l'ancienne métropole de l'Etrurie étant la plus intéressée à rappeler le souvenir des anciens Toscans, il lui convenoit d'avoir une académie pour les antiquités du pays, & elle en a firé son nom d'académie Etrusque. Ce sut en 1726 que l'on commença de s'en occuper; les premiers instituteurs surent les trois Vénuti, c'est-à-dire, le marquis Marcello Venuti, le prélat Filippo Venuti, l'abbé Ridolsino Venuti, prévôt de Livourne, président des autiquités de Rome, dont nous avons parlé dans le troissème volume. Il est mort en 1768.

#### 284 VOYAGE EN ITALIE.

L'abbé Onofrio Baldelli, qui étoit grand oncle maternel de MM. Venuti, donna à cette académie, en 1728, sa bibliothéque, avec un cabinet d'antiques qu'il avoit formé pendant un long séjour à Rome, & qui étoit composé d'une multitude d'antiques, statues, idoles, inscriptions, urnes, vases, pierres gravées; des livres rares, manuscrits anciens, minéraux, plantes marines, & instrument de mathématiques. L'académie, après avoir beaucoup augmenté ce cabinet, l'a rendu public, sous le nom de Galleria del publico; & y a fait placer, en 1734, une inscription à l'honneur du citoyen zélé qui en étoit l'auteur. On y a joint Yuccessivement des pièces d'histoire naturelle; de physique, des pierres précieuses, des estampes, des médailles, & une bibliothèque, dans laquelle on faisoit chaque mois un discours sur quelque point de littérature. La description de ce cabinet, & celle de plusieurs pièces rares, appartenant à des particuliers de Cortone, fut donnée, en 1750, dans l'ouvrage connu sous le nom de Museum Cortonense (1). On remarque surtout un beau vase étrusque, & une belle poliglotte.

Une partie de ces curiosités avoient été décrites & expliquées par Valesso, Romain, au commencement du siècle, d'après le cabinet de Baldelli, aussi-bien que par Gori, dans le savant

comme s'il devoit se rapporter à Cortone; mais nous avons observé que ce passage conviendrait mieux à Terni.

<sup>(1)</sup> Museum Cortonense in quo vetera monumenta completiuntur, Anaglypha Thoreumuta, gemmæ inscalptæ, insculptæque quæ in Academia Etrusca, ceterisque nobisium virorum domibus adservantur, in pluvimis tabulis ær is distributum, atque à Francisco Valesio Romano, Antonio Francisco Gorio Florentino & Rodulphino Venuti Cortonense notis illustratum Romæ 17,0, in-solio, 125 pages & 85 planches en ta se-douce. On y a mis pour épigraphe ce vers de Virgile:

Est tocus Italiæ in medio. An. VII. 563.

L'acquisition précieuse de ce cabinet donna au nouvel établissement de l'académie de Cortone, une très-grande activité; elle choisit un lieu d'assemblée, & un chef qui fut appelé de l'ancien

nom étrusque, Lucumone.

Cortone est dans une partie de la Toscane où l'on trouve beaucoup d'antiquités étrusques, remarquables par la beauté du dessin & des sormes, par les cérémonies qu'elles représentent & le costume dont elles conservent la inémoire, & qui sont plus anciennes que la plupart des monumens que l'on a des Grecs & des Romains; c'étoit pour l'académie un objet sécond de recherches.

Quoique cette nation eût étendu sa domination sur une grande partie de l'Italie, son langage & son écriture sont absolument oubliés: M. Bourguet, de Neuschâtel, a hasardé quelques conjectures sur ce sujet, dans le premier volume des

Essais de l'académie de Cortone (1).

L'académie de Cortone a déjà publié huit volumes de Mémoîres: le premier parut en 1742, sous le titre de Saggi di dissertazioni Academiche, publicamente lette nella nobile Academia Etrusca dell'antichissima città di Cortone, in Roma, 1742, in-4°. 135 pages. Le huitième a paru en 1783; ils renferment des dissertations curieuses sur les usages des anciens, sur leurs monumens, & sur tout ce qui a rapport à l'antiquité; ces volumes sont trèsessimés des antiquaires.

Après avoir vu le cabinet de l'académie de Cortone, on doit voir aussi celui de M. le cavalier,

<sup>(1)</sup> Voyez l'interprétation des tables de Gubbie, Tavole Eugubine, le seizième volume de la bibliothéque Italique; Annio de Viterbe, Bernardino Baldo, Marmocchini; let académiciens de Florence, & plusieurs dissertations qui sont dans les ouvrages de l'académie de Cortone.

Galeotto Ridolfini Corazzi, qui est rempli de choses rares & curieuses. M. le marquis Massei, qui avoit examiné tous les grands cabinets de l'Europe, convenoit qu'il avoit trouvé dans celui de M. Ridolfini des choses qu'il n'avoit pas vues ailleurs.

M. le chanoine Sellari, bibliothécaire de l'académie, a formé un recueil de manuscrits, de médailles, de Latues, de sceaux, de monnoies & de

médailles antiques, digne de curiosité.

M. le docteur Cotellini a un cabinet d'histoire naturelle & autres raretés, avec une grande bibliothéque; ce savant mérite lui-même la curiosité & les hommages des voyageurs.

Il y a encore à Cortone des cabinets chez M. le cavalier Jean-Baptiste Mancini, & chez MM. Sel-

lari, Vagnacci, Alticozzi & Venuti.

Cortone fut la patrie de beaucoup de gens célèbres, parmi lesquels on cite d'abord les saints martyrs Marcellinus, Verianus & Secundianus, & beaucoup d'autres saints; un grand nombre d'évêques, des jurisconsultes connus, des politiques, des généraux: le Frère Elie, compagnon de S. François; on y montre la maison où il mourut, après avoir quitté son ordre, & avoir été excommunié; on voit son portrait sur une poutre de l'église qu'il avoit sait bâtir, & où il est enterré. On trouvera sa vie à la fin du premier volume des vies des hommes & des semmes illustres d'Italie, publiées à Paris chez Vincent, en 1767.

Melio de Cortone, général des Vénitiens, fut

très-utile à cette république.

Madaglio da Cortona, surnommé l'Ovide de Cortone, sur ami de Laurent Médicis, & de Léon X. On a imprime ses poésies: il en est parlé dans Gori, Horilegio delle notti Coritanei. In Fir. 1751.

en 1378, étoit ami du Dante, il est cité dans Bocace; il sut un des douze électeurs du premier

Casali, seigneur de Cortone, dont il épousa une parente. On conserve ses poésies manuscrites à la bibliothéque du Vatican; & Léon Allacci a publié

quelques sonnets de lui.

Gregorio Tisernate, né en 1420, près de Cortone, quitta son pays, après que son père eût étémis à mort pour une conjuration en faveur du duc de Milan; il alla en Grece; il sit des traductions de Strabon, d'Aristote, de Dion; il sut appelé en France sous Charles VII, pour enseigner le grec dans l'université; il mourut à Venise vers 1470, & ses ouvrages y surent imprimés en 1498.

François Moneti, Cordelier, né en 1635, est counu par ses poésies satyriques & burlesques; il étoit recherché à la cour dn grand duc; il mourut en 1712 à Assise: on a beaucoup de ses poésies

à Cortone.

Je passe sous silence plusieurs autres écrivains dont il est parsé sort au long dans un Atheneum Etruscum, du Père Oldovini, Jésuite, que l'on conserve en manuscrit au collège de Pérouse.

PIERRE DE CORTONE, Pietro Berretini, naquit à Cortone en 1596, il mourut à Rome en 1669. Ce fut un des plus grands peintres de l'Italie, surtout pour les tableaux d'une vaste ordonnance & les machines d'une grande composition: nous avons eu occasion de faire admirer ses ouvrages à Florence, & aux palais Barberini & Sachetti, à Rome.

Luc Signorelli de Cortone, fut aussi un peintre célèbre, il mourut en 1524; ce sut lui qui sit revivre dans la peinture la manière naturelle & délicate de la simple nature: il excella surtout dans le nud. On voit des beaux onvrages de lui à Orviete, à Cortone & à Rome, dans la chapelle Sixtine.

La ville de Cortone révendique aussi le Parmesan, François Mazzoli, qui ne prit naissance dans la ville de Parme que par hasard, en 1540. Denys Mazzoli, son sils, & Annibal Mazzoli, son petitfils, furent de très-bons ingénieurs, vers l'an 1630. François, autre fils de Denys, fut un habile sculpteur, & ce sut lui qui sit l'autel de la cathédrale de Cortone, en 1684; il y a eu plusieurs autres

artistes distingués dans la même famille.

Les gens de lettres que j'ai connus, sont, M. Jean Jérôme Sernini Cucciati, très-versé dans l'érudition, les antiquités & les langues; M. le chanoine Philippe Angellieri Alticozzi, également habile surtout dans ce qui a rapport à l'histoire étrusque; M. le marquis Benvenuti; M. Joseph Venuti, sils du seu marquis Morcello Venuti; M. le chanoine Reginaldo Sellari, bibliothécaire; M. le chanoine Maccari, grand - vicaire; M. Nicolas Vagnucci; M. Rinaldo Angellieri Alticozzi, gouverneur de S. Miniato, qui a fait imprimer à Lucques une bonne traduction de quatre comédies de Plaute, & son frère le cavalier Valerio Atticozzi, qui a du talent pour la poësie, & qui étoit grand ami de Metassasso.

M. Ranieri Tommasi étoit prince de l'académie de gli Uniti (1); il a fait beaucoup de sonnets qu'on estime pour la belle composition, la facilité, les

pensées & la conduite.

M. Philippe Pancrazi, secrétaire de l'académie, a publié plusieurs belles pièces de poësie. M. Jérôme Boni est un amateur de philosophie, de mathématique, d'architecture & de dessin, aussi-bien que M. Jérôme Velluti; M. le marquis Ranieri di Petrella est connu pour les machines & pour l'architecture; M. Thomas Passerini pour tout ce qui a rapport à la marine. J'ai oui citer encore parmi les gens de lettres M. J. B. Mancini, M. Galeotto Corazzi, & M. le chanoine Maccari.

Cortone est bâtie sur le penchant d'une assez haute montagne, ayant la vue sur une vaste plaine

<sup>(1)</sup> C'eft aujourd'hui M. le cardinal de Bernis,

qui est bordée par les rivages agréables du lac de Trasymène, & la plaine de la Spilonga ou Spelonca, qui s'étend jusqu'à Passignano, & dont j'ai parlé ci-dessus. Elle a au septentrion des montagnes célèbres, dont Polybe & Tite-Live ont donné la description. Les environs de la ville sont agréablement plantés de vignes & d'oliviers. On y voit des carrières, d'où l'on tire un très beau marbre jaspé de verd, de noir, & de couleur d'améthyste.

On trouve dans les environs une espèce de papier, sormé naturellement par la plante aquatique, appelée Conserva; il y a sur cette matière une lettre de M. Strange, écrite de Pise le 14 Mars 1764, imprimée d'abord à Pise, & insérée dans le Tome XIII de la Racolta d'opuscoli scientissici, del

P. Angelo Calogeta.

De Cortone à Arezzo il y a deux postes, ou quinze milles du pays; & l'on peut y aller en quatre heures de temps avec les voitures ordinaires. La poste est à Camoccia, village qui est au-bas de la colline. On passe près de Castiglione Atetino, ville ancienne, mais très peu considérable, qui est sur la hauteur, à huit milles d'Arezzo. Cette routre se fait à-peu-près le long de la Chiana, sleuve singulier, dont nous avons parlé. Ensin on passe à Puliciano, qui est à cinq milles d'Arezzo.

# CHAPITRE XIX.

Descripcion d'Arezzo.

AREZZO est une ville de huit mille ames, située à dix-huit lieues au sud-est de Florence (1), dans

<sup>(1)</sup> On compte quarante-cinq milles du pays, ou trois postes doubles.

une belle plaine & sur une petite éminence. Elle s'appeloit autresois Aretium, & c'étoit une des douze villes principales de l'Etrurie: il en est parlé dans tous les anciens auteurs, dans Polybe, Caton, Strabon, Tite-Live, & Pline le naturaliste.

Annius, dans ses commentaires sur les fragmens de Caton, dit que son nom vient de celui de Vesta, semme de Janus, qui étoit appelée Aretia, c'est-àdire, Terra. Strabon dit que son nom vient d'un mot oriental Aret, qui signifie sleuve, à cause de sa situation près de trois sleuve, la Chiana, l'Arno & le Cersone. Voyez l'histoire universelle, par une société, &c. Tom. XI.

Elle étoit remarquée dès-lors par une muraille ancienne de briques, dont il est parlé dans Pline

& dans Vitruve.

Dans le temps de la guerre sociale, ou guerre des Marses, les Etrusques ayant pris parti contre les Romains, & Sylla les ayant défaits, il voulut punir spécialement les villes de Fiesole & d'Arrezzo; il chassa tous les habitans de celle-ci, & en transporta d'autres, qui furent appelés Aruntini novi, aussi voit-on que Pline distingue trois peuples qui furent appelés Aruntini.

Tite-Live raconte, Liv. XXVII, que Varron, pour s'assurer des Etrusques, se sit donner pour ôtages cent & vingt des principaux habitans d'Aprezzo; il dit aussi, Liv. XXVIII, que cette ville donna de l'argent, des troupes, des armes, & des vivres pour l'équippement des quarante galères que Scipion devoit conduire en Afrique contre Carthage.

Martial célèbre les vases de terre qui se faisoient à Arezzo, dès le temps de Porsenna &

des anciens Toscans.

Aretina nimis ne Spernas vasa Momenus, Lautus erab Tuscis Porsenna sictilibus. L. XIV. Epig. 98. "Il en parle encore dans un autre endroit, lorsque reprochant à un poëte les vers qu'il lui avoit volés, il se sert de la comparaison des vases de crystal, & de ceux de terre qui les déshonorent & les dégradent.

Sic Aretina violant crystallina testa. L. I. Ep. 54.

Arezzo fut prise par Totila, & extrêmement maltraitée par les Goths & les Lombards; ceux-ci la ruinèrent, en sorte qu'elle sut pendant deux ans fans murailles ; ce fut ensuite l'évêque Guido di Pietramala qui fit retablir les fortifications vers l'an 1321. Les Arétins furent souvent en guerre avec les Florentins, & ils eurent quelquefois l'avantage. Att temps de l'empereur Fréderic II, lorsque les factions des Guelfes & des Gibelins déchirèrent l'Italie . les Tarlati & les Ubertini qui étoient Gibelins, s'établirent à Arezzo; le peuple les chassa : mais enfin Guillaume Ubertini fut fait évêque d'Arezzo, par l'empereur Fréderic II, qui avoit d'abord chassé & fait tuer l'évêque Marcellino Albergotti. Ubertini parvint à se rendre maître de la ville, par le crédit de l'empereur; il y faisoit battre monnioe, il fit long-temps la guerre aux Florentins; enfin il fut défait & tué en 1289, dans une affaire qu'il eut contre Guido Feltrano, qui commandoit les troupes de Florence: il y eut dans cette rencontre trois mille hommes de tués, deux mille prisonniers faits sur les Arétins.

Guido Tarlati de Pietramala succeda à l'évêché d'Arezzo en 1311, & par une délibération de la ville, il reçut en 1321 toute l'autorité temporelle. Ce sut encore un prélat guerrier, & il sut aussi désait par les Florentins, aidés du roi de Naples, qui cependant consentit que l'évêque demeurât gouverneur d'Arezzo. Ce prélat eut la guerre contre les Ubertini & contre le pape Jean XXII, à qui

T ij

il prit plusieurs villes; il couronna lui-même & Milan Louis de Bavière, qui étoit ennemi du pape: en retournant chez lui, il mourut près de Negromonte en 1327. Cet évêque également politique & conquérant, fut un des princes les plus célèbres de son temps: il fortifia beaucoup de villes; ce fut lui qui embellit Arezzo & en fit applanir les rues. Il eut pour successeur dans l'évêché Boso Ubertini & dans le gouvernement Pietro Saccone, frère de Guido, dont les guerres furent malheurenses, & qui fut obligé de vendre Arezzo aux Florentins. On lui laissa seulement quelques châteaux; mais étant ensuite devenu suspect aux Florentins, il sut dépouillé de ses biens & renfermé dans une prison. Gautier, duc d'Athènes, qui se rendit maître de Florence, le délivra & le rétablit. Cependant Arezzo reprit sa liberté; on y sit élection de soixante magistrats qui la gouvernèrent en paix pendant quelque temps; mais les divisions s'y étant rallumées, les Übertini y rétablirent la faction des Gibelins; les Guelses y rentrèrent à leur tour & la ville fut saccagée. Les troupes de Louis d'Anjou avec les fils de Saccone la ravagèrent encore, & finirent par la vendre aux Florentins; elle passa, comme Florence, sous la domination des Médicis.

Arezzo est pavée, comme Florence, de grandes dalles de pierre, qui sont piquées pour la commodité des chevaux. La cathédrale est un assez beau bâtiment dans une belle exposition. Elle sut bâtie en 1280, sous l'évêque Guillaume Ubertini, par Lapo, père d'Arnolse. La moitié de la voûte de la nes du milieu a été peinte par Guillaume de Marseille, peintre & prêtre françois; l'autre moitié, du côté du maître-autel, par Castellucci, élève de Pierre de Cortone; le grand autel est en pierres dures & en mosaïques, avec des bas-reliess; il sut fait par Jean de Pise, que Guillaume, évêque d'Arezzo, sit venir en 1286, & il est singuelier pour ce temps-là.

On y conserve le corps de S. Donat, second évêque & premier protecteur de la ville, marty-

risé sous Julien en 363.

Dans la chapelle du S. Sacrement, on voit le tombeau de Guido da Pietramala, grand ouvrage en marbre, qui fut exécuté sur les dessins de Giotto, par Augustin, sculpteur de Sienne; les victoires de ce prélat y sont représentées dans des bas-reliefs: dans la chapelle, qui est vis-à-vis, on remarque le tombeau de Grégoire X, fait par Marghentone en 1277.

Les vitraux font d'une belle couleur, ils furent

faits par Guillaume de Marseille en 1520.

Sur la place du dôme est une statue en marbre

de Ferdinand I, par Jean de Bologne.

Dans les archives de la cathédrale, on conserve des titres fort anciens des empereurs du sixième & du septième siècle, cités par Muratori, Antiq. med ævi.

L'évêque d'Arezzo est prince de l'empire, & a

quarante-cinq mille liv. de rente.

On voit sur la place de la ville un grand & beau bâtiment public, de l'architecture de Georges Vafari appelé le Loggie: le bureau de la douane & le théâtre y sont placés, & il y a un portique de quatre cent pieds de long pour se promèner à couvert.

On remarque aussi à Arezzo un bel établissement, appelé la Fraternità: cette confrérie, qui remonte à l'an 1262, est administrée par les officiers municipaux; elle a près de cent mille liv. de rente, qu'elle emploie à marier des silles, à distribuer du pain aux pauvres, & à faire d'autres œuvres de charité.

L'église de la Pieve est un bâtiment du onzième siècle, où l'on remarque un tableau de la Vierge, par Fréderic Barocci; c'est un de, ses meilleurs ouvrages: le maître-autel a été fait par Vasari.

On va voir à l'abbaye un tableau de Vasari,

c'est le repas d'Assuérus; il a vingt-huit pieds de long; & l'on y compte plus de soixante figures plus grandes que nature; on montre aussi à Saint Roch un gonfalone, ou une bannière pour la procession, qui est de Vasari; elle représente S. Rock d'un côté, & une peste de l'autre.

On peut voir à Arezzo, chez MM. Bacci, un cabinet d'antiques, où il y a beaucoup de figures étrusques & grecques, de vases, de médailles, & furtont un couteau de facrificateur, Secespita.

Il n'y a point dans la ville de monument ancien; on n'y voit que des vestiges de l'ancien amphithéâtre étrusque, sur lequel on a une dissertation du chevalier Guazzesi; ces vestiges sont au couvent des Bernardins: on y a trouvé les restes des conduites qui amenoient l'eau pour les naumachies. On voit hors de la ville, du côté du nord, un bel aqueduc moderne de soixante arches, qui amène dans la ville les eaux d'une montagne voisine.

En sortant par la porte du S. Esprit, on va voir l'église de Ste. Marie des Graces, qui fut bâtie en 1504 par les citoyens d'Arezzo, à l'instigation de S. Bernardin de Sienne; l'escalier est de marbre, le portique est soutenu par des colonnes de pierre

qui sont chacune d'une seule pièce.

Il n'y a guère de petite ville en Italie qui ait eu plus de citoyens distingués que celle d'Arezzo: c'étoit la patrie de Mécène, comme on le voit dans Macrobe. S. Laurentin & S. Pergentin, frères, martyrisés l'an 250, étoient d'Arezzo. Pétrarque y naquit en 1304, dans le Borgo del orto. (1). Nous avons parlé de ce grand poëte à l'article de Florence, Tome II. C'est aussi la patrie du célèbre Arétin, Pietro Bacci Aretino, ou Pierre d'Arezzo, né en 1492, & mort en 1557: il eut

<sup>(1)</sup> On appelle ici Borgo, chacune des grandes rues, comme Turin Contrada, à Milan Corso, à Florence Via, à Rome Strada.

la gloire de faire trembler les princes par ses satyres, & d'être surnommé divin; ce titre lui est consacré pour jamais dans le poëme de l'Arioste, où l'auteur, en parlant de tous les grands personnages qu'il imagine voir se réjouir du succès & de la fin de son ouvrage, s'écrie entr'autres:

De' principi, il divin Pietro Aretino.

Can. 46. Ottav. 14.

Un des plus fameux ouvrages de l'Arétin, mais aussi l'un des plus obscènes, est celui qui a pour titre: Capriciosi è piacevoli ragionamenti di M. Pietro Aretino il veritiere e il divino, cognominato il slagello de Principi. La première journée contient la vie des religieuses, la seconde est la vie des femmes mariées; la troissème celle des p... Il y a aussi des dialogues entre un moine & un m... la généalogie des courtisannes de Rome, & autres objets semblables, qui en sont un ouvrage d'autant plus recherché qu'il mérite moins d'être lu (1).

Arezzo fut aussi la patrie d'un savant Bénédictin, nommé Gui l'Arétin, qui vers l'an 1024, imagina la manière commode qu'on emploie pour noter la musique par des lignes parallèles qui en indiquent les tons, & qui donna des noms à chaque note. Voyez le dictonnaire de musique de M. Brossard, & celui de J. J. Rousseau de Genève.

Vers l'an 1200, il y avoit une université, qui avoit les mêmes priviléges que les autres universités d'Italie.

Léonard Bruni, qui est connu sous le nom d'A.

<sup>(1)</sup> Voyez la vie de l'Arétin, par le comte Mazzucchelli, qui a donné six volumes in-folio, des vies des auteurs Italiens, quoiqu'il n'ait épuisé que les deux premières lettres de l'alphabet. Voyez aussi les vies des hommes & des femmes illustres d'Italie, 1767, 2 vol. à Paris, chez Vincent. Et la vie de Pierre Arétin, par M. de Boispréaux, à la Haye, chez Jean Neaulme, 1750, in-12.

retino, étoit un secrétaire de la république de Florence, très-célèbre dans l'histoire de son temps, & qui a lui même écrit l'histoire de Florence; il mourut en 1444, & fut enterré à Florence dans l'église de Ste. Croix.

Carlo Marsuppini sut secrétaire de la république de Florence, après la mort de Bruni; il avoit du talent pour la politique & pour la poésie; il mourut en 1453, & fut enterré de même à Ste. Croix.

Césalpin, célèbre médecin, mort en 1603, étoit d'Arezzo; ce fut lui qui le premier eut une idée de la circulation du fang; il jeta, en 1583, les vrais & solides fondemens de la botanique, divisant les plantes en plusieurs classes, par le moyen de leur fructification: découverte dont Linnæus lui faithonneur en ces termes: (Chasses Plant. 1747.)

> Quisquis bic extiterit primos concedat hongres, Cesalpine tibi, primaque serta dabit.

François Redi fut aussi un célèbre médecin d'Arezzo, dont nous avons parlé dans le Tom. II: il naquit en 1626, & mourut en 1697. Il fut médecin du grand duc de Toscane: ses ouvrages de médecine & de physique ont encore la plus grande réputation. Ses expériences sur la génération des insectes ont été le modèle des plus grands observateurs qu'il y ait eu après lui; elles parurent en 1671. On a réimprimé à Naples, en 1740, la collection de ses ouvrages : Opere di Francesco Redi. in Napoli, 1740, 6 vol. in4°. Son éloge & son portrait gravé, ont été publiés à Florence, il y a quelques années, par Allegrini, qui donne la suite des hommes illustres de la Toscane. M. Grégoire Redi, neveu de François Redi, est un poëte estimé.

La ville d'Arezzo compte encore parmi ses citoyens le pape Jules III, de la maison Ciocchi, élu en 1550, & un de ses neveux grand-maître de Malthe. Le cardinal Bonneci, théologien du concile de Trente, général de l'ordre des Servites, qui étoit fils d'un maçon d'Arezzo; le cardinal Casini, Capucin & prédicateur célèbre; François Albergotti, dont Bartole parle avec éloge: il étoit de la maison Albergotti, fort connue en France, & originaire d'Arezzo.

Le maréchal d'Ancre, Concino Concini, favori de Louis XIII & de Marie de Médicis, étoit aussi des environs d'Arezzo; il sit commencer dans cette ville un bâtiment qui subssiste encore, & qu'on appelle Ospizio di murello, ou Seminario Vecchio, près la porte qui conduit à Florence, Porta di S. Lorentino: ce palais devoit être sort étendu, mais Concini n'eut pas la satisfaction de le sinir, ni de le voir, ayant été tué au Louvre en 1617.

George Vasari étoit encore d'Arezzo, de même que les deux Accolti, Lorenzo Guazzesi, qui a écrit sur le passage d'Annibal en Toscane, sur plusieurs autres objets d'antiquité & sur l'histoire d'Italie. Il est mort en 1766; son éloge a été lu dans l'académie de Forzati, par seu M. le chevasier Giudici, secrétaire de l'académie, qui étoit son ami, & compagnon de ses travaux littéraires.

Le marquis Montauti, qui a traduit l'Arioste en latin, est mort vers 1756, dans le temps que M. le marquis Barbolani en donnoit une traduction

en vers latins à Arezzo.

On distingue actuellement M. Presciani, médecin célèbre; M. l'avocat Poreti, savant dans la littérature; MM. Fossombroni, père & sils, l'un pour l'histoire, l'autre pour les mathématiques; M. Pignotti, professeur de physique à Pise, & poëte plein d'agrément; nous en avons parlé dans le Tome III, ainsi que de M. Perelli. L'éloge de ce dernier est dans le second volume des mémoires de la société italienne, publié en 1784.

#### CHAPITRE XX.

Des environs d'Arezzo, & du Val d'Arno qui conduit à Florence.

Les mosettes de Laterina sont une chose remarquable qu'on trouve à trois lieues d'Arezzo, vers l'occident, ou du côté de Florence; elles sont dans un endroit appelé Bagnaccio. Vis-à-vis de Laterina, de l'autre côté de l'Arno, on respire des vapeurs susfureuses, si pénétrantes, que les animaux y sont souvent suffoqués en passant près de-là, au point que les paysans s'en servent pour faire la chasse, en sorçant les bêtes sauves à s'y rendre. Il s'y trouve aussi des eaux minérales qui paroissent très-limpides, qui ont un petit goût d'acidité, & qui déposent sur les pierres une couleur servagineuse.

Quand on est à Arezzo, on peut aller huit lieues plus au nord, voir le fameux hermitage de Camatdoli ou Camandoli, qui est vers les sources de l'Arno, douze à quinze lieues à l'orient de Florence. C'est-là que S. Romuald institua, en 1009, son ordre, dont les Pères ont encore le nom de Camaldules, à cause de leur première habitation, comme nous

l'avons dit Tome I.

· Il y a dans les environs de Camaldoli des montagnes de douze à treize cent toises, d'où l'on a la vue des deux mers.

Come Apennin scopre il mar schiavo e il Tosco, Dal giogo onde a Camaldoli si viene.

*ID*. 11.

M. de la Condamine a entendu en effet des perfonnes du côté de Lorette, qui lui ont assuré, comme témoins oculaires, qu'il y a plusieurs poin-

299

tes de l'Apennin sur la frontière de l'Etat Ecclésiastique, de la Toscane & du duché de Modène, d'où l'on apperçoit les deux mers qui bornent l'Italie au levant & au couchant: entr'autres, dit-il, d'un sommet voisin de Borgo San Sepolcro; du couvent des Camaldules, entre Valombroso & Bagno, sur la frontière de l'Etat Ecclésiastique & de la Toscane; ensin, du mont Cimone, près de Sestola. M. de la Condamine observe qu'en plaçant sur l'un de ces sommets un signal qui se verroit tout à la fois des montagnes de Gênes & de celles d'Istrie, on pourroit mesurer un arc de la terre de cinq degrés en longitude; ce qui seroit une chose trèsintéressante pour mieux connoître la figure de la terre. Mémoires de l'académie, 1757.

Le chemin d'Arezzo à Florence, qui est de dixhuit lieues ou de quarante milles, suivant l'estime du pays, se fait le long des montagnes par une belle route neuve, taillée en forme de corniche, & soutenue par de la maçonnerie: ce chemin d'Arezzo à Florence a coûté soixante mille scudi, ou trois cent trente-six mille livres de notre monnoie, il a été fait aux dépens des ponts & chaussées, qui sont une partie du département qu'on appelle à Florence ussizio della parte: car les grands chemins ne se sont point par corvées, comme dans quelques provinces de France, où les paysans sont

désolés par le travail des grandes routes.

On passe à Monte Varchi, petite ville de trois mille ames, à onze lieues de Florence: on y voit une église collégiale, appelée S. Laurent; une inscription placée à côté de l'autel, apprend que le grand-duc Côme III allant à Lorette, en 1695, avec son sils Jean Gaston, s'arrêta pour rendre hommage à la relique qu'on y conserve; c'est du lait de la Ste. Vierge.

On passe aussi à S. Giovanni, qui est sur le bord de l'Arno, à vingt-deux milles ou neuf lieues de

Florence, à Figline, qui en est à seize milles, & à Invisa, qui en est à treize milles : ces bourgs

sont dans le Val d'Arno di sopra.

LE VAL D'ARNO di sopra est une plaine agréable, ou un vallon arrosé par l'Arno, qui n'a qu'une issue vers Rignano, où le sleuve semble s'être ouvert un chemin au travers de la montagne : on en trouve la description dans le cinquième volume de M. Targioni. Il parle des mines de fer, dont on y apperçoit des indices, aussi-bien que du vitriol, du soufre, du charbon fossile, des os d'éléphant pétrifiés & non pétrifiés : plusieurs auteurs en avoient parlé, & les avoient attribués aux éléphans qu'Annibal conduisit en Italie, M. Targioni fait voir que cela ne peut pas être, & il montre par un grand nombre d'autres exemples, tirés de toutes les parties de l'Europe, qu'il faut supposer que la race des éléphans a existé autrefois dans nos pays. Ce n'est pas le premier indice que l'observation nous a fourni des changemens prodigieux arrivés sur notre globe. M. de Busson, dans ses époques de la nature, fait voir que la terre paroît avoir été embrasée autrefois; sa chaleur a duré pendant un temps considérable, elle s'est refroidie successivement, & peu-à-peu. Pendant que les régions septentrionales ont conservé quelque chose de leur ancienne chaleur, les éléphans ont pu s'y multiplier : mais dans la suite, ils ont été forcés à se retirer en Asie & en Afrique; mais il en est resté des indices dans le sein de la terre.

Le célèbre Pierre-Antoine Micheli, botaniste du grand-duc de Toscane, sit un voyage en 1732, le long du Val d'Arno di sopra jusqu'à Arezzo & à Cortone, sur un espace de plus de vingt lieues, uniquement pour l'histoire naturelle. M. Targioni, qui eut l'avantage de l'accompagner dans ce voyage, nous en donne la relation: il y décrit le territoire de Figline, de Mansoglio, de Canosso, de Cortona,

de Mont' Uliveto, les eaux de Monzione, & le territoire d'Arezzo & de Levane: & il termine ce volume par un mémoire très-favant sur l'utilité que l'on pourroit retirer des mines de la Toscane. Nous avons parlé dans le Tome II du prix des denrées dans le Val d'Arno.

### CHAPITRE XXI.

Route de Foligno à Lorette, & description de cette dernière ville.

Après avoir décrit la route de Foligno à Florence par Pérouse, Cortone & Arezzo, il est nécessaire de reprendre la route la plus fréquentée, qui va vers l'orient, du côté de la mer Adriatique, c'est-à-dire, à Lorette & à Ancône.

La route de Rome à Ancône par Cività Caftellana, Narni, Terni, Spoletto, Foliguo, Tolentino, Macerata & Loretto, est de cent soixantedouze milles; on paie vingt-deux postes & demie, huit paules pour deux chevaux de chaise, trois

paules pour un bidet.

Nous avons déjà indiqué la route de Foligno; voici les endroits où l'on passe en partant de cette ville: Colle, une demi lieue; Ponte S. Lucia, une lieue; Case nuove, une lieue, Colsiorito, une lieue & demie; Serravallo, une lieue & demie; Muccia, deux lieues; Camerino, une lieue & demie. Le grand chemin ne passe pas à Camerino; c'est une petite ville pour laquelle on peut se détourner. De Camerino à Valcimara, deux lieues; Belsorte, une lieue & demie; Tolentino, une lieue & demie; Macerata, quatre lieues; ruines de Recina, une lieue; Sambuchetto, une lieue; Recanati, deux lieues; Loretto, une lieue & demie;

TOLENTINO est située sur la rivière de Chiento on y remarque un beau pont, bâti en 1268; un petit édifice, qui fut fait dans les premiers siècles pour servir de tombeau à Flavius Julius Catervus. martyr (1), patron de la ville. Il y a sur la place une statue antique bien conservée, qui ref-

semble un peu à une Agrippine.

La grande église sur bâtie à l'honneur de S. Nicolas, religieux de l'ordre de S. Augustin, né à S. Angiolo in Pontano, à trois lieues de Tolentino; il mourut dans cette ville en 1310, après avoir acquis par sa sainteté & ses austérités la plus grande réputation. La légende des miracles qu'on lui attribue va de pair avec celles des plus grands faints.

C'est dans cette ville que vécut François Filelse philosophe du quinzième siècle, dont la vie est dans le père Niceron & dans les mémoires de l'académie des belles-letttes, Tome XV. Son fils Marius

se distingua aussi par son érudition.

Nicolas de Tolentino fut célèbre dans les armes : on lui éleva une statue équestre de marbre à Florence. Lorsqu'on arrive à Tolentino, l'on a fini de passer l'Apennin qui commence à Narni; mais la chaîne qui passe entre Narni & Tolentino n'est point aussi rude que celle qui s'étend vers Florence. Les chemins en sont fort beaux.

Quand on est à Tolentino, on laisse à dix lieues fur la droite ou au midi, la ville d'Ascoli. Ce fut autrefois la première qui prit les armes dans la guerre civile, sous le consulat de Pompée Strabon, père du grand Pompée. Ses édifices sont la plupart du bas âge, mais dignes d'attention, furtout le pont appelé di Cecco, qui est d'un seul arc, quoique très-grand; il y a un autre pont, for-

<sup>(1)</sup> On a beaucoup disputé sur le martyre de Catervus; le père Mabillon, le père Mamacchi, le père Ferrari, Fabretti, ont écrit à oe sujet.

mé de grandes pierres sans chaux ni ciment. On trouve des tableaux remarquables dans les églises della Scopa & de S. Emidio, évêque & patron de la ville. On peut voir Tullio Lazzari, dans l'ouvrage intitulé: Ascoli in prospectiva, 1724, in-4°. Cette ville sut la patrie du pape Nicolas IV.

MONTECCHIO est une petite ville près de Tolentino, où il y a une académie géorgique; c'est à-peu-près le lieu où étoit *Teia* ou *Trajana*, ville

du Picenum, qui est citée dans Pline.

MACERATA est sur une colline agréable, du haut de laquelle on découvre de loin la mer Adriatique, c'est la résidence d'un gouverneur, dont la jurisdiction s'étend sur une grande partie de la marche d'Ancône. Il y a dans cette ville une porte de briques, décorée de pilastres toscans; elle est en forme d'arc de triomphe, & sut bâtie par le cardinal Pie, dont le buste est en bronze au-dessus de l'arcade: cette porte décore l'entrée de la ville, mais l'arcade du milieu & les deux petites portes des côtés sont trop servées & trop élevées.

L'église delle Vergini est du Bramante, ainsi que le palais public. Il y a aux Barnabites des pein-

tures, de Vasari.

On imprime actuellement à Macerata un journal littéraire.

A deux milles & demi de Macerata, on trouve fur le bord du chemin, au sortir d'un pont de bois fort long & fort bas, qui est sur la petite rivière de Potenza, les ruines de Recina, où l'on distingue un amphithéâtre: ce sont de simples matonages, ou restes de pierres & de briques très-informes, & l'on ne peut pas bien juger de ce qu'étoit ce monument: plus loin on voit des restes de tombeaux.

La campagne, au fortir de Macerata, est belle, riante & bien cultivée; on y trouve beaucoup de mûriers blancs, ainsi que dans toutes les vallées des Apennins.

### 304 VOYAGE EN ITALIES

De Sanbuchetto à Lorette il y a beaucoup à monter & à descendre: le chemin d'ailleurs est très-beau; en approchant de Lorette & dans tout le territoire, on est accablé de pauvres qui demandent l'aumône, en baisant la terre d'une manière qui afflige l'humanité.

LORETTO est une ville agréable & bien peuplée, située dans le Piceno, sur les confins de la Marche d'Ancône, à quatre lieues d'Ancône, & à un demi mille de la mer Adriatique (1), sur une petite montagne: cette ville sut, pour ainsi dire, formée par Sixte-Quint, elle est surtout remarquable par l'église sameuse où est la maison de la Ste. Vierge.

La place qui est devant l'église n'est qu'à moitié faite; ce sut le Bramante qui en donna les dessins, de même que du palais apostolique situé sur la même place, où habitent l'évêque, le gouverneur & les pénitenciers. La construction sut continuée par San Sovino. Il y a deux ordres, dorique & corinthien, l'un sur l'autre; à la partie gauche de la place, il y a des arcades décorées de la même manière; la partie droite n'est point sinie.

La grande fontaine qui est au milieu de cette place est de Giacometti; elle est ornée de marbres & de statues de bronze : l'eau y est amenée par un aqueduc d'une lieue & demie. La grande tour isolée a été bâtie sur les dessins de Vanvitelli en 1754.

L'église est vaste, elle est en forme de croix à trois ness, surmontée d'une coupole octogone: le dessus des ness est occupé par des corridors où l'on fait la garde comme dans une forteresse, & qui sont à l'épreuve de la bombe. L'architecture n'a rien de remarquable; le portail sut fait sous

Grégoire.

<sup>(1)</sup> Auffi croit-on que les cloches de Lorette fervent à appailer les tempêtes fur cette mer.

Grégoire XIII, en 1583: sur les degrés qui y conduisent, il y a une figure en bronze de Sixte-Quint affis, faite par Calcagni de Reganati; elle est sort mauvaise: cette figure est accompagnée de figures de vertus, qui portent sur le même piédestal.

La porte du milieu est de bronze, avec des basreliefs, représentant la création du monde, la semme qui tente l'hommé, Adam & Eve chassant Cain qui a tué son frère, Cain chasse par le Père Eternel; tous ces bas-reliefs sont très-beaux, ils sont de Jérôme & Antoine de Recapati, fils de Jérôme Lombardi; il y a encore deux portes latérales, ornées de bas-reliefs & de sessons en bronze;

par Antoine Calcagni de Recanati.

LA SANTISSIMA CASA est placée au milieit de cette église; c'est une chambre isolée (i), qui a intérieurement vingt-neuf pieds & demi de long sur treize de large (2); elle n'est élevée que jusqu'à la hauteur de treize pieds, telle ensu qu'elle sur apportée de Nazareth par les anges, en 1294, suivant une tradition (3) qui se lit sur la muraille de l'église, en grec, arabé, illyrien, polonois ; allemand, anglois, gallois ou bréton, françois & espagnol.

Les desors de la Santa Casa sont revêtus de matabre; le Bramante en avoit donné le projet sous le pontificat de Jules II; il sur exécuté par San Sovino, sous Léon X : mais cette architecture est source st trop chargée d'ornemens. Les colonnes sont corina

(2) Il y a aux Madelonettes de la rue des Fontaines à Paris, time chapelle, batte fun le modèle de la Santa Cafa; elle a

trente-trois pieds fur quipze.

<sup>(1)</sup> Elle est batie d'une espèce de pierre rongeatre ou d'un grès fin, taillé en forme de briques; on en voit de pareil employé à Pesaro, pour les croisées, & M. de Saussuré en à vu plusieurs blocs sur le chemin d'Ancone: Journal de physique ; Junoier 1776.

<sup>(3)</sup> Misson attribue l'involution de ce miracle au pape Boniface VIII, sur lequel il fait à cette occasion une sortie de protestans.

thiennes, engagées & cannelées : il y a dans les entre-colonnes deux niches l'une sur l'autre, & diftérens bas-reliefs. Dans les dix premières niches sont des statues de prophètes; dans les secondes niches, dix Sibylles. Les bas-reliefs représentent différentes histoires de la Vierge : toute cette sculpture est lourde & médiocre, quoique de l'école de Michel-Ange; cependant on compte cet édifice parmi les belles choses de l'Italie.

La grande coupole qui couvre la Santa Cafa, bâtie d'après un dessin du Bramante, a été restaurée & décorée par San Gallo, & peinte, ainsi que les pen-

dentifs, par le Pomeranzio. (C. Roncalli).

Les murs de la Santa Casa ne sont pas gâtés sensiblement, malgré le concours des pélerins qui les grattent & qui les baisent continuellement; mais le marbre dont elle a été pavée s'use beaucoup, de même que celui d'alentour, à cause de l'usage où sont les pelerins d'en faire tout le tour à genoux, en se trainant sur le pavé, & souvent même la bouche contre terre.

Les quatre portes sont de bronze avec des bas-

reliefs.

Il y a tout autour de cette chapelle une quantité prodigieuse de lampes d'argent offertes à la Vierge; dans le fond est un autel où l'on dit la messe. Mais il y a une certaine distance du mur à cet autel ce qui forme derrière l'autel une espèce de sanc tuaire où est exposée la statue miraculeuse de la Ste. Madonne, qui a trente-trois pouces de hauteur, elle est en bois de cèdre; on l'apperçoit dans la chapelle même sans entrer dans ce sanctuaire, à la lueur des lampes, au travers d'une grande grille dargent qui est sur l'autel.

Les couronnes en diamans de la Vierge & de l'enfant Jesus, sont des vœux de Louis XIII, lonsqu'il demandoit un fils, des même que l'église du-Val-de-Grâce à Paris : ces couronnes contiennent

trois mille trois cent pierres précieuses tant grau-

des que petites.

Le bandeau, le collier, les chaînes en or, en perles & en diamans, la ceinture, le globe d'or, les croix de diamans dont ces deux figures sont chargées avec une profusion sans exemple, sont les dons des empereurs, rois, princes, cardinaux, offerts à Notre-Dame de Lorette. Ceux qui n'ont pu atteindre à l'honneur de décorer les statues ont chargé de diamans la base même où elle repose; la niche où est placée la fainte image est formée de lames d'or du poids de dix-huit livres; elle est environnée d'ornemens en or & en lapis, & placée dans une grande niche d'argent dont les ornemens d'or pésent soixante-

une livres dix onces.

Parmi les soixante-deux lampes qui brûlent sans cesse au-devant de sa Vierge, il y a une lampe d'or de neuf livres, soutenue par trois anges d'or; vingt autres lampes d'or, dont une de trente-fept livres présentée par la république de Venise à l'occasion d'une peste, & quelques - unes ornées de pierres précieuses; parmi les lampes d'argent il y en a une qui pele cinquante livres; il y a de plus beaucoup de lampes d'argent qui sont hors de la chapelle dans le reste de l'église. On trouve dans un livre imprimé à Lorette le détail de toutes ces richesses & les noms des personnes qui les ont données. Il y a un ange d'or couvert de diamans, qui présente aux pieds de la statue un cœur enflammé, surmonté d'une lampe environnée de rubis, qui fut envoyé par la reine d'Angleterre Marie d'Est, à la naissance de Jacques III. De l'autre côté est un autre ange en adoration, qui fait une semblable offrande; c'est un présent d'une duchesse de Modène. Un enfant d'or de douze livres, qui représente l'empereur Ferdinand IV plusieurs autres enfans, plusieurs statues, des têtes, des cœurs, des bas-reliefs en argent; des tables d'argent où sont les litaties de la Vierge.

On y voit un grand ange d'argent pesant troiscent cinquante livres; une figure de Louis XIII présentant son fils sur un coussin; la figure de l'enfant est d'or, & pèse vingt-quatre livres; c'étoit le poids juste de Louis XIV lorsqu'il vint au monde, du

moins à ce qu'on prétend à Lorette.

Une figure à genoux, haute d'environ trois pieds, présente le grand Condé qui remercie la Vierge après être sorti de prison en 1651; elle est entièrement d'argent. Il y a aussi dans le trésor une représentation d'une tour, qu'on dit être celle du Havre, donnée par le grand Condé lors de sa délivrance. J'ai voulu constater ces deux faits par des recherches dans les archives de Lorette; on m'écrit que la tour fut reçue en 1634, & dans les inventaires elle est appelée la bastille; mais le grand Condé ne sut point à la bastille; on le mit à Vincennes, puis à Marcoussi, & enfin au Havre; c'est son père Henri II qui avoit été à la bastille. Pour la statue du prince, il en est parlé confusément dans les registres à l'an 1644; & à l'an-1690 il est dit expressement qu'elle fut envoyée par, le prince de Conti, frère du grand Condé. On ne regarda pas celui-ci comme fort dévot, mais sa mère. ou sa femme ont bien pu faire le vœu dont il s'agit.

Au bas de la figure de la Vierge est la cheminée de sa chambre, dans laquelle il y a un grand tronc. Dans une armoire où l'on dit qu'étoit la figure de la Madonne, lorsqu'elle a été apportée miraculeuse, ment, on conserve différentes reliques & beaucoup de richesses. Dans une autre armoire est une cassette, qui renserme la robe de la Ste. Vierge, où les infectes ne se mettent point, une talle rompue qui est, celle où la Vierge buvoit, elle est de terre vernissée, à peinte; les morceaux en sont arrêtés avec, dri, mastic dans une sebille de bois; elle répandaunes odeur très-agréable. On assure qu'elle ne s'use point, quoiqu'on la frotte continuellement par dévotion avec des chapelets, des médailles de la Vierge, des

sonnettes pour chasser le tonnerre, des coussinets, &c. On y conserve aussi du plâtre de la Sauta Casa des morceaux du voile de la Ste. Vierge, &c. Tout le reste de cette espèce de sanctuaire est plein de petits enfans, d'anges en argent, de lampes d'or, tous ex-voto, ainsi que les lames d'argent gravées ou en bas-relief dont les murs font couverts. A l'opposite de cette Madonne, & dans la Santa Casa contre le mur il y a un crucifix, dont on raconte qu'ayant été déplacé trois fois par ordre d'un pape, il est revenu trois sois à la même place; à côté est une image de S. Louis, qui est cachée derrière un ange d'argent : elle a aussi des anecdotes, commo on le peut voir dans le petit ouvrage qui contient la description de cette église. Il a pour titre Notizie della Santa Casa, 1764, 80 pages in-80.

Dans l'église on voit un grand baptistère de bronze avec des bas-reliess; à la première chapelle derrière la croisée à droite est une Annonciation du Baroche, que l'on admire beaucoup: ce tableau est en esset très-gracieux & l'un des meilleurs de ce peintre, semblable à ceux qui sont à Pesaro & à la Madonna degli Angioli près d'Assise; cependant l'ange a l'air trop esséminé, & la Vierge semble être ofsensée de ce qu'il lui dit; ce tableau est aussi un peu maniéré.

A la sixième chapelle de la nes à gauche une cène de Vouët, (qui eut pour élèves le Brun, Mignard, le Sueur, le Poussin.) Ce tableau est bien composé, la couleur en est vigoureuse quoiqu'un peu jaune; il y a de beaux caractères de têtes, & paroît fait très-librement.

L'église de Lorette est desservie par vingt chanoines, qui portent la soutane violette avec le camail pourpre, & vingt bénéficiers qui sorment le baschœur; il y a aussi vingt grands pénitenciers attachés à cette collégiale pour absoudre les pélerins.

### BIO VOYAGE EN ITALIÈ

Dans la sacristie est un tableau de Guide, &

d'autres tableaux de prix.

LE TRÉSOR de Lorette est d'une richesse dont on n'a point d'idée: on est étonné autant qu'édissé. La liste des principales pièces sorme seule un volume: sept grandes armoires à doubles battans & vingtquatre petites renserment les principales richesses qui n'ont pu entrer dans la Santa Casa, de gros diamans, des calices d'or & d'argent, ostensoires, ciboires, croix, couronnes, &c. enrichis de diamans, de perles, de coraux; des statues & chandeliers d'argent, des vases de cristal de roche, des plans de villes & de provinces ciselés en argent.

Toutes les peintures de la voûte sont du Poméranzio; elles représentent les prophètes, les Sibylles & différens traits de la vie de la Vierge : ces peintures sont médiocres, les figures en sont cependant

sveltes & peintes avec légèreté.

Un tableau d'Annibal Carrache représentant la naissance de la Vierge : il est bien composé; les semmes qui regardent la Vierge qu'on apporte sont bien en colloque; les caractères de têtes en sont très-beaux & bien variés; les coëssures admirables & les draperies bien jetées. Le peintre a risqué d'habiller de rouge une semme qui est au sond, & qui indique du doigt la Vierge, ce qui ne détruit pas l'esset de son tableau; il est parfaitement dessiné. C'est un des mieux coloriés du Carrache & des plus vigoureux; il n'y a cepeudant pas en général assez d'intelligence de clair-obscur.

Un tableau que l'on dit être de Raphaël, repréfentant une Vierge & S. Joseph, à qui l'enfant Jésus couché sur ses langes tend les bras; il est peint d'une manière très-sèche; ce tableau n'est qu'une copie, ou c'est un des ouvrages les plus médiocres de ce

maître.

On va voir encore à Lorette l'arsenal, les caves & l'apothicairerie; l'arsenal est peu de chose, on

y conserve des cuirasses anciennes & d'autres armes prises sur les Turcs, il y a environ deux cent ans, dans une expédition où ils échouèrent; la tradition porte qu'ils devinrent tous aveugles, quand ils vinrent pour piller le trésor de Lorette.

Les caves sont belles & spacieuses, il y a environ cent quarante tonnes très-grosses, l'une desquelles donne trois sortes de vin avec le même robinet.

A l'apothicairerie on conserve environ trois cent vases de faïence, dont on dit que les peintures sont saites sur les dessins de Raphaël & de Jules Romain. Les plus beaux & les plus grands sont les cinq qui représentent les quatre évangélistes & S. Paul; il y en a qui représentent des sujets tirés de la fable & de l'histoire. La composition en est bonne, mais l'exécution est mauvaise.

OSIMO à trois lieues au nord-ouest de Lorette est une ville de l'Etat ecclésiastique, petite, mais ancienne. César en avoit fait une place d'armes lors de la guerre de Pompée. On y voit beaucoup d'inscriptions & de statues antiques.

On y remarque l'architecture du palais épiscopal, le grand baptistère de bronze, un tableau de l'Albane au dôme; chez les Dominicains un tableau du Guerchin, la galerie du comte Galli par le Poméranzio, le palais Campana, la maison de ville.

La distance de Lorette à Ancône est de cinq lieues: savoir, de Lorette à Camurano deux lieues & demie, & autant de Camurano à Ancône; cette route est agréable, coupée par le Musone & l'Aspido. On remarque sur toute cette côte une très-grande quantité de ruisseaux & de rivières, qui descendent de la partie orientale de l'Apennin.

## CHAPITRE XXII,

### Description d'Ancône.

Ancôna (1) est une ville de vingt mille ames, située sur une côte agréable, dont la pente est tournée du côté de la mer. C'est une ville très-gaie & très-commerçante, avec le plus beau port de la côte d'Italie sur cette mer : on en peut juger par cette ancienne phrase : Unus Petrus est in Roma, una turris in Cremona, unus portus in Ancona, c'est-à-dire, qu'on ne trouve en Italie qu'une église de S. Pierre, une tour comme celle de Crémone, & un port comme celui d'Ancône, En esset il n'y en a pas d'autre sur la côte jusque par-delà le Pô,

commerce de la mer Adriatique: c'est un port franc & bien entretenu. On travaille encore à un nouveau môle ou Braccio, qui doit assurer le port du côté du nord, il a cent quatre-vingt toises de long; on y a joint un petit sort & un fanal à l'extrémité du môle; tout cela étoit près d'être sini dès 1783, Le port a cing cent toises du nord au sud; mais malgré tout

Les papes n'ont rien négligé pour y attirer le

cela, le commerce d'Ancône a peu d'activité. On voit avec plaisir, sur une arcade près de la grande place, cette profession de bonne soi & d'urbanité relative à la liberté qu'on y donne à toutes les na-

<sup>(1)</sup> Son nom vient du grec, parce qu'elle est située dans le coude d'un promontoire; il y a une histoire d'Ancône qui remonte à l'antique & obsense origine de cette ville,: & se termine à l'année 1674. Notitie bistoriche della città d'Ancona, gia termine dell' antico regno d'Italia . . . di Giuliano Suracine nobile Anconitano. In Roma, 1675. Il y en a aussi plusieurs manuscrites, surtout une de Lando Ferretti. Le pape sit faire en 1784, un grand chemia le long de la mer, pour éviter une montée très-rude, par laquelle on arrivoit à Ancône en venant de Rome.

tions & à toutes les religions en faveur du commerce.

Alma fides, proceres, vestram que condidit urbem, Gaudet in boc, socia vivere pace, loco.

LA CATHÉDRALE d'Ancône, appelée S. Ciriaque, n'a rien de remarquable; elle est obscure comme les anciennes églises, quoique placée sur une éminence, d'où on a le coup-d'œil le plus agréable sur la ville & sur la côte; on y révère le corps de S. Ciriaque, dont la confervation est singulière pour être des premiers siècles de l'église. Dans le portique qui est au-devant de l'église on voit deux colonnes remarquables avec deux gros lions de marbre.

A la loge des marchands il y a une grande façade chargée d'ornemens, & une halle très-vaste, où sont des peintures remarquables & des statues, entr'autres la religion, la foi, l'espérance, la cha-rité; tout est de Pellegrino Tibaldi de Bologne.

Devant l'église de S. Dominique (1) on voit une statue en marbre du pape Corsini, Clément XII. Elle est médiocre & d'un travail lourd; mais elle peut être très ressemblante. Il est représenté levant la main, dans une attitude assez indécise, comme s'il alloit donner la bénédiction ou prêcher.

J'ai vu dans cette église de S. Dominique un tableau qu'on dit être du Titien, mais cela est douteux; il représente un Christ, la Vierge affligée, S. Jean & S. Dominique, qui embrassent le pied de la croix. La Vierge a beaucoup d'expression; la tête de S. Dominique est belle, le reste ne vaut rien.

A l'églife de San Francesco della Scala, que l'on rebâtit en 1783, on voyoit dans la chapelle du fond des bas-côtés à droite, un tableau du Por-sini da Pesaro, représentant un S. François & un autre religieux priant dans le désert; ce tableau est

<sup>(1)</sup> On démolit cette églife pour la rebâtir vers la grande place, sur les dessins de Marchioni, architecte de S. Pierre de Rome, chargé aussi du nouveau môle que l'on construit pour menever le port.

très-bien composé, & les expressions en sont vraies; il est assez bien empâté, mais d'une couleur un

peu grise.

Au fond du chœur, une Vierge du Titien, qui tient l'enfant Jésus debout; elle est entre deux religieux de l'ordre de S. François: la tête de la Vierge est d'une manière large, les formes en sont grandes, mais on y trouve peu de noblesse; le tableau est d'ailleurs si mutilé qu'on a peine à en juger.

Santa Palatia, églife de religieux de l'ordre de S. François: il y a sur le maître-autel un tableau du Guerchin, sait lorsqu'il cherchoit la manière du Guide: il représente Ste. Palatie qui encense la divinité, & un ange qui lui montre le ciel, pour lui saire voir que son offrande est reçue; le tour de la figure de la sainte est simple & très-bon; la tête en est gracieuse; les mains en sont trop sortes & mal dessinées; les draperies en sont bien entendues; l'ange est svelte; ce tableau est d'une assez bonne couleur, mais les chairs tirent un peu sur le pourpre.

A. S. Augustin, le baptême de S. Jean, par Pellegrino Tibaldi, & S. François, par le Pomeranci.

A S. Nicolas, le tableau du grand autel est de Carle Maratte; il représente la Vierge, S. Nicolas, S. Ambroise & S. François de Sales.

Dans l'église des Observantins, près la porte de Capo di Monte, le tableau du grand autel est un

S. François, du Titien.

Dans l'église du Conservatorio dell' Annunziata, on conserve un tableau du Titien, représentant la sinte en Egypte.

Les églises de S. Augustin & del Giesù sont de Vanvitelli; la dernière a surtout une saçade élégante. L'église du Sacramento est de Garassoni.

Enfin, il y a dans cette ville beaucoup d'autres choses dignes de l'attention des voyageurs, comme le Palazzo della communità, édifice public, où il y a une salle immense.

Ancône est bâtie de briques, & d'une pierre blanche, tirée de monte Conero, qu'on appelle aussi monte d'Ancôna, à trois lieues de la ville du côté de Lorette; mais comme cette pierre est tendre & s'éclate à l'air, on fait venir aussi une pierre de Dalmatie plus dure, qui ressemble beaucoup au marbre, si ce n'est qu'elle n'en a pas le brillant. (Mémoires de M. Guétard, pag. 396.)

L'arc de triomphe qui se voit sur la jetée du port ou à l'entrée du môle est un des mieux conservés qu'il y ait en Italie: il est d'un beau marbre blanc; le sénat le fit ériger l'an 115 à l'houneur de Trajan, de Plotine sa femme & de Martiana sa sœur, en reconnoissance des améliorations que l'empereur avoit faites dans le port d'Ancône à ses propres dépens; cet aro de triomphe est d'un ordre corinthien, de même que l'arc de Trajan à Bénévent, mais il est plus élégant & plus simple; il étoit orné de statues de bronze, de trophées, de bas-reliefs & d'inscriptions, en sorte qu'il étoit d'une bien plus grande magnificence qu'il n'est actuellement. Il paroît que ce monument étoit fait avec plus de folidité que la plupart des autres monumens de cette espèce; le marbre dont il est bâti est de l'isle de Paros, & il est joint si exactement, qu'il semble ne faire qu'une seule pièce: il n'y a que les profils qui ont souffert. Cet are est décoré de quatre colonnes corinthiennes, posées sur des piédestaux ; il y a un attique au-dessus, avec une inscription très-bien conservée, & deux têtes fur les cless de la porte. Il y a beaucoup de simplicité dans cette architecture, dont aucun des marbres n'est sculpté; les profils n'en sont pas excellens, suivant M. Gougenot; la proportion générale en est élancée, ainsi que celle de tous les membres ; ce que l'architecte a fait pour que cet arc de triomphe ne parût pas écrafé, lorsqu'on le verroit de toin du côté de la mer, où est son

A quelque distance de-là, on voit un autre arc de triomphe moderne, Arco Clémentino, fait par Vanvitelli, sous le règne de Clément XII, qui avoit commencé le môle & le lazaret. Cet arc est décoré d'un ordre dorique, M. Cochin en fait l'éloge.

On peut prendre à la descente de la jetée une barque, & se faire mener au lazaret, où tous les vaisseaux qui viennent du Levant sont quarantaine. Ce lazaret est aussi de l'architecture de Vanvitelli; il est imposant & bien ordonné, d'un goût mâle, mais singulier; son plan est un pentagone. Au milieu de la cour, il y a une chapelle en pierre d'Istrie, qui est très-bien bâtie. Il y a ordinairement beaucoup de Grecs qui sont quarantaine; leurs chambres & les magasins, où l'on met les marchandises, sont bien bâtis & très-commodes.

La citadelle fut bâtie sous Clément VII, par San Gallo de Florence, après que la ville d'Ancône eût été soumise entièrement au S. Siège; elle sut terminée sous Paul III, vers 1540; elle commande la ville & le port, ce qui est nécessaire pour la sureté d'une place aussi importante dans l'Etat du pape. La ville est gardée par trois compagnies de cent hommes, chacune commandée par un officier qui a le titre de Governatore dell' Armi.

Il y a un prélat avec le titre de gouverneur; le corps municipal est formé par trois Regolatori, & fix autres magistrats, que l'on tire au sort.

On tolère à Ancône toutes les religions en faveur du commerce; mais sans exercice public: il y a beaucoup de protestans, ils n'y sont point inquiétés; les Juiss mêmes y ont un quartier qui leur est affecté, (il Ghetto) & plusieurs synagogues, seulement ils sont obligés de porter à leur chapeau un morceau de drap rouge, appelé Sciamanno, afservissement désagréable pour eux, & qu'on n'exige point à Livourne.

1

Le commerce d'Ancône confiste surtout en bled & en chanvre, qu'on exporte au loin pour cordages & voiles de navires; en soufre des environs de Césène; en poissons & en faïence; fidilibus famosa faventia vasi; telles sont les productions surabondantes de la Romagne. (M. Rolland, Tom. V, page 491.)

On en tire encore de la cire, du coton, des bois de teinture, des bois de construction. L'on y construit des petites barques, l'oncy fait du sucre,

du savon, des bas de soie, de la cire.

Le commerce y attire quelques vaisseaux de Hollande, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Russie, d'Espagne, de Dalmatie & du Levant, & depuis quelques années la Marche d'Ancône

a fourni beaucoup de bled à l'étranger.

Le commerce d'entrepôt est foible & plus encore celui de consomnation, le pays se suffisant presqu'à lui-même; l'on y pêche d'excellens poissons, tels que le Rombo, le Sanpietro, le Calamaro; on estime beaucoup le Ballero; espèce de dail ou pholade, qui s'établit dans les pierres du rivage, on lui trouve un goût excellent; ce coquillage a une propriété phosphorique.

La livre, d'Ancône est à celle de Paris comme mille sept cent vingt-huit est à deux mille cinq cent squarante-cinq, ou comme un est à un & quarante centièmes; car ma livre de Paris s'est tronvée en équilibre avec une livre cinq onces & six & demi huitièmes. La livre se divisé en douze onces, l'once en huitièmes, le huitième en dix-huit carats, le carat en quatre grains. La même livre sert à peser toutes sortes de marchandises.

Les principales maisons de commerce en 1783 étoient celles de Tomaso Ricotti, Paolo della Casa, Andrea Candelati, Giuseppe Padronis; & parmi les Juiss, Coen, des deux Constantini, Morpurgo, Consolo, &c.

le camp ; cependant il part secrétement, il traverse toute l'Italie en six jours, & va se mettre volontairement sous les ordres du consul Livius son collégue, qui étoit trop foible pour vaincre seul Asdrubal; celui-ci fachant l'arrivée de Claudius Nero ne douta pas qu'Annibal n'eut été vaingu; le découragement, la fatigue, la mauvaise fituation des lieux étoient contre Asdrubal : il fut encore trompé par ses guides: les deux consuls le surprirent, & il fut forcé d'accepter la bataille ; il fut tué avec cinquante mille hommes de son armée. Claudius Nero répartit sans perdre un instant pour retourner contre Annibal, & ayant fait jeter dans le camp ennemi la tête d'Afdrubal, il donna aux Carthaginois la première nouvelle du malheur qui venoit de leur arriver. Ce fut alors qu'Annibal prévit le fort inévitable de la patrie, & s'écria: Malheureuse Carthage, qui pourroit résister à la ri-, gueur de tes destins? C'est cette belle expédition de Claudius Nero qu'Horace célèbroit dans son ode d Diufus. . court. ..

Quid debeas, o Roma, Neronibus,
Testis Mataurum sumen. & Ashrubak
Devictus, & pulcher fugatis
Ille dies latio tenebris,
Qui primus almu riste adorek.
L. IV. Od. 4.

En remontant le Metro de dix lieues, on trouver Cagli, qui a été presque ruinée en 1781, par une tremblement de terre.

FANO; Fanum Fortunæ, est une ville d'environ quatre mille ames, fortissée à mais d'ailleurs peu considérable; elle est occupée principalement par la noblesse & les prêtres and le se prêtres an

L'église de Sah Pierre de Padri Filippini est richement déconde : soit architecture est en pilastres ioniques cannelés, mais un peu lourde. Les trois tableaux de la voûte de la nef, & les trois

32 I

de la voûte du fanctuaire, font de Viviani; il y a un peu de couleur, mais ils font en général très-maniérés & incorrects.

Au maître-autel est un tableau du Guide, repréfentant Jesus-Christ qui remet les cless à St. Pierre; il est très-froid & gris de couleur. Les deux tableaux des côtés du fanctuaire ne sont pas mauvais, ils sont de Cantarini, Vénitien: celui de la droite paroît le meilleur.

Au second autel de la nef à gauche, un S. Jean du Guerchin, figure roide, dure de dessin & de

couleur.

La bibliothéque est composée de deux chambres ; où il y a treize mille volumes: on y montre un tableau représentant Jésus-Christ, la Vierge & S. Jean, mal peint, en miniature, mais dont les draperies, les contours des figures, & des lacs d'amour en sorme de cadre, sont formés par les passions des quatre évangélistes, écrites en petits caractères, par Johan Micaël Schwerckardt, en 1676.

Le théâtre de Fano est remarquable par son architecture & par son étendue; il a quatorze toises de prosondeur. Les décorations sont belles & en grand nombre, la perspective en est singulière; il y a seize coulisses de chaque côté, sans compter les petites, qui forment le sond & la perspective; il y a cinq rangs de vingt-une loges chacun, & un vaste parterre sans amphithéâtre. Dans les sêtes triomphales, ou les combats qu'on représentoit sur ce théâtre, on y saisoit monter des chevaux par un escalier sort commode, pratiqué pour cet effet. Ce théâtre, depuis plus de quarante ans, ne sert à rien.

IL DUOMO, ou église cathédrale; il y a dans la quatrième chapelle à droite quatre tableaux à fresque du Dominiquin, représentant l'annonciation, la naissance de Jésus-Christ & la circoncision; ils ont tant souffert, qu'à peine les peut-on voir;

Tome VI.

### 322 VOYAGE EN ITALIE!

celui de la visitation paroît le meilleur: les caractères de têtes de la Vierge & de deux petites semmes qui sont derrière, sont très-jolis & extrême-

ment gracieux.

A la chapelle du fond des bas-côtés à gauche, un tableau du Dominiquin, représentant la manne donnée aux Israëlites; il est d'une composition confuse: la couleur est un peu jaune, mais il y a de grandes beautés de détail.

Fano fut la patrie de Gualteruzzi, dont les cent nouvelles servirent de modèle au Décameron de

Boccace.

On voit en fortant de cette ville la cascade du port, sormée par la chûte de plus de vingt pieds de haut, d'un bras du Métro, qui est resserré dans un canal étroit pour nettoyer le port: il coule avec tant de rapidité, quoique sur un plan incliné, qu'il sait écumer les eaux d'un moulin à tabac, qui viennent s'y décharger. Le moulin à tabac est placé sur une petite branche du Métro, qui fait mouvoir vingt soulons pour pulvériser les seuilles, de même

que les trémies où l'on passe le tabac.

On voit à Fano les restes de l'arc de triomphe de Constantin, qui se réduisent à une porte de marbre blanc, à côté de laquelle il y en avoit deux petites, & une corniche au-dessus. Il y avoit aussi un édifice dont on voit encore des parties de colonnes, de chambranles & d'arcades qui restent au-dessus de l'arc : le bas de cette porte est du temps d'Auguste, & il est d'un très-bon style; la corniche est belle & bien profilée, les membres de l'architrave sont à rebours, c'est-à-dire, que les grandes faces font en bas. Le haut du monument fut bâti dans un fiècle de mauvais goût. On fait voir contre le mur d'une petite église, qui est à côté, le dessin de cet arc, tel qu'il étoit autrefois, avec les cinq arcades du second étage qui surmontoient la grande arcade, les deux petites portes

qui étoient à côté du premier & son inscription.

En sortant de Fano on passe la rivière appeléo Arzilla, & à deux lieues & demie plus loin on arrive à Pesaro.

PESARO est une ville de douze mille ames, située dans l'Etat ecclésiastique à quinze lieues d'Ancône, avec un port de mer; elle est entourée de murs, & slanquée de bastions. Ces fortifications surent commencées par le duc François Marie I de la Rovère. La citadelle sut bâtie par Costance I Ssorza; on y trouve de l'artillerie & un arsenal; mais la garnison n'est composée que d'une douzaine de soldats.

La grande place est une des plus belles de l'Italie. On y voit une grande figure de marbre, représentant le pape Urbain VIII; elle est très-médiocre.

Il y a dans les églises de Pesaro beaucoup de tableaux précieux, & M. Lazzerini en a publié le catalogue en 1783.

A l'églife de S. Antoine abbé on voit un tableau de Paul Véronèse, qui est au maître autel : il repréfente la Vierge & l'enfant Jésus dans la gloire au milieu d'un concert d'anges; en bas S. Pierre & S. Paul, apôtres; S. Antoine & S. Paul, premier hermite : la tête de la Vierge est belle, & paroît être un portrait; la composition de ce tableau, & particulièrement celle de la gloire, est consusé sans repos; il est en général foible de couleur, & péche par l'esset : le S. Paul & le S. Antoine sont cependant bien traités.

A l'église du Nom de Jésus il y a sur le maîtreautel un tableau du Baroche, représentant la circoncision, bien composé; le champ du tableau est fort étendu, il a assez d'esser quoique les couleurs en soient tranchantes, & qu'on y voie ces draperies jaunes & bleues que le Baroche employoit partout : la Vierge est très-gracieuse, ainsi que l'acolyte qui tient le ciergé : les deux auges de la gloire sont

Χij

compofés & drapés d'une manière ridicule, les

mains de la Vierge sont trop fortes.

Dans l'église de S. André on voit au maître-autel un autre tableau du Baroche, représentant la vocation de S. Pierre & de S. André: S. Pierre descend de la barque, & S. André vêtu de jaune est à genoux, le bonnet à la main devant Jésus-Christ qui paroît lui dire: Je vous fait pêcheur d'hommes. La figure du Christ est courte & la tête sans caractère; le S. André est bien pensé, & il a assez d'expression. La tête de S. André est une belle tête de vieillard, le S. Pierre paroît fauter affez lourdement de la barque, le racourci n'en est pas beau.

Dans la cathédrale on voit à la cinquième chapelle à droite une Annonciation du Baroche, c'est une répétition de celui de Lorette, qui est préférable à celui-ci; les têtes de la Vierge & de l'ange étant

plus belles.

A la feconde chapelle à gauche, un tableau du Guide: S. Thomas & S. Jérôme méditent sur leurs écrits: Jésus-Christ & la Vierge paroissent dans la gloire; ce tableau est d'une couleur un peu grise: les deux faints sont beaux & drapés d'une manière large, la tête de la Vierge est d'un assez beau caractère; le bras & la main en sont trop maigres, & l'enfant Jésus est très-médiocre; ce tableau a beaucoup noirci. Au haut de ce grand tableau il y en a un petit, représentant un buste du Père Eternel. mieux conservé, & dont la tête est fort belle.

Dans l'église de San Francesco, à la chapelle du fond des bas-côtés à droite, un tableau du Baroche représentant Sta. Michellina de Pesaro, religieuse. Franciscaine; elle est représentée à genoux dans un moment de ravissement, où Dieu lui parle au travers d'une nuée : la tête de cette sainte réunit les grâces & la beauté; elle est peinte avec des tons fins & très-vrais, mais les plis de son habillement sont trop tourmentés, & s'accordent mal avec le nud; ils ont des tons qui se confondent aussi trop.

325

On peut remarquer pour l'architecture l'église de S. Jean del Genga, celles des Capucins, de S. Charles, de la Missericorde, de la Madelaine, de l'Hôpital.

Parmi les édifices profanes on remarque le palais Aptico, où habitoient les ducs de Pesaro; & plufieurs autres palais de la noblesse, où il y a de la

grandeur & du goût.

Le pavé est tout en briques, & donne un air agréable aux rues de Pesaro; aussi l'a-t-on appelé le

jardin de l'Italie.

Un ancien aqueduc des Romains, dont il est parlé même dans Tite-Live, conduit sur la place & en plusieurs autres endroits de la ville une grande abondance d'eau. Il y a encore un aqueduc qui conduit des eaux de la montagne de Saint-Bartolo au jardin de Miralsiore, & dans une partie de la ville.

Il n'y a pas de monumens antiques à Pesaro; parce que cette ville sut ruinée par les Goths; mais on trouve beaucoup d'inscriptions & de mosaïques dans les souilles qui parviennent jusqu'aux anciens

édifices.

Le pont de Pesaro est bâti de la pierre blanche qu'on fait venir de l'Istrie par la mer Adriatique; elle se polit comme le marbre, & elle en a l'éclat. On en fait des colonnes dont le sût est d'une seule

pièce.

On a beaucoup cultivé les lettres à Pesaro. On voit dans le palais public un cabinet d'histoire naturelle, donné par le célèbre auditeur Passeri, & il y a un ouvrage important, intitulé: Lucernæ fictiles Musai Passerii 1739 Pisauri, 2 vol. in-solio, publié par l'académie de Pesaro. Il y a aussi un ouvrage de Passeri, imprimé à Bologne, sur les fossiles des environs de Pesaro. Les personnes les plus connues qui y soient actuéllement sont M. le chevalier Olivieri, qui a écrit sur l'antiquité, & qui a un cabinet précieux dont il se propose de faire présent à la ville.

X iii

Il y a des tableaux à voir dans les deux maisons' Olivieri. On cite un architecte célèbre, nommé Lazarini, connu par des ouvrages de son art, & M. le marquis Mosca qui a fait un livre sur le flux & le ressux de la mer; mais cet ouvrage n'est point bon. On publie à Pesaro une gazette qui est sort répandue.

M. Olivieri travaille à un ouvrage intitulé: Biblioteca Pesarese, où l'on trouvera des détails sur les hommes distingués que cette ville a produits.

Les officiers municipaux sont le gonfalonier & les trois Priori, qui habitent dans le palais public.

On fabrique dans cette ville beaucoup de toiles; mais le principal commerce est celui de la soie, dont

la filature y est considérable.

Autresois les vaisseaux de Pesaro alloient dans toute la Méditerranée; actuellement ils ne vont que dans la mer Adriatique. On continue cependant les travaux du port, mais comme c'est aux dépens de là ville, on ne peut pas aller bien vîte.

Au sortir de Pesaro on commence à s'éloigner de la mer, & l'on suit jusqu'à Rimini une belle route,

garnie des mûriers blancs.

De Pesaro à Catolica il y a trois lieues & demie. Ce village a été appelé Catolica à cause de la retraite qu'y firent les évêques orthodoxes du temps du concile de Rimini, sous l'empereur Constantin. On laisse à droite sur le bord de la mer Fiorenzuola, Capo di Mezzo, le Gabicce, Torre della Catolica. Une lieue au-delà de la Catolica on passe la Conca.

Arcione est une lieue au-delà de la Conca. D'Arcione à S. Lorenzino il y a aussi une lieue, & on passe l'Amarano en sortant de S. Lorenzino. De-là

à Rimini il y a une lieue & demie.

De Pesaro jusqu'à Rimini on ne trouve plus de vestiges de la voie Flaminia, si ce n'est quelques pierres qui sont d'un bleu tirant sur le noir, parsemées de points blancs, & qu'on regarde comme une sorte de lave. Mémoires de M. Guétard, p. 397.

RIMINI ou Rimino est une ville de-quatorze mille ames, ancienne & célèbre, où se terminoient les deux voies Emilia & Flaminia, elle est encore remarquable par un arc de triomphe & un pont des Romains. Cette ville est éloignée de la mer d'une demi lieue, & y communique par un canal qui est souvent à sec. Rimini étoit déjà colonie romaine deux cent soixante - huit ans avant Jésus - Christ. Elle forma dans la suite une république; les Malatesti, si célèbres en Italie dans le treizième & le quatorzième siècles, s'en rendirent maîtres en 1295.

Le palais des Malatesti étoit à l'endroit où l'on a bâti le collegio delle Celibate. Ils habitèrent aussi au

palais Zangari.

Cette ville est située dans une plaine agréable, terminée au N. E. par la mer, & au midi par des collines qui vont, en s'élevant peu-à-peu, se réunir à quatre à cinq lieues de-là avec la grande chaîne de l'Apennin. Celle-ci côtoie la vaste plaine de l'Italie depuis la Catolica, où elle tient à la mer cinq lieues au S. E. de Rimini jusques dans l'Etat de Venise.

En entrant à Rimini par le chemin de Pesaro on passe sous l'arc de triomphe d'Auguste; le plus ancien qui existe, le mieux conservé, & le plus grand pour l'ouverture. Il sut élevé à l'honneur de ce prince dans le temps où l'on rétablissoit par ses ordres les deux grandes routes; il a soixante pieds de haut, l'ouverture a trente-un pieds sur vingt-sept & demi de largeur; (celui de la porte S. Denys n'en a que vingt-quatre) il est en marbre, décoré de deux colonnes corinthiennes de trente-deux pieds. Sur l'ouverture il y a un fronton, ce qui ne se voit point ailleurs; on apperçoit un reste d'inscription du côté de la campagne. On peut voir la description de ce monument, donnée par Temanza à Venise en 1740. Cet arc de triomphe, de même que le pont qu'Au-

guste y sit faire, & dont nous parlerons ci-après, sont de la pierre blanche des Apennins, qui est semblable à celle d'Istrie, & à laquelle on donne le nom de marbre dans le pays. Le style de ce monument n'est pas le même partout : il y a du bon & du singulier. La masse générale, à en juger par l'étendue de l'inscription, devoit être grande & majestueuse; la porte est extrêmement large; il n'y a point de larmier à la corniche; un soubassement règne sous la porte & les colonnes; elles n'ont point de plinthe à leurs bases, ainsi que les anciens édifices grecs. Il y a aux encoignures de l'arc, contre les chapitaux des colonnes au-dessus de l'archivolte, des médaillons qui renferment des têtes de Jupiter, Mars, Neptune. C'étoit-apparemment les divinités tutélaires de cette colonie, désignées par des têtes de taureaux qui formoient un emblême confacré à Auguste.

La partie de ce monument, qui est du côté du levant, est la mieux conservée; c'est celle où est l'inscription. Du côté de la ville on voit les répétitions des médaillons & de la tête de taureau, mais sans inscription. La grande rue qui conduit de cette porte au pont traverse deux places, l'une est de forme ovale, & porte le nom de S. Autoine, à l'occasion d'un miracle dont on conserve la mémoire dans une chapelle voisine. Sur cette place est le palais Garampi, où M. Boscovich a fait les observations pour la mesure du degré de la terre en Italie. Sa latitude est de 44°. 3'. 43", & sa longitude 5'. 6". à l'orient de Rome. L'horloge de la place montre les signes du zodiaque & les phases de la lune.

L'autre place appelée de Signori Confoli est rectangle; on y voit une fontaine où il y a plusicurs jets d'eau, une statue de Paul V, bienfaiteur de Rimini; le palais de la ville, celui du gouverneur, le théâtre, les magasins, & une grande poissonnerie, la plus belle de l'Italie.

Cette ville est bien bâtie; les rues sont alignées; il y a beaucoup d'églises & de palais en marbre d'Istrie; on remarque celui de Gambalunga, où il y a une bibliothéque publique déjà nombreuse, & que

l'on augmente tous les jours.

S. FRANCESCO, église des Cordeliers conventuels, que Sigismond Malatesta sit bâtir en 1450. Ce sut un des premiers édifices d'Italie, où l'on vit l'architecture gothique commencer à faire place à celle des Romains; l'architecte fut J. B. Alberti. Le portail est décoré de trois arcades & de colonnes d'ordre ionique engagées; elles sont très - ornées, mais lourdes & de mauvais goût. Six tombeaux sont placés dans six arcs, trois de chaque côté, sur le soubassement général de l'église; ils sont ornés de sculpture & de colonnes corinthiennes; cette disposition est singulière, mais très-sépulcrale, & fait fort bien : tout cet édifice est de marbre. On trouve au-dedans de l'église des bas-reliefs de Lucca della Robbia, & de Lorenzo Giberti, & le mausolée de la famille des Malatesti.

L'oratoire de S. Jérôme a été peint par Motelli & Colonna; on voit au maître-autel un S. Jérôme du Guerchin, représenté à l'instant où étant occupé à écrire il entend un ange qui sonne de la trompette. Il y a de l'enthousiasme dans la composition, mais la figure du saint est roide & sans noblesse; il a l'air d'un forgeron; l'ange est mieux; le tout est un peu rouge de couleur. Cependant il y a des artistes qui regardent ce tableau comme un des meilleurs de ce maître.

Dans le petit oratoire de S. Jaques on remarque un tableau de Simon Cantarini de Pesaro.

On doit voir aussi les églises des Servites, des Augustins, du Séminaire, qui étoit ci-devant l'église des Jésuites.

Il y a beaucoup de peintures estimées dont le catalogue a été donné par Costa, habile peintre de Rimini.

Neuf arcades de briques servant à soutenir une partie des dépendances du couvent des Capucins sont les restes d'un amphithéâtre fait par Publius Sempronius consul. Ce couvent sut bâti en 1607 dans l'endroit où étoit l'ancien lazaret du port de l'Ausa, comme on le volt dans les registres de la ville.

Sur la place des consuls en face du palais il y a une statue de bronze assis fur un piédestal, repréfentant le pape Paul V, Borghèse; il tient les cless de l'église d'une main, & l'autre est dans une attitude de déclamation. Cette figure est d'un travail

sec & mesquin.

La cathédrale est une grande église à trois ness,

bâtie dans le dernier siècle.

Auprès de la cathédrale est la vieille citadelle, bâtie en 1446 sous Sigismond Malatesta par Robert Vallurio, connu par son ouvrage de Re Militari, dans lequel il attribue à Malatesta l'invention des bombes & des canons. On a regardé Vallurio de Rimini comme un des restaurateurs de l'architecture militaire.

Le fameux pont S. Julien traverse le torrent de la Marecchia, (Ariminus) qui forme le port, & il tient au mur de la ville du côté de Bologne. Il sut commencé par Auguste, & fini par Tibère, comme on le voit par les deux inscriptions antiques placées sur les côtés du pont. Ce pont a deux cent vingt pieds de long. Il est d'une espèce de marbre, & composé de cinq arches, presque d'égale grandeur, qui ont dix - sept pieds de rayon, & à-peu-près autant de hauteur; celle du milieu est un peu plus grande. L'arche qui est du côté du fauxbourg paroît moderne, parce qu'elle a été réparée dans le dernier siècle. On travailla aussi en 1739 à celle qui est du côté de la ville, sous la direction de Temanza. Ce pont est gravé dans Palladio, & c'est un des plus beaux & des mieux conservés de tous ceux qui restent des anciens. Le style

en est grand; les bandeaux des arcs sont siers: il y à sur les cless des couronnes & des vases sculptés: la corniche est belle & bien mâle; il y a des niches dont les détails sont grands & très-remarquables; leur architrave est à rebours. Les deux grandes inscriptions sont bien placées & d'une bonne manière.

En comparant ce bel ouvrage avec les préceptes de Vitruve, auteur & architecte de ce temps-là, & qu'Auguste employoit à de semblables ouvrages, on est tenté de croire qu'il donna luimême les dessins du pont de Rimini. On en peut voir la description dans l'ouvrage de Temanza, publié à Venise en 1740.

Les atterrissemens de la Marecchia, les cailloux & le sable qu'elle porte sans cesse à la mer, ont couvert une partie des piles; il y a plusieurs pieds en hauteur de moins qu'en 1570, temps où Palla-

dio en faisoit la description.

Après avoir passé ce pont, l'on va au fauxbourg de S. Julien, & l'on voit dans l'église du même nom, occupée par les Bénédictins, au maîtreautel, un tableau de Paul Véronèse, représentant le martyre de ce faint: la composition en est un peu consuse, & il péche en général par l'esset, la lumière y étant trop interceptée; la gloire n'est pas affez aërienne, & les draperies des figures y sont des courbures trop transhantes; mais il contient des beautés de détail.

Depuis le pont jusqu'à la mer; il y a environ un mille: cette partie de la Marecchia forme le port de Rimini. La marée y est sensible jusqu'au pont, & M. Serasino Calindri, habile ingénieur, physicien de Rimini, m'a dit avoir observé des dissérences de trente-deux pouces dans la hauteur de l'eau. Ce port a toujours été fréquenté, surtout à cause de la pêche qui est très-abondante, car cette ville sourait du posisson à Bologne, à la Romagne,

& même à une partie de la Toscane. Le fauxbourge de la Marina, & les magasins qui bordent le canal, annoncent de l'activité dans le commerce. Il ne se fait néanmoins qu'avec des barques peu confidéraparce que les atterrissemens du canal ont rendu le port impraticable, furtout depuis une trentaine d'années. Le canal étoit bordé par un beau parapet de marbre d'Istrie, qui alloit presque jusqu'à la mer ; les crues extraordinaires, arrivées depuis 1760, en ont renversé une grande partie, & l'embouchure du port est restée obstruée par des bancs de galets, ou ghiaia. M. Boscovich a donné un ouvrage à ce sujet en 1765; on a consulté aussi le père Jacquier, le père le Seur, le père Lecchi, le chanoine Fantoni, le père Gaudio des Ecoles-Pies, qui après avoir examiné l'état des lieux, ont indiqué les moyens de se garantir pour l'avenir de ces atterrissemens. Le recueil de ces mémoires a été imprimé à Rome en 1769; les observations exactes & suivies, faites pendant trois ans, par M. Calindri, ont servi de base à ce travail : il n'y a peut-être aucun port qui ait été examiné par tant de personnes habiles. La ville de Rimini n'a rien négligé à cet égard; mais l'esprit de parti & l'ignorance de la multitude ont empêché qu'on ne profitât de ce travail; c'est ce que n'a pas su le célèbre géographe Busching, dont les réflexions à ce sujet sont injustes, & prouvent qu'il a été mal instruit pour son article Rimini.

Cette ville compte plusieurs citoyens connus dans les lettres: le plus distingué aujourd'hui est M. le cardinal Garampi, qui étoit nonce à Vienne en 1783, & qui s'est rendu recommandable par son savoir.

M. le comte François Garampi, frère du cardinal, est un mathématicien habile: il contribua beaucoup aux opérations de la mesure de la terre en 1752; comme on le voit dans le grand ouvrage de M. Boscovich sur cette matière; ils observèrent ensemble le passage de mercure sur le soleil en 1753. M. Boscovich le cite encore avec éloge

dans son beau poëme sur les éclipses.

M. Giovanni Bianchi, médecin célèbre, a écrit fur l'histoire naturelle & sur divers sujets d'antiquités & de littérature : il avoit un cabinet qui contenoit beaucoup d'antiquités; & surtout d'inscriptions dignes de curiouté, & même des pièces remarquables en histoire naturelle, un beau gland de mer, qu'on a cru être un lepas; une étoile de mer nommée la feuille, &c. C'est lui qui est l'auteur du livre intitulé : Jani Planci Ariminensis de Conchis minus notis, dans lequel il examine aussi la cause du flux & du reflux, & celle de l'éloignement de la mer, qui semble s'être retirée des côtes depuis Venise jusqu'à Tarente; mais il y fait différentes objections contre la théorie du flux & du reflux de la mer, auxquelles un mathématicien pourroit facilement répondre.

M. Serafino Calindri, que j'ai déjà cité, a fait beaucoup d'observations sur le mouvement des eaux, principalement à l'embouchure des sleuves, & d'autres ouvrages dont il seroit à souhaiter qu'il sît part au public. Il a annoncé en 1784 une topographie du pays de Bologne, dans laquelle il sera connoître les antiquités & l'histoire naturelle, même de

La partie montagneuse des environs.

M. l'abbé Jean Battarra est un naturaliste dis-

tingué à Rimini.

M. le comte François Bonsi a donné des ouvrages sur l'art vétérinaire, dont on fait beaucoup de cas.

Le père Giorgi, Augustin, autresois prosesseur de la sapience à Rome, est célèbre par ses connoissances dans la théologie & les langues étrangères.

M. l'abbé Christophe Amaduzzi, professeur de grec à la sapience, est connu dans plusieurs genres d'érudition.

M. Jérôme Ferri, professeur de rhétorique à

Ferrare, est connu pour les belles-lettres latines.

M. Passeri l'étoit comme antiquaire.

Le père Aurelio Bertolla, Olivetin, ci-devant prosesseur de géographie à Naples, & pour qui l'empereur vient de créer une chaire d'histoire à Pavie, est connu par des poesses italiennes trèsestimées.

M. le chevalier Nicolas Pacci est aussi un poëte

distingué à Rimini.

M. le chevalier Michel Rosa, ci devant prosesfeur de médecine à Pavie, est actuellement directeur des études à Modène.

M. Borghèsi, un des plus habiles antiquaires d'Italie, demeure à Savignano près de Rimini, où

il a une belle collection de médailles.

M. le docteur Pasquale Amati a donné divers ouvrages d'érudition; il est auteur de la biblio-

graphie universelle d'Europe.

Le pied dont on se sert à Rimini, contient deux cent quarante-trois lignes & un tiers du pied de Paris; ainsi il dissère peu du bras de Florence, qui est de deux cent quarante-quatre lignes.

Dix pieds font la canne qui sert à la mesure des terres; la canne quarrée s'appelle tavola; il en faut cent pour faire la tornatura, qui est l'arpent

de Rimini.

La livre de Rimini est plus pesante que celle de Rome d'un octave un denier & quinze grains, en supposant la livre de Rome divisée en 12 onces, l'once en 8 octaves, l'octave en trois deniers, & le denier en vingt-quatre grains.

Le Sacco, mesure du blé, pèse quatre cent livres de Rimini; il se divise en quatre caselle, douze bernarde & trois cent quatre-vingt-quatre scodelle.

La Soma, mesure du vin, se divise en soixantequatre bocali, & le bocale pèse trois livres & demie, poids de Rimini.

Les filles de Rimini portent les cheveux tressés,

avec des fleurs qu'elles mettent sur l'oreille, ce qui fait une coëffure galante & pittoresque. On y voit beaucoup de semmes qui portent l'écharpe dont nous avons parlé à l'occasion de Bologne.

De Rimini on peut aller à Venise par Ravenne & Commacchio, on compte cent & vingt-deux milles, ou quinze postes; la distance en ligne

droite est de trente-six lieues.

#### CHAPITRE XXIV.

### De la république de S. Marin.

SAN MARINO est une ville située dans la Romagne, quatre lieues au sud-est de Rimini; c'est le siège d'une république d'environ cinq mille habitans, dont le territoire n'a que deux lieues de diamètre, & se réduit presque à une montagne où la ville est bâtie: cette montagne a environ trois cent cinquante toises de haut; elle est d'un grès tendre ou pierre de sable.

Le premier fondateur de cette ville sut S. Marin qui étoit un maçon de Dalmatie, mort en 257. Il travailla pendant trente ans aux réparations de Rimini, après quoi il se retira sur le sommet de cette montagne pour y vivre en hermite; les austérités qu'il y pratiquoit, la sainteté de sa vie, les miracles qu'on lui attribua, le rendirent si célèbre, qu'une princesse du pays lui donna la montagne en toute propriété, & qu'une soule de peuple vint y habiter sous sa conduite; on prétend que le saint y forma une espèce de république (1),

<sup>(1)</sup> Cependant il n'est point parlé de république dans la vie de S. Marin, écrite par Pierre de Natalibus, & rapportée dans les vies des Saints, du P. Giry, Paris 1703. Sa tête est le 4 Septembre, c'est-à-dire, le même jour que Ste. Rosalie, qui est célèbre à Palerme.

qui conserva le nom de S. Marino: si cela est il n'y en a jamais eu dont l'origine ait été aussi respectable. Celle de Rome avoit commencé par un asile de brigands; celle-ci fut formée par la piété & la religion. Il n'y en a pas non plus qui ait duré plus long-temps; car elle compte déjà plus de quinze cent ans, tandis que tous les Etats de l'Europe ont éprouvé dans cet intervalle une multitude de révolutions. On trouve S. Marin comprise, avec les autres villes de la Romagne, dans la donation que Pepin le Bref fit au pape Etienne III, l'an 755; mais il paroît que cela ne changea rien à l'état de cette république. On ne voit rien de remarquable dans l'histoire de S. Marin, si ce n'est une guerre dans laquelle cette république fecourut le pape Pie II contre Malatesta de Rimini, & deux acquisitions qu'elle fit l'an 1100 & l'an 1170 de deux châteaux voisins. Voltaire, en parlant de l'esprit de conquête, dit qu'il gagna jusqu'à la petite république de S. Marin, qui attaqua & conquit un moulin, qu'elle rendit ensuite; personne n'a entendu parler de ce fait à S. Marin, & même on ne voit pas où pouvoit être ce prétendu moulin. Le pape Pie II donna quatre autres châteaux à la république de S. Marin, en reconnoissance du secours qu'il en avoit reçu. Ce fut là l'époque la plus florissante de ce petit Etat, sa domination s'étendoit alors jusqu'à la moitié de la montagne voisine, mais actuellement elle est réduite à ses anciennes limites. Il n'y a dans tout l'Etat que trois châteaux, trois couvens & cinq églises.

La ville est située sur une montagne escarpée, & où l'on est souvent dans la neige, lors même qu'il fait chaud dans les environs. On dit qu'il n'y a aucune sontaine dans l'Etat de S. Marin; on reçoit dans des citernes la pluie & la neige qui tombent sur la montagne. Le vin qui croît sur ce rocher est excellent. Les caves y sont d'une fraîcheur admirable;

mirable; on y pratique ordinairement des ouvertures qui répondent à l'intérieur du creux de la montagne, & d'où il fort un air qui est si frais, qu'à peine peut-on le supporter en été.

Il n'y a qu'un chemin pour y arriver, & il est défendu sous les plus grandes peines de chercher à entrer dans la ville par un autre côté : quoiqu'il n'y ait jamais de guerre, les sujets de la république sont tous aguerris, & on les exerce de trèsbonne heure, pour qu'ils soient prêts à prendre les armes au premier fignal. Cependant le cardinal Alberoni, légat à Ravenne, voulut profiter des diffentions de quelques habitans en 1739, pour foumettre cette république au pape : il vint à S. Marin avec sept à huit cent sbirres; il changea la sorme du gouvernement; mais lorsqu'il fallut prêter serment de fidélité au S. Siège, tous, à l'exception des factieux, jurerent d'être fidèles à la république. Clément XII voyant cette résistance, désapprouva son légat, & remit les choses dans l'état où elles étoient. Cet événement est confacté par une inscription mise au bas du buste de ce pape. érigé en 1740, & placé devant la maison-de-ville.

Le pouvoir souverain réside dans un conseil général, appelé Arenge, où chaque maison a un représentant; mais comme ce conseil général seroit trop nombreux pour les délibérations ordinaires, il y a un conseil appelé le conseil des soixante, quoiqu'il soit réduit actuellement à quarante personnes, qui exerce l'autorité de la république dans les affaires ordinaires. On n'assemble l'Arengo que dans les cas extraordinaires: alors si quelqu'un manquoit à s'y rendre, il seroit condamné à une amende.

Le petit conseil est tiré moitié des familles nobles, & moitié des familles plébéiennes; au contraire des trois autres républiques d'Italie, qui sont purement aristocratiques: tout s'y règle par le scru-Tome VI. tin, & le conseil nomme les officiers de la ré-

publique.

Aucun jugement ne passe, à moins qu'il n'y ait les deux tiers des voix; il n'y a jamais dans ce conseil deux personnes de la même famille; on n'y est point admis avant vingt-cinq ans, & l'on.

n'y entre que par élection.

Le conseil des soixante choisit tous les six mois deux officiers, appelés Capitani, qui sont à-peuprès comme étoient les consuls de Rome; on ne les continue jamais deux fois de suite, mais ils peuvent être élus de nouveau quelque temps après qu'ils sont sortis de charge, & il y en a qui l'ont été six

ou fept fois.

Le troisième officier de la république est le commissaire, qui juge les causes civiles & criminelles, conjointement avec les capitaines; il est toujours étranger : on a soin de prendre, pour remplir cette place, un homme d'une intégrité connue, & qui Toit docteur en droit; on le fait venir de Rimini, ou de quelqu'autre ville voisine, Addisson dit que ce commissaire est en place pendant trois ans; mais son élection se fait tous les six mois, & il peut être continué pendant trois ans.

La quatrième personne de l'état est le médecin, qui doit être aussi un étranger, & qui est entretenu aux fraix de la république; il est obligé d'avoir un cheval pour faire ses visites; il doit avoir au moms trente-cinq ans, & être docteur en médecine. On le choisit tous les trois ans, de peur que la république n'eût à souffrir trop long-temps par l'erreur

d'un mauvais choix.

Le maître des écoles est encore une personne distinguée dans la république, & Addisson assure qu'en général on lui avoit paru affez instruit dans ce pays-là.

Les lois de S. Marin forment un volume latin in-folio, imprime à Rimini, qui a pour titre : Sta-

## Voyage en Îtalie.

chapitre des ministres de la république, il est dit que quand elle sera obligée d'envoyer quelqu'un en pays étranger, on lui passera vingt-quarre sols par jour aux dépens de l'état.

Ce peuple passe pour être vertueux, très-attaché à la justice: il est plus heureux, dit Addisson, dans les rochers & les neiges de S. Marin, que les autres peuples dans les vallées fertiles & délicieuses de l'Italie; rien ne prouve mieux les avantages de la liberté, l'aversion naturelle des hommes pour le gouvernement arbitraire, que de voir cette montagne couverte d'habitans & la campagne de Rome dépeuplée. Remarks on several parts of Italy in the years, 1701, 1702, 1703, by the late Right honourable Joseph Addisson esq. London, 1745.

### CHAPITRE. XXV.

Description de Ravenne.

La route de Rimini à Ravenne est une des plus belles qu'on puisse faire. En sortant de Rimini on passe la Marecchia, & une demi-lieue plus loin on trouve deux chemins, qui font un angle d'environ trente cinq degrés: celui de la gauche est le chemin de Bologne, par Césena, Forli, Faenza & Imola; celui de la droite, qui suit les côtes de la mer, est le chemin de Venise par Cervia, Ravenna, Comacchio; il y a dix-huit lieues de Rimini à Comacchio; et vingt lieues de Comacchio à Venise. Je vais parler d'abord de Ravenne, après quoi je reprendrai la route de Bologne dans le chapitre suivant.

De Rimini à Bordonchio, il y a deux lieues & Y ii

340 VOYAGE EN ITALIE.

demie, & l'on passe près de Torre della Petriera, une demi-lieue avant Bordonchio.

Une demi-lieue après Bordonchio, on trouve la

Torre di Bellaria.

A une demi-lieue de cette tour, on passe le Fiumesino & le Pisatello, sur deux ponts qui ne sont pas loin du confluent ou de la réunion de ces rivières, qu'on appelle les deux bouches; toutes deux perdent leur nom dans le petit espace de trois cent toises qu'il y a depuis cette réunion jusqu'à la mer.

Le Pisatello est celui qu'on croit être le Rubicon (1), petite rivière, célèbre par la désense que le sénat avoit faite l'an 50 avant Jésus-Christ aux généraux de ses troupes d'approcher Rome de plus

près, & de passer cette rivière.

. . . Ut ventum est parvi Rubiconis ad undas Ingens visa duci patriæ trepidantis imago. Lucain, L. I. v. 186.

César s'arrêta un moment sur les bords de cette rivière, qui servoit de bornes à sa province; la traverser, c'étoit sever l'étendard de la guerre civile; dans ce moment le sort de l'univers sur mis en balance avec l'ambition de César: celle-ci l'emporta, César passa, dit Plutarque, semblable à un homme qui s'enveloppe la tête & les yeux pour ne pas voir l'abyme où il va se précipiter.

A une lieue & demie du Pisatello, on trouve Césenatico, gros bourg sur le bord de la mer, où il y a un petit port pour les barques, & un canal

creusé jusqu'à la mer.

De Césenatico à Cervia, il y a deux lieues. Cervia fournit du sel à presque tout l'Etat ecclésiassi-

<sup>(1)</sup> M. d'Anville dit que c'est le Fiumicino; il faut lire Fiumesino: ces deux petites rivières sont assez voisines, pour qu'on puisse choisir l'anc on l'autre.

que, & les habitans des environs vivent de ce commerce, des fels & de l'argent qu'il y répand.

Après avoir passé Cervia, l'on cotoie une forêt de pins, d'un demi-mille de longueur, & l'on passe le Savio sur un pont de bois; de Cervia à l'Osteria del Savio, deux lieues; de cette auberge à Classe, deux lieues, & de Classe à Ravenna, une lieue. On trouve à Classe l'église des Camaldules, appelée S. Apollinaire de Classe di fuora : elle fut bâtie par l'empereur Justinien; c'est le seul reste d'une ville qui étoit encore importante du temps de Charlemagne, mais qui n'est pour ainsi dire aujourd'hui qu'un faubourg de Ravenne; on y remarque les vestiges d'un ancien port que la mer a aboudonné. Mais on ne voit point à Classe, non plus qu'à Ravenne, les anneaux qui servoient à attacher les vaisseaux, quoiqu'on l'ait écrit plufieurs fois.

L'église est soutenue par vingt-quatre belles colonnes antiques de marbre gris veiné, & autres marbres; elles furent apportées de Constantinople; les chapiteaux ne sont d'aucun ordre & ressemblent à des seuilles de chardons; autour de l'église, on voit dix grands tombeaux de marbre, avec des sculptures gothiques.

RAVENNE est une ville ancienne & célèbre, qui contient quatorze milte ames; mais comme elle est grande, elle paroît déserte. Cette ville est à soixante-trois lieues au nord de Rome, vingt-sept lieues au midi de Venise, & à deux lieues & demie de la mer. C'est à Ravenne que réside le cardinal légat de la Romagne, une des grandes provinces de l'Etat

ecclésiastique.

Strabon nous dit que Ravenne sut sondée par les Thessaliens, anciens peuples de Grèce, qui envoyèrent, comme beaucoup d'autres, des colonies sur les côtes de la mer Adriatique, ainsi que sur celles de la mer de Toscane. Les Sabins l'occupe-

## 342 VOYAGE EN ITALIE.

rent ensuite, comme le dit Pline en parlant de la huitième région de l'Italie. Les Gaulois Boïens, qui s'étoient anciennement établis sur le Pô, six cent ans avant Jésus Christ, du côté de Parme & de Modène, pénétrèrent ensuite jusqu'à la mer, & se rendirent maîtres de Ravenne; mais ils furent désaits deux cent vingt-cinq ans avant Jésus-Christ. Paul Emile gagna sur eux une bataille où il y eut quarante mille Gaulois de tués: ce sut le salut de la république, car ils marchoient droit à Rome, & ils avoient sait vœu de ne quitter leurs baudriers

que lorsqu'ils seroient sur le capitole.

Ravenne étoit à l'embouchure d'un vaste port. où l'empereur Auguste avoit placé les flottes de la mer Adriatique. Les villes de Cesarea & de Clasfis, qui en étoient tout proches, contribuoient aussi à la sureté du port & à la richesse de cette côte; mais les atterrissemens qui ont comblé ce port, ont couvert les bâtimens superbes qui y étoient, dont on trouve souvent encore, sous terre, des vestiges considérables. Tibère, Trajan, Théodorie s'occupèrent à fortifier & à embellir Ravenne. Odoacre, roi des Hérules, sorti de la Hongrie & de la Prusse, ayant conquis presque toute l'Italie l'an 476, fit d'abord sa résidence à Ravenne; mais il fut pris & tué par Théodoric, roi des Ostrogots. Ce prince, qui aimoit les arts & qui les connoissoit, se plut à embellir Ravenne; il sit rehâtir, avec une magnificence royale, les aqueducs construits autrefois par Trajan, & le tombeau de Théodoric est encore un des ornemens de Ravenne. C'est dans cette ville que mourut, l'an 448, S. Germain d'Auxerre, l'un des plus fameux évêques de France.

Sous le règne de Witigès, Bélisaire, général des troupes de Justinien, qui depuis l'an 535 avoit conquis presque toute l'Italie, fit le siège de Ravenne, & y entra sans y commettre aucun désordre en 539. Le gouverneut, nommé Longin,

que l'empereur Justin II envoya pour commander en Italie, & succéder à Narsès en 568, choisit Ravenne plutôt que Rome pour le lieu de sa résidence; il la fit fortifier, pour mieux s'opposer aux efforts des Lombards; il prit le nom d'Exarque, & donna naissance à l'exarchat de Ravenne, appelé aussi Décapole, qui comprenoit Ravenne, Classe, Césarée, Cervia, Césène, Imola, Frolimpopoli, Froli, Faenza, Bologne. La Pentapole, qui étoit une province voifine, comprenoit Pesaro, Rimini, Fano, Ancône & Uniena. L'exarchat de Ravenne finit l'an 773, à l'arrivée de Charlemagne; il donna cette ville au S. Siége. On prétend même que Luitprand, roi des Lombards, en 728, & Pepin, l'an 755, en avoient déjà fait la donation an pape.

Lorsque sous les successeurs de Charlemagne, l'empire se subdivisa en une soule de républiques ou de principautés particulières, Ravenne jouit de sa liberté. Elle sur soumise ensuite aux Bolognois. Les Traversara, & ensuite les Polenta s'en rendirent maîtres. Les Vénitiens s'en emparèrent en 1440, mais la bataille d'Agnadel, que Louis XII gagna le 14 Mai 1509, à sept lieues de Milan, procura au pape la restitution de Ravenne, qui est

demeurée au S. Siége.

Cette ville est remarquable par la bataille de Ravenne, donnée le jour de Pâques 11 Avril 1512, où Gaston de Foix, duc de Némours, désit les troupes des Espagnols, des Anglois & des Suisses, à l'âge de vingt-trois ans, mais où il su tué. Bayard sut inconsolable, & regretta de n'avoir pas péri en vengeant son ami sur les Espagnols, qu'il avoit vu passer savoir que Gaston venoit de périr par leurs mains.

C'est dans la forêt de Ravenne que Sixte-Quint empoisonna les voleurs qui l'infestoient.

Voyez le livre intitulé Hieronimi Rubei , Hist.

Ravennatum, Libri X. Venetiis, 1589, in-folio. Tomaso Tomai; Girolamo Fabbri; Memorie sacre di Ravenna, Ravenna ricercata; Pasolini, lustri Ravennati; Testo dal Corno, Ravenna dominante.

Ravenne qui dominoit autrefois sur le plus beau port de la mer Adriatique, est actuellement à deux lieues & demie de la mer; mais on ne peut avoir aucun doute sur la position de l'ancienne ville, que les monumens encore subsistans nous indiquent assez; on reconnoît la situation du phare destiné à éclairer la route des vaisseaux, & même de la belle porte de marbre, ou porta aurea, qu'on dit avoir été bâtie par Tibère, ou par Claude, mais qui a été détruite; on voit aussi les restes de l'ancien palais de Théodoric (1).

Le canal qui va jusqu'à la mer pourroit être fort utile, s'il y avoit de l'industrie dans cette ville.

Ravenne est très-remarquable par la quantité de marbres antiques qu'on y voit, surtout du noir & du blanc, soible reste de son ancienne magnisi-cence.

La cathédrale de Ravenne a été rebâtie prefqu'en entier depuis 1736 jusqu'en 1774, par M. Farsetti, archevêque de Ravenne; l'on y voit quatre rangs de belles colonnes de marbre grec; des colonnes de granit rouge dans le porche; une ancienne chaise d'ivoire; un calendrier pascal, sur lequel le cardinal Norris a donné une grande dissertation.

Un tableau du Guide, représentant les Israëlites qui ramassent la manne: ce tableau est bien composé; la figure de Moyse est belle, bien drapée, & la tête est aussi pleine d'expression; il y a en général dans ce tableau beaucoup de bonnes têtes, & les caractères en sont bien variés: il n'est point gris comme beaucoup de tableaux du

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage intitulé: De gli antichi edifizi profuni di Ravenna, libri due di Antonio Zirardini, in Faema, 1762, in-12. & Ravenna ricercata de Fabbri.

Guide, la couleur en est même vigoureuse; c'est dommage que les ombres aient un peu poussé au noir.

Au bout de la croisee à gauche est la chapelle Aldobrandini, que l'on a conservée, & qui suit peinte par le Guide: on y voit Jésus-Christ dans la gloire; il y a de très-jolis ensans, mais la composition n'est pas aussi bien que dans le tableau précédent.

Dans la facristie, il y a un tableau du Guide, qui représente Samuel dormant; on y remarque aussi deux belles colonnes de marbre de Paros. Le

baptistère est élevé sur des murs antiques.

L'archevêché de Ravenne est un des sièges les plus distingués de l'Italie, par l'autorité & le rang qu'ont eus autrefois ses archevêques. On voit qu'en 666, l'archevêque Maur refusoit de reconnoître le pape Vitalien pour son supérieur, & il traitoit avec lui comme s'il eût été son égal : il obtint même de l'empereur un diplôme qui exemptoit pour toujours les archevêques de Ravenne de la dépendance de tout supérieur ecclésiastique, & même de celle du patriarche de l'ancienne Rome; mais en 679, l'archevêque de Ravenne fut obligé de renoncer en plein concile à l'indépendance de son siège, & en 682, cette soumission sut réitérée. Cependant en 774, l'archevêque de Ravenne agissoit en souverain dans tout l'exarchat, même dans Bologne, jusqu'à ce que Charlemagne eût fait cesser ces divisions intestines.

On remarque près de l'églife une tour ronde de briques, inclinée, qu'on appelle Torre della Communità; plus loin il y a une tour quarrée encore

plus inclinée.

La place de Ravenne, qui est un quarré long, est décorée de deux statues: l'une représente Clément XII assis; cette sigure est en marbre, & sculptée par Pietro Bacci; elle est assez bien composée, & les masses de ses draperies sont bonnes; il y a des vérités dans la tête, qui est un portrait sidellement rendu, mais les mains ne sont pas bien.

## 346 VOYAGE EN ITALIE

Vis-à-vis est une figure de bronze, représentant Alexandre VII; elle ne vaut rien du tout.

SAN VITALE, église de Bénédictins, bâtie vers le fixième siècle: elle offre encore des restes précieux de l'ancienne Ravenne: le plan est des plus singuliers; c'est une espèce d'octogone soutenu par de belles colonnes de marbre grec, qui furent apportées sans doute à Ravenne sous les Exarques, qui étoient des souverains venus la plupart de Constantinople, alors le centre des richesses & des arts. Ces colonnes ont leur base dans un souterrain qui est souvent inondé; leurs chapiteaux ne sont d'aucun ordre, mais de formes extravagantes. L'église est environnée de sept grandes niches, autour desquelles passent les bas-côtés, dont les colonnes soutiennent une tribune tournante.

Le baldaquin du grand autel étoit autresois soutenu par des colonnes sort singulières, qui sont encore dans la muraille voisine; elles semblent être factices, quoique d'une pierre naturelle, on les diroit composées de pierres précieuses; c'est une espèce de marbre ou de breche remplie de morceaux de porphyre, d'albâtre, de serpentine & de plusieurs espèces de marbres: on le nomme

Plasme à Ravenne.

Parmi les marbres, les porphyres, les mosaïques, les bas reliefs dont cette église est ornée, on doit remarquer deux bas-reliefs en marbre, qui ont donné lieu en 1766 à une dissertation du Père Belgrado; elle a pour titre: il Trono di Nettuno. Ces deux marbres ont chacun quatre pieds de long, sur deux pieds quatre pouces de hauteur, & ils paroissent d'un siècle plus reculé que le bâtiment de S. Vital; l'élégance de l'architecture & l'expression des figures annoncent un temps voisin des premiers empereurs, c'est-à-dire, du siècle des arts & du goût. On y voit un trône avec trois génies, dont l'un porte le trident de Neptune, les deux

autres une grande coquille de buccin: un de ces génies est à droite du trône, les deux autres sont 'à la gauche; le trône est un grand fauteuil quarré sans marche-pied. Au-dessous du trône est un monftre marin, qui paroît en avoir la garde, & le trône est couvert d'un voile. Ce voile présente une idée de respect, de mystère & d'élévation; & on le retrouve dans plusieurs anciens monumens. Le Père Montfaucon a fait graver un lit qui parcît ainsi couvert d'un voile : (Suppl. de l'Ant. expliquée, Tom. Il.) nous voyons cet usage très bien exprimé dans Homère. (Illiad. IX. v. 440.) Jupiter avoit indiqué l'assemblée de tous les Dieux; ceux du second ordre étoient déjà au lieu de l'assemblée, Neptune avoit dévancé Jupiter; & dès qu'il le voit arriver, il va prendre son char, dételle les chevaux, se charge du coussin de Jupiter, le place fur un autel, & le couvre d'un voile fin & précieux. On voit au-dessus de l'entablement plusieurs tridens, des dauphins entrelacés, & des coquilles qui forment les attributs de Neptune.

Dans la facristie, un grand tableau du Baroche.
(1), représentant le martyre de S. Vital; la composition en est fort embrouillée, & il est d'ailleurs sans effet; mais il y a beaucoup d'expression dans le juge, & la tête d'une nourrice qui est sur

le devant est d'une très-grande beauté.

Dans une cour du couvent on voit une chapelle de S. Nazaire & S. Celse, revêtue de marbre gris de lin, qui sut bâtie par l'impératrice Galla Placidia, sille de Théodose le Grand, pour servir de sépulture à sa famille: on y voit en esset trois grands tombeaux en marbre, celui de cette impératrice, ceux des empereurs Honorius son frère, & Valcutinien III, son sils; on croit aussi que son mari Constance, associé à l'empire, y sut enterré; elle

<sup>(1)</sup> Ce peintre célèbre mourut à Urbin en 1612.

# 348 VOYAGE EN ITALIE.

mourut à Ravenne vers l'an 449. Cette princesse étoit pleine d'esprit, de courage & de piété; elle essure beaucoup de contradictions & d'adversités, à l'invasion d'Alaric en 409, & à la minorité de son fils. Le tombeau de l'impératrice, plus grand que les autres, rensermoit le corps de cette princesse, assis dans un fauteuil, & revêtu des ornemens impériaux, mais il n'en reste rien depuis qu'on y a mis le seu, en y voulant introduire une lampe pour en examiner l'intérieur. La voûte est une mauvaise mosaïque, & les tombeaux ne sont point beaux.

L'apothicairerie de la maison est, une chose curieuse: on y voit un trémoussoir on machine d'équitation, composée par un des religieux, pour donner de l'exercice aux malades; avec une collection de machines de physique, & d'instrumens de toute espèce, à l'usage des chirurgiens & des malades, entr'autres les machines de M. Petit; des pièces d'anatomie en cire, il y en a une qui représente un corps en putrésaction, dont on trouvera l'histoire dans M. Grosley. (Voyage de deux Suédois, Tom I, page 325.) La description de tous les instrumens devoit s'imprimer à Faenza, & former un vol. in-solio, avec beaucoup de figures, pour expliquer la construction, le jeu & l'usage de chaque instrument.

Les religieux de ce couvent dépendent du mont

Cassin, & doivent être nobles comme eux.

Dans l'église de S. André, il y a de belles colonnes de marbre blanc & rouge, qui sont dignes d'attention.

S. ROMOALDO, église de Camaldules: dans la seconde chapelle à droite, il y a un tableau de Cignani, représentant S. Nicolas avec deux enfans à ses pieds; la tête du saint est belle, & les enfans sont vigoureusement coloriés; mais ce tableau est d'ailleurs très-gâté, & a poussé au noir, ce qui fait qu'on n'en peut pas bien juger.

A la troisième chapelle, une Annonciation qu'on dit être du Guide, peinte assez vigoureusement, mais dont la composition n'est pas heureuse, non

plus que les caractères de têtes.

Dans le refectoire des Camaldules, Jésus-Christ au tombeau, par Vasari, tableau dessiné d'une manière grande, & où il y a de beaux caractères de tête. Le Christ est un peu roide, & le tout pêche en général par l'effet.

La bibliothéque est affez jolie, de même que l'entrée à double rampe, qui sans être de bon goût

est singulière.

SANTA MARIA DI PORTO, est une église décorée d'une grande façade. Dans la quatrième chapelle à gauche est un tableau du vieux Palme, très-vigoureux de couleur, où il y a des têtes fort belles & bien peintes, mais dont les ombres sont un peu dures ; il représente le martyre de S. Marc, qu'on traîne avec les cordes.

Dans la croifée à droite, le martyre de S. Lan-

rent, par Cigoli.

LA ROTONDA, on l'église de Ste. Marie de la Rotonde, qui est hors de la ville tout près des murs, est le monument le plus remarquable des environs de Ravenne; il fut érigé à la mémoire de Théodoric, par la célèbre Amalasonte sa fille, &

nièce de Clovis (1).

Le monument dont nous parlons à deux étages, mais l'inférieur est à moitié comblé & rempli d'eau; les Bénédictins ont fait faire un escalier pour arriver à l'étage supérieur; celui-ci est couvert par un immense bloc de pierre d'Istrie, qui a environ trente-quatre pieds de diamètre, taillé en coupole, terminé par une corniche & des moulures, qui font un exhaussement de neuf pieds dix pouces. M. le comte de Caylus, qui en parle dans un mé-

<sup>(1)</sup> C'est elle qui fut ensuite étranglée en 134, dans une isle du lac de Bolsène, voyez le Teme III.

moire sur quelques passages d'Hérodote, trouve que ce bloc de pierre, qu'on transporta de l'Istrie, & qu'on plaça à quarante pieds de hauteur, devoit peser au moins neuf cent quarante mille livres; cet ouvrage des Goths est le dernier exemple des grands efforts de méchanique employés par les anciens dans tous les gens de transport & de pose. Audessus de cette coupole étoit placé le sarcophage de porphyre qui contenoit les cendres de Théodoric; il se voit actuellement au convent de S. Apollinaire (1), qui est dans la ville de Ravenne. Il a huit pieds de long sur quatre de hauteur, & il a dû servir autrefois dans une salle de bains, comme d'autres tombeaux de porphyre qui sont à Rome. Léandro Alberti dit que les François l'abattirent en 1512, à coups de canons, pour avoir le bronze dont cette urne étoit garnie; mais d'autres disent que ce sut une bombe qui tomba dessus; ce procédé digne des barbares, & que les Italiens nous reprochent à ce sujet, pourroit bien n'être qu'une suite involontaire des malheurs de la guerre. Les statues qui étoient sur le pourtour de ce couronnement ont été enlevées par les Vénitiens, & sont aujourd'hui dans l'église de S. Marc.

Il y avoit encore à Ravenne deux statues de Théodoric, dont l'une étoit une statue équestre en bronze, que Charlemagne sit transporter à Aix-la-Chapelle. Théodoric n'eut rien de barbare que le nom; il mérita l'estime & l'attachement des étrangers & de ses sujets; il se rendoit médiateur pour les uns, & ne négligeoit rien de ce qui étoit utile aux autres; il ne savoit pas écrire, mais il avoit pour chancelier le célèbre Cassiodore; il embellit Ravenne, Vérone, Pavie; ensin il donna des exemples de cette politesse de mœurs, & de cette douceur qu'il avoit acquise à Constantinople; nous avons

<sup>(1)</sup> L'églife est en forme de basilique; c'étoit-là qu'étoit l'ancien palais des rois Goths, bâti par Théodoric.

parlé de ses constructions au commencement de ce chapitre.

On revient de cette Rotonde par une très-belle promenade faite sur les boulevards, qui est plantée d'arbres. & qui fait le tour de Rayenne.

Les maisons ou palais les plus remarquables de Ravenne sont ceux des Rasponi & des Spreti.

Ravenne se glorisse d'avoir le tombeau du Dante, ainsi que Rome d'avoir les cendres du Tasse; Venise, celles de l'Arétin; Arqua, celles de Pétrarque; Ferrara, celles de l'Ariosse; Certaldo, celles de Boccace. Le célèbre Dante Alighieri étoit né à Florence en 1265, & ce grand poëte mourut en 1321 à Ravenne, comme nous l'avons dit dans le Tom. II. Son tombeau est dans une petite rue, tout près du cloître des Franciscains, le cardinal Gonzaga, légat en 1784, l'a décoré d'un monument.

Cette ville a aussi produit quelques gens de lettres; l'académie des Informi y a eu de la réputation. Voyez la Lettre de l'abbé Ginanni, Sulla letterattura Ravennate, imprimée en 1746. Un des hommes les plus distingués qu'on y ait vus, a été le comte François Ginanni, qui est mort le 8 Mars 1766, à l'âge de quarante neuf ans. Il a donné un ouvrage en 1759 sur la maladie des grains, plusieurs dissertations dans le recueil du Père Calogera, & quinze planches d'histoire naturelle, qui contiennent une partie de son cabinet, avec des explications; il a publié le traité des plantes marines & des testacées du comte Joseph Ginanni son oncle, &c. Il forma, en 1752, une nouvelle académie, dont l'objet étoit de cultiver & d'éclaireir l'histoire de Ravenne, & tout ce qui y avoit rapport, même l'histoire naturelle du pays, On a imprimé à Cesena, en 1765, le premier volume des dissertations de cette académie, & l'on y trouve entre autres un mémoire du comte Ginauni sur le Scirpus de Ravenne, espèce de plante aquatique, M.

## 352 VOYAGE EN ÎTALIE.

Prospero Ginanni, chanoine de Ravenne, son frère, héritier de ses manuscrits, est lui-même homme de lettres.

On citoit encore à Ravenne le Père Isidore Bian-

chi, Camaldule.

On peut aller en poste de Ravenne à Vénise, en passant à Magnavacca, à Goro, à la Cavanella &

à Chioza, où l'on s'embarque pour Venise.

Mais nous ne suivrons pas cette route, qui n'a rien de remarquable au-delà de Ravenne; nous allons reprendre la route de Bologne, où nous l'avons laissée en sortant de Rimini, pour aller à Cesena, Forli, Faenza, Imola & Bologne.

### CHAPITRE XXVI.

### Route de Rimini à Bologne,

Nous avons dit qu'à une demi-lieue de Rimini, l'on trouvoit deux chemins, dont l'un étoit le chemin de Bologne, & c'est celui dont il nous reste à parler. De Rimini à Santa Giustina il y a deux lieues. On passe le Luso à une demi-lieue plus loin. Savignano est un bourg à une demi-lieue de cette rivière; au sortir de Savignano on passe le Fiumessino; & une demi-lieue plus loin, la Rigosa.

A une lieue & demie de la Rigosa, on traverse le Pisatello, qui passe pour être le sseuve célèbre du Rubicon, dont nous avons parsé ci-dessus, & à une lieue du Pisatello, on arrive à Cesena; de Rimini à Cesena, il y a près de sept lieues.

CESENA est une petite ville agréable, bâtie au pied d'une montagné; elle passe pour avoir été sondée par les Gaulois Sénonois, qui viment assiéger Rome, trois cent quatre-vingt-onze aus avant Jésus-Christ: mais Léandro Alberti convient que

l'on

l'on ignore son origine. Il en est parlé dans Strabon, Liv. V, dans Pline au chapitre de la huitième région, & dans la guerre des Goths de Procope, Liv. II & III. Cette ville se soumit aux Bolonois l'an 1256. Elle eut ensuite des seigneurs particuliers, tels que Maghinardo da Sasenana en 1293, les Ordelassi & les Malatessi; le dernier sut Malasteta Novello, qui la laissa au S. Siège, à qui elle demeura toujours sidelle. Alexandre VI la donna à son fils, César de Borgia, après lequel elle revint à l'Eglise.

Les vins de Cesena étoient estimés dès le temps des Romains. (Pline, Liv. XLIV, Ch. 6.) Le territoire passe encore pour être fertile; les habitans y sont d'une gaieté qui annonce la pureté du climat: Cesena est la patrie du pape régnant, PieVI. Il y a établi une université qui fait tort à celle de Bologne. M. le comte Mazini a publié en 1759, un poëme didactique sur le sousre avec des notes

savantes.

De Cesena à Forlimpopoli, il y a trois lieues; de Folimpopoli à Forli, une lieue & demie.

FORLI, Forum Livii, Foro Julium, ou Forlivium, est une ville de douze mille ames, située à quarante-quatre degrés quatorze minutes de latitude, & vingt-neuf degrés trente-cinq minutes de longitude, à onze lieues de Rimini & quatorze de Bologne, & à cinq lieues de la mer Adriatique. Elle est sur l'ancienne voie Emilienne, & entre deux rivières: l'une est le Ronco, autrefois Viti ou Viri, qui suivant Tite-Live, séparoit les Gaulois Boïens & Sénonois, & qui étoit navigable encore dans le dernier siècle. L'autre est le Montone, autrefois Bidense ou Bedese; ce deux rivières vont se réunir près de Ravenne.

Forli est située dans une vallée agréable, à une lieue des collines qui en sont les plus proches. On croit qu'elle sut sondée par Caius Livius Salinator,

Tome VI:

cent quatre-vingt-huit avant Jésus-Christ, ou par Marcus Livius Salinator, qui défit Asdrubal sur les bords du Métaurum dans la Gallia Togata, l'an 207 avant Jésus-Christ, comme nous l'avons dit plus haut. C'étoit assez l'usage des proconsuls & des préteurs, de construire un forum pour servir de monument de leur victoire, pour établir un commerce propre à la subsistance de leur armée, & pour juger les causes qui s'élevoient dans leur gouvernement. Les inscriptions antiques qu'on y a déterrées, prouvent qu'il y avoit une basilique, une légion, & des familles distinguées qui y étoient établies, enfin que c'étoit une colonie romaine: à la vérité, il n'en est pas parlé dans Strabon, mais il y a d'autres villes que cet auteur a passées sous filence; cependant cette omission a donné lieu de penser qu'on ne devoit pas remonter plus haut que le temps de Livie, femme d'Auguste: ce sentiment a été réfuté par Morgagni, dans ses Lettres Emiliennes. Quoiqu'il en soit, il est parlé de cette ville dans Pline, dans Valére-Maxime, & dans l'Itinéraire d'Antonin.

Forli fit partie de l'empire romain jusqu'au temps, où il fut transféré à Constantinople. Elle commença pour lors à recouvrer sa liberté comme beaucoup d'autres villes, les empereurs n'exigeant que quelques tributs annuels & quelques levées de soldats en temps de guerre.

Elle fut prise par les Goths sous Alaric; elle sut soumise d'abord aux exarques de Ravenne, ensuite aux Lombards, & sut comprise dans la donation de la province Emilienne, qu'on dit avoir été saite

au pape par Charlemagne.

En 889, après la mort de Charles-le-Gros roi de France, les habitans craignant moins le pape, reprirent leur liberté, & étendirent même leur domination sur les environs; ils surent savorisés par l'empereur Fréderic II, dont ils avoient pris le parti en 1243. Leur ville fut assiégée par les Vénitiens, & en 1275 par les Polonois, auxquels ils résistèrent courageusement. Le pape Martin IV eut beaucoup de peiue à la soumettte malgré le secours des Fran-

çois, & il la fit démanteler,

Pendant le séjour des papes à Avignon, Forli sut en proie aux guerres intestines; & depuis l'an 1313 elle sut soumise aux Orgogliosi, Ordelassi, Calboli qui formoient les principales familles de la ville; les Ordelassi surent chasses en 1359 par le pape Innocent VI; ils y rentrèrent en 1376 par le moyen du parti des Gibelins. Ce sut en 1372 que l'on y sit la forteresse de Ravaldino, une des premières qu'il y ait eu dans l'état du pape; mais elle tombe en ruine actuellement.

Sixte IV donna l'investiture de Forli à Jérôme Riario, fils de sa sœur; il avoit épousé Catherine Sforza, fille naturelle de Galeas duc de Milan, qui donna à sa fille la principauté d'Imola. Riario sut tué en 1468 dans une conspiration de la maison Orsi, & son fils lui succéda sous la tutelle de Catherine Sforza, dont la vie a été imprimée dans un Journal

qui se publioit à Forli.

En 1500 César de Borgia, qu'on appela le Valentino, soutenu par le roi de France, s'empara de tous les biens des Riario. Il mena la princesse prisonnière à Rome; elle se retira ensuite en Toscane, où elle mourut en 1509. Le Valentino resta maître de toute la province Emilienne pendant la vie d'Alexandre VI. Alors obligé de se retirer dans le château S. Ange, il perdit le duché de la Romagne. Forli choisit pour prince un Ordelassi, mais Jules II la sit rentrer sous la puissance du S. Siège. Il y eut cependant encore des guerres intestines entre les sactions des Moratins & des Numai.

En 1540, par les soins du gouverneur Guidiccione, des citoyens zélés établirent un tribunal de quatre-vingt-dix pacifiques, avec des troupes suffi-

# 356, VOYAGE EN ÎTALIE.

fantes pour repousser toutes les factions, & appaiser toutes les querelles. Cet établissement sage, joint à celui d'une académie, rétablit la tranquillité dans cette malheureuse ville. Il y a un ouvrage intitulé: Ordini, leggi, concessioni, e privileggi del magistrato de' novanta pacifici. Cesena, 1719. L'histoire de Forli a été publiée par Bonoli en 1661, & par Marchesi en 1678, & la description de Forli avec le plan de la ville & la carte des environs ont été donnés par le père Coronelli en 1698. Les Leures Emiliennes de Morgagni, écrites en latin, sont aussi un ouvrage intéressant pour l'histoire de cette ville. L'enceinte de Forli est d'une lieue, elle a quatre portes qui regardent à l'orient, Forlimpopoli & Césena; à l'occident, Faenza; au midi, Meldola & la Tofcane; au nord, Ravenne. Il y a dans cette ville des rues belles & larges, & surtout une place, qui est une des plus grandes de l'Italie; il y a aussi de belles églises.

La cathédrale est remarquable surtout par une magnissique chapelle de la Vergine del Fuoco, dans laquelle on conserve une image miraculeuse qui, quoique sur du papier, passe pour avoir demeuré intacte au milieu des slammes, le 4 Février 1426. La chapelle est ornée des plus beaux marbres, l'autel de pierres dures, & la coupole peinte par Cignani; le tabernacle de l'autel du S. Sacrement est un bel ouvrage de Michel-Ange. Il y a un ouvrage de Bezzi sur la translation solemnelle de cette image

en 1636.

S. MERCURIALE, abbaye des Bénédictins, est ainsi nommée du nom d'un saint évêque de Forli, dont les reliques s'y conservent. Le couvent subsiste depuis le neuvième siècle. Le bâtiment est beau. Le clocher est de l'an 1180. On tint un concile provincial dans cette église en 1286. Dans les archives on conserve de vieux titres qui remontent jusqu'au neuvième siècle; ils ont échappé à l'incendie de 1173,

dans lequel on mit le feu à la plupart des églises. On a imprime la chronologie des abbes de S. Mercuriale, qui va jusqu'en 1714, & où l'on trouve une partie de l'histoire de Forli.

Dans l'églisé des Servites il y a une belle chapelle de S. Pélegrino, & vis-à-vis de cette église, un

beau bâtiment de la miffion.

Dans l'églife du collége on montre une petite Vierge, appelée di Germania, & qui fut donnée par Dorothée, duchesse de Brunswick.

A S. Antonio del Cagenacci il y a des tableaux remarquebles, entrautres un S. Sebastien de l'Albane.

Aux Filippim; une Annonciation du Guerchin; un S. François de Sales de Carle Maratte; un S. Joseph du Cignani.

Au grand autel des Dominicains, un S. Jacques de

Pierre de Cortone, un S. Joseph de l'Albane.

Chez les religieuses de S. Dominique, une Ste. Rose du Cignani.

A l'oratoire de S. Joseph, le tableau du faint est

de Cagnacci.

A S. Jerôme; une Conception du Guide.

Aux Capucins, un S. Jean-Baptiste du Guerchin. Aux Carmes on remarque un S. André fait par le Bondi dans le temps qu'il étoit devenu fou.

A la Madonna de' Fiori hors de la ville, un beau

crucifix du Guerchin:

L'hôpital est bien bâti; & l'on y remarque un bel

escalier.

Le palais public est sur la grande place; on y voit les armes des Ordelassi. Il y a dans la tour une horloge qui marque l'heure sur sept cadrans, dont un est à trois cent pieds de distance. Cette horloge est d'Antoine Praga de Monaco, qui est actuellement à Rome.

L'arc du pont des Moratini paroît fort ancien, & tient même des constructions romaines; il n'y a pas d'autres restes d'antiquités à Forli. Les palais particuliers qui méritent, quelqu'attention sont ceux de Piazza, Torelli, Tartagni, Mer-

lini, Moratini, Albicini.

Dans le cabinet du comte Mérenda on voit un Chisft à la colona par Paul Véronèse, une Charité Romaine & un S. Jérôme du Guerchin, Judas Maccabée par le Titien, & d'autres tableaux des plus grands maîtres, avec une collection de camées & de pierres gravées.

Dans la maison Piazza, un Christ de Rubens,

un S. Jean du Guide, &c.

Chez M. Paési del Locatelli, des dessins du Guerchin; un petit tableau de Solimène, &c.

Chez le comte d'Aste, un Cignani.

Chez le comte Albizini, un Carle Maratte.

Chez le marquis Albicini, une Aurore de Cignani, & un appartement meublé superbement. Les sculptures, les broderies, les étoffes y sont d'une richesse qu'on ne trouve point dans les petites villes.

. Chez le docteur Giorgini, des médailles des

hommes illustres & des antiques.

Chez M. François Baratta, des médailles & des

antiques.

Les familles les plus distinguées de Forli sont celles des Pauluzzi, Brandolini, Numai, Alliotti, Téodoli; car les familles Orgogliosi, Ordelassi, Zampeschi sont éteintes, & les Riari sont établis à Naples.

On compte parmi les hommes célèbres de Forli Cornélius Gallus & Sextus Rufus, du moins suivant

Morgagni.

Louis Priranno cordelier, un des six théologiens

choisis par le concile de Florence.

Guido Bonati, astronome & astrologue célèbre de son temps, dont les traités d'astronomie composés en 1284 ont été imprimés en 1491.

Rainiero Arsendi jurisconsulte, qui sut maître de Bartole, & plusieurs autres jurisconsultes très-

Connus.

Le célèbre Jean-Baptiste Morgagni, qui étoit professeur de médecine à Padoue, étoit né à Forli le 25 Février 1682. Il mourut le 5 Décembre 1771. Sa vie a été publiée à Naples en 1764 de son vivant par M. Mosca, avec une mauvaise dissertation contre l'attraction; & son éloge se trouve dans les Mémoires de l'académie des sciences pour 1771.

Il y a eu plusieurs autres médecins distingués de Forli; on en compte jusqu'à vingt-cinq qui ont été prosesseurs dans les universités de Bologne & de

Pise.

Pour l'histoire, on cite Flavio Biondo qui est un des plus célèbres historiens de l'Italie, & de nos jours les PP. Riceputi & Mambelli, jésuites.

Pour la poésse, Ardellini qui sut couronné par Louis XII, & que l'on a cité comme un des restau-

rateurs des études en France.

Pour les arts, Organi qui vivoit en 1300, un des

meilleurs disciples de Giotto.

Melo Occio, le premier qui excella dans l'art de peindre des plasonds, comme on le voit dans une inscription du palais Quirinal, il mourut en 1492. Livio Agresti, dont il y a des peintures à l'Escurial.

Cignani étoit né à Bologne, mais il étoit établi à Forli, où il a peint la belle coupole de la Madonna del Fuoco; Bondi son élève fit des ouvrages que l'on confond avec ceux du maître. Cignani en 1694 établit une académie de peinture à Forli, & le sénat donna pour cet esset un appartement dans le palais public.

Marcolini, imprimeur, graveur & dessinateur,

est loué par Vasari.

Les vies des hommes célèbres de Forli ont été

écrites par Marchesi.

Forli a eu des guerriers célèbres parmi les Ordelassi, Brandolini, Zampeschi, Romanelli; ce sut César Ercolani qui sit prisonnier François premier à la bataille de Pavie. On y compte plusseurs saints, douze cardinaux, & le pape Pascal II, qui étoit né au château de Bieda, dépendant alors de la république de Forli.

Dès l'an 1370 Giac. Alegretti forma une académie des belles lettres; mais lorsqu'il quitta Forli pour aller à Rimini, l'établissement languit. En 1574 cette société su rétablie sous le nom d'académie des Filargiri, & elle subsiste encore. Marchesi a donné l'histoire de cette académie.

L'académie des Icneutici se rassemble aussi de temps en temps dans la maison Piazza, pour lire des poésies & même des mémoires de science & de littérature.

M. Jean Toderini, ci-devant jésuite, prosesseur à Vérone, & qui s'est ensuite retiré à Forli, a donné en 1771 un ouvrage sur les conducteurs électriques propres à garantir du tonnerre; il travaille sur la littérature des Turcs.

M. l'abbé Pellegrino Gaudenzi, excellent poëte, adonné en 1781 un poëme intitulé la Nascita di Crisso, dans le goût de la messiade de Klopstock; il est en trois chants, & a fait honneur à l'auteur.

Le territoire de Forli est abondant en bled, en vin & en huile, chanvres, lins, soie & bestiaux. Ces productions sont tout le commerce des habitans. Il y a aussi des mines de sousre, & deux fabriques de cuirs & de peaux. La culture de la coriandre, du pastel & du sassiran y saisoit un objet considérable. Elle cessa lors de l'interdit de Venise. La perte du commerce a fait diminuer le nombre des habitans qui montoit autresois à trente milse.

Il y a des fontaines salées à Monte Maggiore, & l'on pourroit y faire du sel. A la Pieve dell' Aquedotto on montre une colonne de marbre avec une inscription à l'honneur de l'empereur Constance.

A Salto il y a un cabinet de médailles & d'antiques chez M. Raineri.

Le père Toderini, Jésuite, m'avoit fourni sur

cette ville un mémoire plus détaillé, & j'ai eu du regret d'être forcé de l'abréger.

De Forli à Faenza il y a trois lieues.

FAENZA, en latin Favencia, est une ville ancienne. grande & bien bâtie, située dans la Romagne sur le Lamone, à trois lieues de Forli & à onze lieues. de Bologne. Léandro Alberti dit qu'on ignore son origine. Tite-Live en parle L. LXXXVIII. La mère de l'empereur Commode y étoit née. Silius Italicus parle aussi de cette ville quand il dit : Arva coronasum nutrire Faventia pinum. Cette ville fut ruinée plusieurs fois. Elle sut soumise long-temps aux Manfredi, à qui le pape Alexandre VI l'ôta en 1500. Le lin qu'on y cultive étoit très-estimé du temps des Romains. Pline, L. XIX, Chap. 1. Mais dans ces derniers temps la ville de Faenza est devenue célèbre par le travail de la terre émaillée, qu'on appelle maiolica en italien, & que nous appelons la fayance, Un Italien qui étoit venu accompagner en France un duc de Nevers, ayant apperçu à Nevers une terre argilleuse, ou du moins mêlée de glaise & de fable, telle qu'on l'employoit à Faenza, occasionna le premier établissement de fayance qu'il y ait eu dans le royaume.

La place de Faenza est décorée de portiques &

de galeries, qui sont très-commodes.

Cette ville est la patrie du célèbre Toricelli.

M. l'abbé Carreras, professeur de mathématiques, y fait des horloges singulières.

De Faenza à Castello Bolognèse il y a deux lieues; de Castello Bolognèse à Imola une lieue & demie.

IMOLA, en latin Forum Cornelii, est une petite ville de la Romagne, située à sept lieues de Bologne, sur les bords du Santerno, dans une plaine riante, qui est le commencement de la plaine immense de Lombardie, dont nous avons parlé dans le tome I. Léandro Alberti croit que cette ville sur sondée par les Romains, & qu'elle prit son nom de quelqu'un

# 362 VOTAGE EN ITALIE

des Cornelius que le sénat y avoit envoyé. Biondo dit que Clefi, devenu roi après la mort d'Alboin roi des Lombards, hâtit Imola dans l'endroit où avoit été Forum Cornelii, ville ruinée par Antiochus, capitaine des troupes de Narsès : il lui donna le nom d'Imola à l'occasion des masures qui étoient sur une petite colline près du fleuve, & il y établit des quartiers pour tenir en respect les habitans de Faenza, de Forli & de Ravenne. Après l'expulsion des Lombards elle tomba sous la puissance des Bolonois; Imola eut cependant aussi quelques seigneurs particuliers: tels que Pierre Pagnano en 1272, Alidosto en 1292, Manfredi en 1446, Sforze en 1472. Voyez Léandro Alberti & Biondo, Hist. L. XXI. Enfin César de Borgia s'en empara, & elle passa sous la domination de l'église du temps de Jules II.

Le chevalier Morelli, architecte, que le pape protége beaucoup, a bâti dans cette ville plusieurs églises, un hôpital & un théâtre, qui sont d'une

bonne architecture.

Cette ville a produit plusieurs hommes illustres, entr'autres, Jean d'Imola, célèbre prosesseur de jurisprudence à Bologne; & Tartagno son sils, qu'on appeloit le monarque de la loi.

L'académie d'Imola, qui fut établie en 1656, sous le nom des *Industriosi*, a produit des hommes célèbres, surtout ZAPPI, né en 1667, & mort à

Rome en 1719 (1).

Voici deux sonnets que l'on cite en Italie, qui sont l'un & l'autre de Zappi; le premier est sur le triomphe de Judith.

Al fin col teschio d'atro fangue intriso Tornò la gran Giuditta; e ognun dicea Viva l'Eroe. Nulla di Donna avea, Fuorchè 'l tessuto inganno, e'l vago viso.

<sup>(1)</sup> Voyez Rime dell' Avvocato Giovan-Battista Felice Zappi, e di Faustina Marratti sua consorte, in-12. 1723 & 1731; & Quadrio, della storia e della Ragione d'Ogni Poesia, in Milano 1741. Tome I, page 73, & Tome II, page 344.

# VOYAGE EN ITALIE,

Corfer le verginelle al lieto avviso;
Chi 'l piè, ch' il manto di bacciar godes.
La destra no, ch' ognun di lei temea
Per la memoria di quel mostro ucciso.

Cento Profeti alla gran Donna intorno Andrà, dicean, chiara di te memoria Finchè'l fol porti, e ovunque porti il giorno.

Forte ella fu nell' immortal vittoria; Ma fu più forte allor che fe' ritorno: Stavasi tutta umile in tanta gloria.

Le fecond sonnet de Zappi est encore plus célèbre, mais dans un genre tout dissérent; ce sont les grâces badines & naïves, l'expression tendre, délicate & ingénieuse, qui en sont le mérite.

> CENTO VEZZOZI pargoletti Amori Stavano un di, fcherzando in rifo, e in gioco, Un di lor cominciò: fi voli un poco, Dove : un rifpofe; ed egli: in volto a Clori.

Diffe; e volron tutti al mio bel foco; Qual nuvol d'Api al piu gentil de' fiori. Chi'l crin, chi'l labbro tumidetto in fuori, E chi questo si prese, e chi quel loco.

Bel vedere il mio ben d'Ameri pieno! Dui con le faci eran negli occhi, e dui Sedean con l'arco in ful eiglio sereno.

Era tra questi un Amorino, à cui Mancò la gota, e'l labbro, e cadde in seno Disse à gli altri: chi sta meglio di nui?

C'est à Imola qu'habite le comte Camille Zampieri, connu par ses poësses italiennes & latines.

D'Imola à Castel S. Pietro il y a deux lieues; de Castel S. Pietro à la Posta, une lieue; de la Posta à Maggio, une lieue; de Maggio à S. Lazaro, deux lieues; de S. Lazaro à Bologne, une lieue.

## CHAPITRE XXVII.

#### Description de Ferrare.

La route de Bologne à Ferrare se peut saire, 1° par un canal de navigation, 2° par la route de la poste, 3° par celle de Cento: voici la route de la poste,

qui est aussi la grande route.

De Bologne à Corticella, une lieue; de Corticella à Bondanello, une lieue; de Bondanello à Funo, une demi-lieue; de Funo à Castello San Giorgio, une lieue; de Castello S. Giorgio à S. Pietro in Casale, une lieue & demie; de S. Pietro in Casale à S. Vincenzo, une lieue: de S. Vincenzo à Poggio, une lieue; de Poggio à Ferrara, trois lieues: en tout, il y a de Bologne à Ferrara dix lieues, on compte trente deux milles ou cinq postes.

Lorsqu'on va par Cento, on fait de Bologne à S.

Giorgio, une poste & demie.

A Cento, une poste.

A S. Carlo, une poste.

A Ferrara, une poste & demie.

On paie huit paules par couple de chevaux, & trois par bidet. On doit surtout prendre la route de Cento, quand on est curieux de peintures; il n'y a que quatre milles de plus; ou en tout trente-fix milles, mais le chemin est souvent impraticable par les inondations. On passe le Reno à la Piève, qui est un gros bourg à un mille de Cento.

CENTO est une ville d'environ quatre mille habitans, située à six lieues de Ferrare, où naquit en 1590, le célèbre peintre Jean-François Barbieri, surnommé Guercino, parce qu'il étoit borgne. Le Guerchin aimoit sa patrie, & y habitoit volontiers; en 1616, il y établit une académie, où les jeunes peintres venoient de tout pays pour se former : il reçut trois cardinaux qui passoient à Cento, & les fit servir à table par douze de ses élèves les mieux faits & les plus élégans : ce genre de magnificence prouve bien la réputation que ce grand peintre avoit acquise dès l'âge de vingt-six ans. Il ne voulut point quitter son pays pour être premier peintre du roi de France, ni du roi d'Angleterre : il mourut à Bologne en 1666, comblé de gloire, & avec une fortune considérable; il n'y a aucun peintre qui ait plus travaillé que le Guerchin, & avec plus de facilité: on compte de lui plus de cent & six tableaux d'autels, & cent cinquante tableaux d'hiftoire, sans y comprendre les coupoles, les plafonds, les morceaux peints sur les murs des églises, & les petits tableaux de chevalet : il en est plusieurs à Cento dans différentes églises, & ils forment encore toute la réputation de cet endroit. Je vais les parcourir, en suivant l'ordre naturel des quartiers de cette petite ville.

Le collége étoit occupé par les Jésuites : l'abbé Piombini légua tout son bien, qui montoit quinze ou seize cent livres de rente, & l'on faisoit bâtir, en 1766, une église d'environ soixante pieds de longueur, fort bien décorée, qui devoit coûter plus de cinquante mille francs. C'est actuellement un séminaire. On conserve dans la maison un S. Jérôme & une Vierge, qui allaite l'enfant Jésus. par le Guerchin; il défendit à ses héritiers de les vendre, ou de les laisser copier à personne, sous quelque prétexte que ce fût : le S. Jérôme a un ange derrière lui, sur lequel il répand une ombre qui est distribuée avec beaucoup d'intelligence, mais le tableau est très-noir. On conserve dans le même séminaire un vieillard du Guerchin, & quelques tableaux de Gennari son cousin, & le compagnon de ses travaux : on remarque de celui-ci Elisée ressuscitant le fils de la Sunamite; la douleur de la mère. la noblesse du prophète, la figure cadavéreuse de l'enfant, y sont rendues d'une manière frappante; cependant on prétend que ce n'est qu'une copie.

Dans l'église du Rosaire, on voit un Père Eternel, du Guerchin, un Christ, un S. Jérôme, un S. Jean-Baptiste, un S. Thomas, un S. François, & dans la voûte une assomption, du même maître.

A l'églife de Ste. Madelaine, un tableau de cette fainte, par Gennari; il a été un peu gâté par le scrupule d'un archevêque de Bologne, qui a voulu faire descendre les cheveux sur la gorge de la trop belle pénitente.

NOME DI DIO, église de confrérie : on y voit le plus fameux de tous les tableaux du Guerchin qu'il y ait à Cento, Jésus-Christ ressuscité qui apparoît à sa mère; il a été gravé en Angleterre.

IL DUOMO, église cathédrale, sous l'invocation de S. Biagio ou S. Blaise; on y voit une transsiguration de Gennaro, & une chaire de S. Pierre du Guerchin, c'est-à-dire, Jésus-Christ consignant les cless à S. Pierre; celui-ci m'a paru un peu noir. Sous le portique de l'église est un monument ou sépulcre vuide, élevé à la mémoire du Guerchin: Cenotaphium Jo. Franc. Barbieri vulgo il Guercino da Cento, Pictoris eximii, obiit 24 Déc. 1666.

A S. Pierre, on conserve un tableau de S. Benoît, & un de S. Pierre-aux-Liens, par le Guerchin: à S. Salvadore, un tableau de tous les saints; aux Servites, S. Charles avec un ange qui lui présente une rose; aux Capucins, qui sont hors de la ville, les disciples d'Emaüs, & une Vierge, pour laquelle le peintre avoit, dit-on, fait le portrait de sa maîtresse.

Au palais de Ciarelli, on voit quelques fresques peintes par le Guerchin, & qui représentent des sujets de l'Arioste & du Tasse; il y a aussi une belle fresque, où l'on voit Vénus qui allaite l'Amour.

La ville de Cento dépend pour le temporel du

légat de Ferrare, & pour le spirituel, de l'archevêque de Bologne; le pape Lambertini s,y plaisoit beaucoup, & il y venoit en villégiature quand
il étoit archevêque de Bologne: il en sit une ville
épiscopale en 1755, cependant en laissant cet évêché uni à l'archevêché de Bologne. Le docteur Monsorti, curé de S. Roch, travailloit à une histoire
de Cento. La coutume ou le statut du pays su imprimé à Ferrare en 1609, en un volume in-solio,
qui a pour titre: Statuta terræ Centi nuper resormata, anno Domini 1607.

En six heures de temps en été les voituriers vont de Cento à Ferrare, qui en est à huit lieues. On va en partie sur les anciennes digues du Reno, & en partie dans le lit même où il couloit. Le chemin est mauvais dans cette province, & souvent on est une journée entière à faire une poste, ou plusieurs jours à attendre que les eaux soient retirées.

FERRARE est une ville de trente mille habitans. située à dix lieues de Bologne & à vingt lieues de Venise, à une lieue d'une des branches du Pô. à douze lieues de son embouchure. L'invasion d'Attila en Italie, l'an 452, & la ruine de l'ancienne ville d'Aquilée, fit déserter quelques habitans du Frioul, qui remontèrent le Pô, & vinrent se mettre en sureté parmi les marécages & les bois, à l'endroit où est Ferrare actuellement. Vers l'an 585. l'exarque de Ravenne Smaragde ou Smeralde, qui gouvernoit pour l'empereur de Constantinople, y fit bâtir des murailles. Le pape Vitalien, en 658, lui donna le titre de ville, & y transféra l'évêché de Voghanza. Ferrare fut comptée parmi les villes de la Romagne, à cause de sa fidélité aux empereurs Romains; elle fut soumise ensuite aux exarques de Ravenne, aux rois Lombards, & enfin au S. Siège, foit lorsque Charlemagne donna au pape l'exarchat de Ravenne, foit au temps de la comtesse Mathilde, en 1977 : le pape Jean XXII la donna

à Obizzo, marquis d'Est, dans le quatorzième siècle. Après la mort d'Alphonse II, que les papes regardent comme le dernier duc de la maison d'Est, Clément VIII sit valoir les prétentions du S. Siège sur la ville de Ferrare: il envoya son neveu Aldobrandini, qui en sit la conquête en 1598, malgré les prétentions d'une branche de la même maison, qui est celle des ducs de Modène, reconnue pour légitime par les empereurs, mais non par les papes. Voyez Barusaldi, Hist. de Ferrare. Prisciano antichità di Ferrara, manuscript de Modène; Muratori, le Antichità Estensi.

On trouve dans l'Arioste un brillant éloge de la ville de Ferrare, en sorme de prophétie, dans la bouche du pilote qui conduisoit Renaud, pour en venir à l'éloge des deux Hercules, ducs de Ferrare, qui regnèrent au commencement du seizième siècle.

O città bene aventurosa, disse,

Ch'anco la gloria tua falira tanto; Ch'avrai di tutta Italia il pregio, e'l vanto

Che v'havria con le gratie e con Cupido, Venere stanza, e non più in Cipro, o in Gnido E ohe sarebbe tal per studio, e cura, Di chi al sapere, & al poter unita, La voglia havendo, d'Argini e di mura, Havria si ancor la sua città munita, Che contra tutto il mondo star sicura Potria, senza chiamar di fuori aita, E che d'Ercol figliuol, d'Ercol sarebbe, Padre il Signor, che questo e quel far debbe.

Canto. XLIII. Ott. 55. 59.

Cette ville se présente d'une manière avantageuse: quand on vient de Bologne, en entrant par la porte S. Benoît, on voit la rue S. Benoît qui a près de mille toises de longueur, & qui est aliguée jusqu'à la porte S. Jean; c'est une partie de la nouvelle houvelle ville, bâtie par Hercule II, qui avoit épousé une fille de Louis XII, & qui sut célèbre par son goût pour les lettres, & par la protection qu'il accordoit aux savans. À l'égard de la longueur totale de la ville, elle a sept cent perches de Ferarre, ou quatorze cent quarante quatre toises depuis la porte S. Benoît jusqu'à la porte S. George; la grande rue S. Benoît est traversée à angles droits à l'endroit où est le palais Villa, & celui du maréchal Pallavicini par une autre rue, qui est encore d'une longueur considérable.

La citadelle, qui est à l'occident de la ville, est grande, forte & régulière, le pape y entretient trois cent hommes de garnison; & un arsenal où il y a quatorze mille sussis & beaucoup d'artillerie.

On va voir au château de belles peintures à freque dans la falle du conseil : ce château des anciens dues de Ferrare est l'endroit où ils habitoient dans le temps que seur cour étoit la plus célèbre ; c'est l'habitation ordinaire du légat ; mais le cardinal Trajetto, qui est archevêque & légat tout à la fois, habite le palais archiépiscopal, qui est plus beau. L'archevêché vativ seize mille écus romains, la légation en vaut dix, le tout revient à près de cent quarante mille livres de France. Il y a une partie de ce château qui appartient à l'emisi pereur, comme dépendance des biens allodiaux dont il a hérité.

L'église cathédrale occupe une partie de la grande place; on remarque le portail, le plasond du chesur, le tombeau d'Urbain VIII; de beaux tableaux du Carrache, un S. Laurent du Guerchin, qui est noir & gâté, un ostensoir qui étoit destiné au roi de Portugal, on y a placé la croix du cardinale Russi; une inscription à l'honneur de Clément VIII, qui conquit Ferrare; & le tombeau de Lilio Gregorio Giraldi, célèbré par Mi de Thou comme une des plus savans hommet de son siècle ; ce sur sur ses

Tome VI. A a

370

mémoires & sur ceux de son frère, L. Antonio, que se fit la résormation grégorienne du calendrier,

en 1562.

IL GESU, collège qui étoit occupé par les Jésuites, qui l'est par les pères des Ecoles-Pies; on y conserve deux tableaux de l'Espagnolet; S. Stanis-las communié par les anges, & S. François Xavier ressustant un mort.

A Santa Maria in vado, un tableau de Paul Vé-

ronèse, & d'autres tableaux très-estimés.

A la Chartreuse, il y a une belle église; on y remarque une Ascensiou. & un jugement dernier, de Bastianino Filippi; dans le résectoire, les noces de Cana, du Bononi, peintre de Ferrare; ce tableau est si estimé qu'on assure qu'on a voulu le couvrir d'or pour le payen. Dans la salle du chapitre, il y a aussi un S. Bruno du même Bononi; dans le cloître, on voit le tombeau & l'épitaphe d'un prince dont la mémoire est chère à Ferrare: Ossa Borsii Estansis Ferrariæ Ducis I. vita suncti an. 1471; son tombeau a été resait en 1613 & postérieurement encore cn. 1758.

L'église de S. George, hors de la ville, étoit autresois la cathédrale, elle est remarquable par le concile de 1438, que le pape Eugène IV y assembla. ! & mir sut ensuite transséré à Florence.

Dans l'eglisside & Augustin est le tombeau de Laura Eustochio, appelée la Berettara, maîtresse d'Alphonse II dernien duc de Ferrare, & dont les enfans suent excluside la succession de leur père

par le pape Clément VIII.

En entrant dans l'églife de S. Benoît, la première chapelle à main droite est celle de Jean-Baptiste; de y voit un tableau du Bononi, où Hérode & Hérodies font représentés sous les traits du duc Alphonse & de sa maîtresse. Il y a aussi une Ste. Famille du Dossi, & jun S. Marc de Crêmones.

Cette église de S. Benoît est celle où l'Arioste

est enterré; on lui a élevé un mausolée en marbre, à la droite du grand autel; le buste a beaucoup d'expression; voici l'épitaphe: D. O. M. Ludovich Areosto ter illi max: asque ore emnium celeben. vaté à Carolo V. Cæs. eoronato; nobilitate generis asque animi claro in reb. pub. administrant in regent populis, in gravist. ad summ. Pontis, legationibus prudentià, con silio, eloquentià præstantiss. Ludovicus Areostus properos, ne quid domesticæ pietati ad tanti viri gloriam cumuland, desuisse videri possit magno patruo cujus osse hic verè posita sunt P. C. an. Sat. 1618, vixit an. 59 ab. an. 1533. 8. id. Juni.

Notus & Hesperiis jacet bic Areastus & Indis, Cui musa externum noman Herrusca dedit, Seu satyram in vitio exacuit, seu coniica lutt, Seu cecinit grandi bella ducesque tuba, list Ter summus vates cui summi in vertice pindi, Tergemina licuit cingere fronde comas.

on voit un paradis de Benvenus da Carafolo; ce peintre étoit aini de l'Arioste, & il l'a représenté sur la droite avec une batbe noire, entre Ste. Catherine & S. Sébastien, le poète lui disoit en plaifantant: Mettez-moi dans ce paradis-là, parce qu'il n'y a pas d'apparence que je sois dans l'autre: Dipingete me in questo paradis perchenel altro io non ci vo,

Dans la maison du docteur André Barotti, on peut voir un manuscrit des satyres de l'Arioste, & une chaise qui lui appartenoit, de même qu'on a conservé à S. Onuphre de Rome, quelques mauvais meubles du Tasse, comme, une espèce de relique.

La mémoire du Tasse sait qu'un étranger va voir l'hôpital Ste. Anne, où se grand poëte sut ensermé sous prétexte de solie, en 1579. Alphonse, duc de Ferrare, dont la sour Eléonore étoit trop, liée avec le Tasse, retint pendant sept ans dans cette trisse captivité celui dont il avoit reçu une couronne

Aaij

immortelle, dans ce beau passage de la Jérusalem délivrée: Tu magnanimo Alfonso, &c. La santé de ce poëte, qui acheva de se déranger dans sa prifem, lui sit traîner dès-lors une vie trisse & languissante, & il mourut en 1595, en arrivant à Rome, où le pape Clement VIII lui préparoit au Capitole un couronnement & un triomphe solemnel. L'hôpital dont il s'agit a été rebâti depuis ce temps-là; il est très-beau. Il contenoit cent vingtoine malades quand je l'ai vu.

C'est dans la maison Gualengo à Ferrare, qui appartenoit autresois aux Guarini, que sut représenté pour la première sois le Passor sido, poëme qui jouit encore d'une si grande réputation; cette maison étoit toute consacrée aux lettres, comme on le voit sur les pilastres qui en sont l'encoignure du côté de la rue S. Benoît: Herculis & Musarum

commercio ,... favete linguis & animis.

L'université, lo studio, est établie dans le Palatzo del paradiso, de même que la bibliothéque publique: cette université est ancienne, & a en beaucoup de célébrité. Le pape Clément XIV l'a rétablie & dotée; Pie VI y a fait de nouvelles augmentations. On en est surtout redevable au zèle du cardinal Riminaldi, qui chérit sa patrie, & qui a donné lui-même beaucoup de choses à l'université de Ferrare, pour la bibliothèque, l'histoire naturelle & les arts; cette université peut être comptée actuellement parmi les grandes universités d'Italie.

L'académie appelée degli intrepidi, est réduite, comme la plupart des autres académies d'Italie, à quelques assemblées chaque année, qui se tiennent dans le château.

Le palais Bentivoglio est le même où habitoit le célèbre cardinal de ce nom, dont nous avons un recueil de lettres, que l'on conseille encore de lire comme un modèle dans la langue italienne; il avoit été nonce à Paris en 1617, & il paroît dans ses

١

lettres qu'il avoit beaucoup d'inclination pour la France.

Il n'y avoit rien de plus célèbre en Italie que la cour de Ferrare vers la fin du seizième siècle; surtout pour la littérature & l'esprit. Il y a même encore actuellement des gens de lettres: le marquis Alsonse Varano de Camerino est célèbre par sa belle tragédie de Démétrius, qui passe pour une des meilleures qu'on ait en Italie. Il a fait beaucoup

de sonnets & de vizioni très-estimées.

M. Jean-François Malfatti de Trento, profefeur de mathématiques, a publié en 1781 un ouvrage intitulé Della curva Cassiniana, imprimé à Pavie, & où il y a une propriété curieuse de cette courbe du quatrième ordre, démontrée par la synthèse. Il a fait aussi des dissertations sur les combinaisons & sur les probabilités, dans le prodrome de l'encyclopédie italieune, imprimé à Sienne vers 1778, dans l'anthologie romaine, & dans le premier volume de la société italienne.

M. le docteur Théodore Bonatti, autre mathématicien de la même ville, avoit déjà travaillé sur la courbe cassinoïde; il a publié des mémoires de

méchaniques.

M. le chanoine Minzoni, & le docteur Jacques

Agnella, sont très-connus par leurs poésies.

M. Gaëtano Migliore, auditeur du cardinal légat, a écrit en vers & en prose, en italien & en latin: il a fait de bonnes inscriptions; il est du royaume

de Naples.

M. le docteur Antoine Testa a donné un ouvrage sur les morts apparentes; & des dissertations latines sur la médecine & la chirurgie; il a séjourné à Paris en 1784: il est de plus poète & même improvisateur. Ceux qui sont morts depuis mon voyage, étoient Jean-André Barotti, connu par des ouvrages de poésie & d'histoire littéraire; Jérôme Baruffaldi, qui a écrit sur les antiquités sacrées; Vincent

A a iij

# 174 VOYAGE EN ITALIE.

Bellini, habile antiquaire, & l'abbé Jean-Baptiste Passeri, connu par plusieurs genres d'érudition; il n'étoit pas de Ferrare, mais il étoit auditeur du cardinal légat. Le comte Crispi, mort à Ferzare en 1782, avoit sourni au Père Tiraboschi plusieurs articles sur les écrivains de Reggio, pour l'ouvrage dont nous avons parlé à l'argicle de Modène.

Madame Riccoboni, Hélène Balletti, qui a brillé à Paris sur le théâtre italien, sous le nom de Flaminia, étoit aussi née à Ferrare en 1686. Voyez le Nécrologe de 1772. Son fils Antoine-François Riccoboni étoit né à Mantoue en 1707, il est mort à Paris en 1771. Voyez le Nécrologe

de 1773 (1).

Quoique les ducs de Ferrare aient toujours été de fort petits souverains, à cause du peu d'étendue de leur domination, cependant il y en a eu plusieurs qui ont tenu un rang distingué parmi les princes d'Italie; le pays étoit alors très-peuplé, & très bien cultivé; le revenu du prince étoit considérable, & suffisoit pour soutenir une cour brillante: depuis que ce pays fait partie de l'Etat Ecclésiastique, il a été négligé, le pape n'en retire rien. Le commerce est très-borné, comme on le verra bientôt. Mais je commencerai ce détail par l'article des posds & des mésures de Ferrare, qui m'étoit nécessaire, pour, completter un traité que j'avois entrepris sur, les posds & mesures de tous les pays (2).

Le pied de Ferrare répond à quatorze pouces dix lignes trois dixièmes de France; il se divise en douze uncie & cent quarante-quatre minuti.

<sup>(1)</sup> Sa veuve Mde. Riccoboni, Marie-Jeanne de la Borras, de Paris, quitta le théâtre en 1760: elle est célèbre par des romans, qui sont au nombre des meilleurs qu'on ait fait en France; Cateshy, en 1759, Amélie: Jenny, le marquis de Cressy, Sancerre; Sophie de Vallière, Butler, 1757, Rivers.
(2) Cet ouvrage a été donné en 1750; sors le titre de Métro-lagie, par M. Paucton, à qui s'avois remis tous mes matériaux.

La perche qui est de dix pieds, vaut douze pieds quatre pouces sept lignes de France. Le mille de Ferrare doit être le tiers de mille perches, ce qui revient à six cent quatre-vingt-huit toises, ou quatre-vingt trois pour un dégré. Cependant le P. Maire les comptoit de quatre-vingt-un & demi, mais M. Containi Costabili m'écrit que la première notion est juste.

On emploie à Ferrare trois fortes de livres: l'une dite placeale, commune estense, la seconde dite argentaria, la troisième sert uniquement à peser le sil

d'argent ou l'argent filé.

La première pèse six mille sept cent grains du

sequin de Venise.

La seconde six mille neuf cent douze des mêmes grains.

La troissème cinq mille neuf cent trente-deux &

sept vingt-quatrièmes des mêmes grains.

La première est d'usage dans le commerce ordinaire. La seconde chez les orsèvres, pour peser les pièces d'argent massives & autres choses précieuses.

Chacune de ces trois livres se divise en douze onces, mais la division de l'once varie. Communément l'once de la livre platéale se divise en huit huitièmes, otto ottavi.

Chez les droguistes & les apothicaires qui se servent de cette livre, l'once se divise en huit dragmes 3 la dragme en trois scrupules, le scrupule en vingt-

quatre grains.

Chez les marchands de soie, qui se servent aussi de la même livre, l'once est divisée en seize parties, appelées serlini. L'once de la livre argentaria se divise chez les orsèvres en huit huitièmes, otto ottavi; chaque huitième en vingt carats, chaque carat en quatre grains; l'once de la livre pour l'argent silé se divise en seize ferlins.

Ma livre de Paris s'est trouvée en équilibre avec neuf mille quatre cent quatre, vingt-un grains &

Aaiv

deux tiers du féquin de Venise; par conséquent elle est à la livre platéale de Ferrare comme cinq mille fix cent quatre vingt neuf est à quatre mille & vingt, ou comme cent quarante-un centièmes est à un. à très peu près.

J'ai demandé pourquoi le poids de l'argent filé étoit inférieur à celui des deux autres; on m'a répondu que cela venoit de ce qu'il y avoit beaucoup

de peine à filer l'argent.

Le bled se vend par moggio, qui pèse environ cinquante cinq peff, chacun de vingt-cinq livres. Il se divise en cinq facchi, le sacco en quatre stara, le staro en quatre quarte, la quarta en quatre minelli, ainsi il y a trois cent vingt minelli dans le

moggio.

La mesure du vin s'appelle massello, & pèse cent soixante livres de Ferrare; si le raisin est en grappe, on le mesure par castellata, qui est de vingt-quatre mastelli. Le bigoncio est la moitié du mastello, la secchia est la moitié du bigoncio, le boccale est la dixième partie de la fecchia; on appelle mezzo la moitié du boccale, & foglietta le quart du boccale. La foglietta pese une livre.

La mesure des terres est le moggio, qui se divise en vingt staja ou stara, le stajo est un quarré dont le côté a huit perches un pied huit pouces, & la furface foixante-fix perches quarrees, foixante-fix pieds & huit pouces; ainsi deux cent perches quarrées font trois staja. Le stajo se divise en quatre

quarte, & la quarte en quatre mezzeun.

Le bled du Ferrarois est de bonne qualité, il est connu à Marseille & à Barcelone sous le nom de bled de Goro. Après la culture du bled, la plus utile du pays est celle du chanvre, qui s'est étendu beaucoup depuis quelques années, & qui augmente encore; cela fait qu'on cultive moins le mais, (fromentone) on trouve que celui-ci appauvrit la terre, enforte que l'année d'après, quand on y met du froment, il y réussit mal, au lieu qu'après le chanvre, le bled vient en abondance.

Le vin du pays est foible, parce qu'il vient en plaine, & qu'il n'y a pas même de collines dans la province. Ce vin ne résiste pas à la mer, en sorte qu'il est à très bas prix, & qu'on se plaint

de la trop grande quantité des vignes.

On y fait de la soie, mais en petite quantité, parce qu'il n'y a pas dans la campagne assez de cultivateurs qui puissent s'en occuper; on fauche & l'on travaille la terre pour le mais, dans la saison où il faudroit s'occuper des vers à soie; & l'on trouve que la soie se vend trop peu pour dédommager du temps qu'elle exigeroit; d'ailleurs dans un pays plat & souvent fangeux, les mûriers ne réussissent pas parsaitement.

Il y a dans la campagne beaucoup de bestiaux, mais soit que les pâturages ne soient pas bons, soit qu'on n'y prenne pas assez de soin, on ne mange pas de très-bonne viande à Ferrare; & on n'y

recueille pas beaucoup de bonnes laines.

Le territoire est susceptible de toutes sortes de productions: on y cultive des sèves & autres menusgrains; on y fait du lin, quoiqu'on le regarde comme peu avantageux; on envoie des fruits jusqu'à Venise. Les campagnes étant sujettes aux inondations, & les eaux ayant peu de pente & peu d'écoulement, les années pluvieuses sont tou-

jours de mauvaises années pour le pays.

Mais par la même raison la pêche y est considérable: celle des esturgeons se fait tout le long du Pô; & outre la consommation du pays, on en envoie à Parme, à Modène, à Bologne, & même à Rome. La pêche des anguilles dans les vallées de Comacchio est très-abondante; les vallées qui appartiennent à la chambre apostolique sont affermées soixante mille écus romains par an, & les Lepri, qui en étoient fermiers, y ont gagné des

millions; les vallées qui font à la communauté rendent huit mille écus, celles de la Mezola en rendent douze mille environ; les vallées de monte Vecchio & Bevilaqua font à des particuliers, mais celle-ci a été détruite par la mer, & exigeroit une dépense considérable pour être mise en valeur. On se plaint de ce que la majeure partie du produit de la pêche est portée à Rome, & que le peuple est misérable dans les vallées de Comacchio.

La population de Ferrare, qui étoit autrefois de cent mille habitans, n'est plus que de trente-trois mille, encore faut-il y comprendre trois mille Juiss. La population des campagnes diminue également: aussi les eaux se sont débordées, les canaux sont engorgés, & le peu d'habitans ne suffisant plus pour ces travaux, l'air y est devenu mal sain (1).

Il en est de même du Polesino, qui est un des bons cantons de l'Italie: la partie de cette province qui est possédée par les Vénitiens est trèsbien peuplée, & bien cultivée. Aussitôt qu'on a passé à Lagoscuro le bras du Pô qui sépare la partie du Polesino appartenante à la république, de celle qui appartient au pape, on trouve une diminution frappante dans la culture & la population, les villages y sont déserts, & les campagnes en frîche: les souverains de Rome ne règnent pas assez long-temps pour travailler efficacement au bien de leur pays.

<sup>(</sup>x.) Voyez le discours sur la nature, où M. de Busson sait voir combien les hommes contribuent à la salubrité de l'air, & à la fécondité de la nature.

#### CHAPITRE XXVIII.

Des travaux faits pour l'écoulement des eaux, entre Bologne & Ferrare.

On ne peut voyager dans cette partie de l'Italie, fans entendre parler à tout instant des débordemens du Pô, des marécages de Bologne, de Ferrare & de la Romagne, & des remèdes qu'on se propose d'y apporter; le voyageur s'intéresse naturellement aux travaux qu'exige une telle calamité; c'est ce qui m'a fait joindre à mon livre une explication de ces travaux.

De Bologne il y a seize lieues vers l'orient jusqu'à Ravenne, & dix lieues vers le nord jusqu'à Ferrare; cette surface de cent soixante lieues quarrées est presque toute désolée par les eaux; mais les intérêts divers des pays voisins ont été cause que l'on a disputé pendant un siècle sur la manière d'y remédier, tandis que la dépense & les dissicultés de l'entreprise contribuoient à éloigner l'exécution.

Le Pô, qui de tous les temps a été redoutable par ses debordemens & ses ravages, passoit avant le douzième siècle près de Ferrare du côté du midi: il se forma, vers 1155, un nouveau lit au nord de Ferrare; dés-lors la branche droite s'appauvrit peu-à-peu, & devint continuellement plus petite. Les habitans de Ferrare craignirent vers l'au 1600, que le Panaro & le Reno continuant de couler par l'ancien lit, appelé Po di Primaro, & d'y sormer des atterrissemens, il n'en résultât des inondations dans le Polesino de S. George & dans les vallées de Comacchio: ils recoururent au pape, & demandèrent que le Reno sût détourné, pour ne plus entrer dans le Pó de Ferrare; à l'égard du Panaro,

il s'étoit déjà fait une route pour se réunir aux eaux du Pô, dans un lit abandonné, qui étoit entre le Bondeno & la Stellata. Le pape voulut favoriser ses nouveaux sujets, qui de leur côté, pour rendre leur demande plus favorable, paroissoient vouloir entreprendre l'excavation générale de l'ancien lit du Pô, & procurer le retour des eaux; il falloit pour cela que tous les fleuves d'eau trouble, depuis le Reno jusqu'à la mer, qui tomboient dans le Pô de Ferrare & dans la branche du Primaro, fussent détournés & se répandissent pour quelque temps dans les vallées. Le pape par un Bref du 12 Août 1604, l'ordonna ainsi par interim, pour faciliter les travaux projetés, qui cependant étoient visiblement au-dessus des forces de l'Etat de Ferrare, & qui d'ailleurs avec le temps seroient devenus inutiles.

Le Reno sut d'abord conduit dans les vallées de Santa Martina; mais comme il y avoit peu de sond, les sables & les terres s'y répandirent & sormèrent un terrain qui devint susceptible de bonissication; alors les Ferrarois sirent tous leurs efforts pour écarter de leur territoire les eaux du Reno; les Bolonois surent sorcés d'élever de plus en plus les digues, mais les accidens & les ruptures qui arrivoient de temps à autres rendoient les travaux inutiles: le Reno continua de se repandre dans les vallés, & de submerger le terrain, sans qu'on ait pu y apporter de remède.

La dernière rupture, arrivée en 1740, s'appelle Rotta Panfili; c'est par-là que sortent actuellement toutes les eaux, qui se rendent ensuite dans les vallées de Poggio & de Malalbergo, entre Cento & Ferrare. A l'égard des autres sleuves qui furent aussi détournés du Primaro en 1604, comme le Santerno & le Senio, ils y rentrèrent quelques années après: & le Lamone, qui tomboit dans le Primaro, sut

conduit directement à la mer.

Les Bolonois comprirent les suites sunestes du Bref de Clément VIII. Ils se plaignirent vivement de l'injustice qu'on leur faisoit: pour les calmer, on ordonna en 1605 une visite, à la suite de laquelle il sut décidé que le Reno seroit mené dans le Pô de Lombardie; mais cette décision n'eut aucune suite, non plus que les Bress de Grégoire XV & d'Urbain VIII, qui l'ordonnèrent également, & depuis long-temps les Bolonois n'osent plus espérer ce remède.

Cependant on n'a point cessé de faire depuis ce. temps-là des visites, des projets & des mémoires: le célèbre Benoît Castelli sut choisi pour la visite des eaux de Bologne & de Ferrare, faite sous Urbain VIII en 1623.; Dominique Cassini assista à une autre visite saite sous Alexandre VII en 1658. Il y en eut une des cardinaux d'Adda & Barberini assistés par Guglielmini en 1693, c'est la plus célèbre de toutes : lorsque l'avis des cardinaux eut été dresse, le pape Innocent XII voulut encore avoir celui de Cassini, qui étoit alors établi en France, mais qui se transporta en Italie, en 1695, pour examiner l'état des lieux : son avis sut encore de rétablir le Reno dans le Pô de Lombardie; mais on tint ce résultat caché, & il n'eut point d'exécution. Le remède le plus complet & le plus juste de tous, seroit véritablement de faire rentrer le Reno dans le Pô, au dessus de Ferrare. Les Bolonois infissoient encore à la fin du dernier siècle sur ce moyen, sans vouloir s'en départir; mais les oppositions des Vénitiens & de la ville de Ferrare ont été si fortes, qu'on y a, pour ainsi dire, renoncé; lorsque le prince Lobkowitz, à la tête de son armée, offrit au Bolonois de faire exécuter ce projet par ses troupes, moyenant une somme de quatre à cinq cent mille livres, ils n'osèrent l'accepter, de peur qu'une autre voie de fait ne vint enfuite rendre cette dépense inutile.

Le pape Benoît XIV, qui désiroit beaucoup de foulager sa patrie, fit faire un canal qu'on appelle Cavo Benedettino, pour recevoir les eaux de l'Idice, que les ducs de Ferrare avoient détourné du Primaro dans le seizième siècle, en le condussant dans les' vallées de Marmorta, & qui depuis 1731 se répan-doit dans les campagnes, & inondoit les vallées de Dugliolo. Benoît XIV espéroit de réunir dans le même canal toutes les eaux du Reno & de la Savena. & de les conduire par le Primaro jusqu'à la mer, malgré l'opposition des Ferrarois. C'est ce qu'on appelle la ligne du Primaro; ce canal coûta plus d'un inillion, mais il n'eut pas tout le fuccès qu'on en espéroit : l'Idice, dont la pente étoit très-sorte & les eaux très-limoneuses, combla une partie du Cavo Benedettino'; le Reno s'ouvrit une autre route; & le pape Benoît XIV fut découragé ; c'est cependant le parti auquel on revient actuellement.

Les habitans de Ferrare, qui se sont toujours opposés à l'introduction du Reno dans le Pô; ont proposé en divers temps jusqu'à sept routes on sept signes différentes pour le desséchement; la ligné supérieure qui devoir être présèrée à toutes les autres, selon l'avis de plusieurs, mathématiciens; et spécialement du père Jacquier et du père le Seur, qui avoient donné un grand mémoire la-dessus.

M. Ximenez de Florence, egalement habilet & célèbre en matière d'hydraulique, a fait plusieurs mémoires sur cette matière con avis est que tousés les lignes proposées pour la conduité des eaux soit fondées sur des principes douteux; ou décidément faux, & qu'elles pourroient rendre sa strassibilité de pays pire qu'elle n'est actuellement, sur juge que la dépènse de la ligne superieure iroit a plus de quarre millions d'écus romains, ce quis reind l'exécution impossible si mais if pense qu'on pourroit laisser le Reno tel qu'il est, & faire tombér les eaux du Bos

lonois dans le Primaro par le Cavo Benedettino, ou par un autre canal qui aboutiroit également au Primaro; les fleuves troubles & limoneux du Bolonois & de la Romagne serviroient à combler les vallons & les marécages voisins, & les eaux clarisées se rendroient dans le Primaro.

Mais un remède encore plus sûr, suivant le père Ximenez, seroit de conduire toutes ces eaux dans les vallées de Comacchio qui sont au nord du Ravenne, & qui communiquent à la mer; la dépense n'iroit

pas selon lui à cent mille écus romains.

Le père Hippolyte Sivieri jésuite, le plus habile ingénieur de Ferrare, vouloit aussi que l'on fit déboucher toutes les eaux par les vallées de Comacchio, en tirant une ligne depuis Argenta jusqu'à la mer, vers l'embouchure du Primaro, au travers de ces marais: il m'assuroit qu'avec un million d'écus romains on gagneroit un espace de terrain qui a huit lieues de long sur une de large au moins, tandis que la ligne supérieure coûteroit selon lui quatre millions d'écus. D'ailleurs il est persuadé que dix-huit torrens & quarante-cinq ruisseaux, dont les directions & la qualité des eaux sont très-différentes, ne pourront · se réunir & se contenir pour aller ensemble dans un même lit; il assure que le Reno qui a des eaux claires avec peu de pente, & l'Idice qui a des eaux troubles avec une pente extraordinaire de près de cinq pieds & demi sur mille toises, n'ont pu s'allier ensemble dans le Cavo Benedettino, à plus forte raison tous les autres.

Mais il y a dans le projet de Comacchio un obstacle invincible : c'est le grand intérêt de la Camera, à ne pas se priver du revenu considérable que produit la pêche de ces vallées. Ce revenu monte à plus de trois cent mille livres de France. Ces vallées sont d'immenses marécages, terminés par des étangs qui ont trois issues dans la mer; on les ouvre le 2 Février; le poisson y vient frayer

## 384, VOYAGE EN ITALIE.

en abondance, & on les ferme au mois de Mars pour le retenir. Dans le mois de Septembre, d'Octobre & de Novembre, lorsque la lune commence à éclairer la nuit, que le vent vient de terre, & que la fraîcheur de la mer détermine le poisson à y aller, on ouvre les issues & l'on y place de grandes claies de roseaux faites en forme de prismes: tout le poisson s'y rend, & l'on fait une pêche immense en peu de temps. Aussi la cour de Rome ne vouloit pas même qu'on proposât les projets qui tendoient à dessécher le pays aux dépens des vallées de Comacchio. J'ai oui dire d'ailleurs à M. Boscovich, qui est un excellent juge dans ces matières, que ce remède ne dureroit pas longtemps, & que les canaux feroient bientôt remplis par les dépôts bourbeux & limoneux des torrens, qu'on seroit obligé d'y conduire.

Ainsi, la ligne supérieure seroit la plus certaine, mais elle est extremement coûteuse; la route des vallées de Comacchio ôteroit à la cour de Rome un revenu trop considérable; le rétablissement du Reno dans le Pô ne convient ni à Venise, ni à Ferrare, ni aux autres pays intéresses; les autres moyens proposés sont peu certains : tel est le sommaire des difficultés qui ont retenu long temps sous les eaux

cette belle partie de l'Italie.

Enfin, la congrégation des eaux décida au mois de Mars 1765, qu'on n'exécuteroit aucune des lignes proposées, & qu'on feroit encore examiner les choses par des experts tirés de pays où il n'y auroit aucune relation d'intérêt qui pût les rendre suspects : on choisit le père Lecchi de Milan, M. Temanza de Venise & M. de Veracci de Florence, qui firent une nouvelle visite au mois de Novembre 1766; après quoi le père Lecchi ayant été chargé de l'exécution des travaux, il y eut deux mille quatre cent travailleurs pendant l'été de 1768. La ligne supérieure passant à deux lieues seulement

seulement de Bologne, avoit toujours été préférée (excepté par Manfredi vers 1760); mais le père Lecchi adopta la ligne du Primaro. Il reconnut dans cette visite de 1766, que le Pô di Primaro avoit un lit suffisant pour l'union du Reno, de la Savena, de l'Idice, du Santerno, du Senio & du Lamone; que cette réunion sembloit même indiquée par la nature à l'aspect des excavations & des courans qui s'étoient formés depuis quelques années sans le secours de l'art, & il jugea qu'il seroit dangereux de tenter d'autres lignes. En conféquence il se proposa de conduire le Reno depuis la Rotta Panfili jusqu'à Poggio, de-là par le Cavo Benedettino jusqu'au Primaro; vers Morgone un peu au-dessous du Targhetto, en faisant rétablir ce canal, en y construisant des digues dans la vallée de Gandazolo pour le mieux contenir; ainsi la ligne du Primaro lui parut préférable à celle du Pô Grande, que les principaux mathématiciens du dernier siècle paroissoient avoir adoptée. Mais en expliquant ses projets dans le livre qu'il publia en 1767 (1) il fit voir les exceptions que l'on devoit apporter à l'ancien projet; il ne pensoit pas que plusieurs ruisseaux troubles, comme le Zena & le Fiumicello, dussent être conduits en droiture dans le Cavo Benedettino, mais il vouloit les conduire dans des canaux féparés du Reno, & pour cela il proposoit un nouveau canal, presque parallèle au premier, qui recevroit le Scorsuro, une lieue à l'orient de Cento, & une demi-lieue au midi de Rotta Panfili; ce canal devoit se rendre dans celui della Beccara, une demi lieue au-dessus d'Argenta, dans la vallée de Marmorta.

Le père Lecchi promit que dans six ans il termineroit ces travaux, en desséchant complètement

<sup>(1)</sup> Relazione della visita fatta dal P. Ant. Lecchi, Sc. in Bologna, 1767, in-fol.

Tome VI.

les trois provinces de Bologne, de Ferrare & de

la Romagne.

Il prit le Reno deux lieues au-dessous de Cento, pour le porter dans le Cavo Benedettino, & de-là vers Argenta pour aller jusqu'à la mer, au midi des vallées de Comacchio avec le Primaro. Il commença par mettre le Reno dans l'ancien lit du Pô di Primaro, abandonné par le Pô Grande, avec des digues pour empêcher ses débordemens, & l'obliger de creuser son propre lit. Il sit creuser le lit depuis Traghetto jusqu'au Cavo Benedettino, sur une longueur de six milles, & il y concussit les canaux d'écoulement des vallées voisines. Il condustit le Silaro dans le Primaro vers la Bastia; il sit creuser sur plusieurs milles le lit du Gardo & du Menata, pour déssécher le vaste territoire de Medicina.

L'Idice fut détourné vers les parties les plus basses de la vallée de Diolo, pour y déposer ses sables, afin que ses eaux claires sussent portées

dans le Cavo Benedettino.

En 1771, le Reno fut garni de digues sur douze milles, à partir de la Rotta Panfili, & l'on travailloit à lui faciliter le chemin peu-à-peu, en faifant les ouvertures nécessaires pour donner à ses eaux le moyen de se creuser un lit. Le père Lecchi m'écrivoit alors que le desséchement des marais, qui pouvoient verser leurs eaux dans le réservoir commun du Primaro, s'étendoit déjà sur quinze milles de longueur & six de largeur, & qu'il se proposoit de continuer ainsi jusqu'à la Rotta Panfili, pour achever le desséchement des plaines de Bologne & de Ferrare.

En 1780, l'on reconnut qu'il y avoit quatre-vingtquatre mille arpens rendus à la culture depuis 1772 (chaque arpent de neuf cent toises). En 1782, on en comptoit quatre mille cinq cent de plus.

Un voyageur m'assuroit en 1781, qu'il n'y avoit

pas la moitié du total de l'ouvrage de fait, quoiqu'on eût dépensé dix millions de France, tant au Cavo Benedersino, qu'au reste des travaux, & cette somme eût été suffisante peut-être pour la totalité de l'ouvrage de la ligne supérieure; alors le père Lecchi étoit mort, le Primato & les autres rivières, qui dans cette partie ont peu de pente, continuoient à franchir les digues tantôt dans un endroit, tantôt dans l'autre, & les plaintes recommençoient comme auparavant, malgré tant de dépenses & tant de soins pour les saire cesser.

En 1783, on acheva les digues du Reno, mais il survint ensuite une crûe des plus extraordinaires, qui sit voir que ces digues n'étoient pas assez hautes en certains endroits. On se propose donc de les élever encore, & l'on espère qu'alors le Reno se portera sans aucun débordement jusques dans le Cavo Benedettino, qui n'est plus qu'un prolongement de cette rivière, comme le Primaro actuel est un prolongement du Cavo. On craignit en 1783 une rupture dans le Primaro, & pour préserver les vallées de Comacchio, on en sit une exprès sur la rive droite du Reno à sa partie supérieure, & l'on

inonda une partie du Bolonois.

La Savena près de Bologne a été détournée de son ancien cours, pour être portée dans l'Idice, qui tombe dans le Primaro au-dessus du Cavo. On a redressé le Primaro qui faisoit de grandes sinuo-sités, & l'on a diminué par-la l'étendue de son cours, pour augmenter sa pente le long des vallées de Marmorta qui sont à sa droite; mais il est douteux que cette pente puisse suffire. Comme le sond est peu solide, on doute aussi qu'il puisse supporter des digues affez hautes pour suppléer aux dépôts & aux atterrissemens que ces eaux troubles produiront dans le lit du Primaro. On a déjà élevé les digues de vingt-un pieds de France en certains endroits, & les eaux troubles du Reno, de l'Idice,

B b ij

&c. continuent d'en élever le fond. Il reste à faire aussi beaucoup de petits canaux qui doivent servir à l'écoulement des eaux de pluies qui inondent les

campagnes.

Il y a toujours deux mille hommes, quelquefois quatre mille employés à ces travaux, sous les ordres du cardinal Boncompagni, & sous la direction de M. Attilio Arnolfini, dont j'ai parlé. Il a fuccédé à M. Boldrini de Plaisance, mort l'année dernière, & qui en avoit la direction depuis 1772. M. Canterzani m'assure que la dépense ne monte jusqu'ici qu'à douze cent mille écus romains, d'autres disent deux milions, qui font 10670000 liv. de France. Cependant on se plaint à Rome de ce que l'Etat est ruiné par ces travaux, & par ceux des marais Pontins. Mais le pape a ceux ci fort à cœur; le cardinal Boncompagni, qui est à la tête des premiers, a beaucoup de crédit à la cour de Rome, & il le mérite; ainsi l'on continuera peut-être encore long-temps ces dépenses, malgré l'incertitude du succès.

#### CHAPITRE XXIX.

# Route de Ferrare à Venise (1).

On va quelquesois par terre de Ferrare à Padoue, on passe le Reno au pont de Lagoscuro, ensuite le Pô, ensin l'Adige. Sur l'état de Venite, les postes sont sort chères, les deux chevaux d'une chaise coûtent quinze paules, ou huit livres, & un bidet sept paules & demi par poste, si ce n'est pour les nobles Vénitiens, qui paient un tiers de

<sup>(1)</sup> Il y a des voyageurs qui vont de Ferrare à Faenza; il y a quarante-sept milles, & l'on paie cinq postes.

moins; mais on peut obtenir un ordre à Venise pour ne payer que dix paules par couple & cinq par bidet. Le maître de poste peut même délivrer le billet.

De Ferrare à Rovigo, deux postes & demie.

à Moncelse, une poste.

à Padoue, une poste & demie.

à Dolo, une poste. & demie.

à Fusina, une poste & demie.

Mais on quitte ordinairement la poste à Padoue, & l'on y laisse les voitures; on prend une peote qui coûte deux ou trois sequins jusqu'à Venise; elle doit être tirée par deux chevaux jusqu'à Fusina, où l'on entre en mer, alors la peote est tirée par

une barque à quatre rameurs.

On peut aussi s'embarquer à Ferrare sur le Canale Pansilio, qui a quatre milles de long, & où l'on entre par une écluse (1). L'on arrive en une heure & demie à Ponte di Làgoscuro, où l'on débarque pour monter sur les barques du Pô, qui portent les voyageurs jusqu'au canal appelé Cavanella de Po, à quarante milles de Ferrare, & à cinquantecinq de Venise.

C'est à Ponte di Lagoscuro que l'on débarque les marchandises de France & du Piémont, qui vont par le Pô, & qui sont destinées pour la Romagne.

Il n'y a rien de si beau que la vue du Pô, tant par sa grande étendue que par les canaux qui y aboutissent, les sites qui l'environnent & les barques dont il est couvert; elles vont à la voile, & sont presque toutes terminées en bec de corbin.

Mais le Pô est un fleuve terrible, dont les débor-

B b iii

<sup>(1)</sup> Ce canal a le nom de Panfilio, dans la ville de Ferrare, & cette partie est très-ancienne, c'étoit autrefois le fossé même de la ville; mais depuis la porte S. Benoît jusqu'à Ponte di Lagoscuro, il s'appelle Cavo del Ponte, il fut fait l'an 1601, par les habitans de Ferrare, lorsque la partie du Pô, qui passoit près de la ville, se fut comblée & perdue.

demens sont si dangereux, que dans toutes les provinces où il passe, on a sans cesse les yeux ouverts sur la hauteur de ses eaux. Les cailloux, le sable & le limon épais qu'il charrie & dépose continuellement, l'auroient fait changer de lit, & parcourir successivement toute la largeur de la plaine, si l'on n'avoit pris le parti, fort anciennement, de le resserrer entre les digues; mais ce parti a entraîné d'autres inconvéniens : le lit qu'on lui avoit formé entre les digues se remplissant peu à-peu, il a fallu élever sans cesse les digues; elles sont si hautes actuellement, qu'en certains endroits le lit du Pô est de trente pieds au-dessus du niveau de la campagne: l'inondation du commencement de Novembre 1755, obligea encore à élever de quelques pouces toutes les digues du Ferrarois.

Ainsi le Pô est comme un aqueduc immense qui domine & qui menace continuellement les villages & les campagnes d'une terrible inondation; anssi prend-on des précautions extrêmes pour prévenir ce danger. Dès qu'il est à trois pieds huit pouces au-dessus du niveau ordinaire des moyennes eaux, on le met in guardia, c'est-à-dire, qu'on assemble des habitans pour garder les chaussées nuit & jour, les visiter & remédier au moindre danger: quelquefois on est obligé de le mettre en garde deux ou trois sois l'année; quelquefois aussi il se passe deux ou trois ans sans qu'on l'y mette; cela dépend des pluies & des neiges qui viennent de toutes les montagnes du Piémont &

de la Lombardie.

Les gardes s'établissent en vertu d'une commission du cardinal légat, qui ordonne à tous les gouverneurs, podestats, juges, capitaines de milices à pied & à cheval, & à tous autres, quelque privilégiés qu'ils puissent être, sous peine d'encourir son indignation, d'obéir au porteur de la commission, comme député de M. le juge des sages, &

de MM. de la congrégation des travailleurs pour présider à la garde du Pô, dans une certaine étendue : les procureurs des maisons religieuses & les particuliers intéressés à la conservation des héritages voisins du Pô, sont ordinairement chargés de ces sortes de commissions.

A la fin d'Octobre 1765, j'ai été témoin d'une crue d'eau qui étoit de cinq pieds au-dessus du terme ordinaire de la garde, & de onze pouces seulement au-dessous de la crue extraordinaire de 1755; il y avoit alors trois mille personnes dans le Ferrarois, occupées à garder nuit & jour les chaussées (Argini). On fait des cabanes sur les digues du Pô, à droite & à gauche, à des distances de cent à cent-vingt toises; il y a trois personnes dans chacune, avec des feux, munies de tous les instrumens nécessaires pour porter de la terre, enfoncer des pieux, reboucher des ouvertures. Des soldats sont la ronde pour examiner si personne n'abandonne son poste, & pour empêcher qu'aucune barque ne navigue sur le Pô pendant la nuit, & ne vienne heurter les digues. J'étois avec le courier de Venise, qui a seul droit de naviguer la muit, & nous faisions route sur le Pô le premier jour où il étoit en garde; on nous cria d'amener; les matelots répondirent : c'est le courier; mais ils ne pouvoient se faire entendre, nous fûmes bientôt falués de plusieurs coups de fusil, qui ne firent de mal à personne, mais qui obligèrent les mariniers d'aborder vers le capitaine de la garde, pour lui montrer leurs papiers, & y attendre qu'on eût envoyé l'ordre de nous laisser passer à tous les autres corps-de-garde.

Les crues du Pô sont longues, le danger & la garde durent quelquesois quinze jours, parce qu'il a peu de pente; on estime cette pente d'un sur six mille, ou un pied sur mille toises, de même que pour la Seine, cependant les eaux du Pô sont plus

#### 391 VOYAGE EN ITALIE.

épaisses & plus troubles; mais la grande quantité

d'eau fait qu'il a besoin de moins de pente.

Quand les chaussées d'un fleuve ordinaire viennent par malheur à se rompre en quelqu'endroit, on rebouche promptement l'ouverture, si ripiglia la rotta, mais dans un fleuve tel que le Pô, cela seroit probablement sans remède, puisque dans le Reno, qui est beaucoup moindre, on n'a pas pu fermer la Rotta Pansili.

La Cavanella, dans laquelle on entre en quittant le Pô, n'a qu'un mille de long; de-là on va dans le Tartaro ou Castagnaro, appelé austi canal Bianco, sur lequel on fait un mille; & l'on entre dans le canal de Loreo, qui a cinq milles de longueur jusqu'à l'Adige. Loreo est un gros village situé dans le milieu de l'intervalle; on entre alors dans l'Adige, on fait trois milles sur ce sleuve, & l'on prend la Cavanella dell'Adige, sur laquelle on parcourt encore trois milles, & l'on entre dans une branehe du Pô, où aboutit la Brenta novisfima: on la descend & l'on arrive à Porto di Brondolo, on y trouve des écluses par lesquelles on entre dans les lagunes, c'est-à dire, dans une espèce de lac, dont les eaux basses & tranquilles ne communiquent pas assez à la pleine mer pour en éprouver les agitations. Brondolo est à seize mille toises au midi de Venise.

Le ciel de ce pays est le plus beau du monde, d'un bleu tendre avec des nuages d'un gris léger, vaporeux & argentin, qui se marie admirablement avec le verd un peu céladon des eaux de la mer.

En entrant dans les lagunes, les commis de la dovane de Venise sont leur première visite, ils en portent eux-mêmes à Venise les choses qui sont sujettes à des droits; quand on n'est pas avec le conrier, on est exposé à plusieurs visites de la part des commis qui ont différens départemens, & cela est sort incommode pour les voyageurs.

En moins d'une heure on va de Brondolo à Chiozza, ville assez agréable, située sur les lagunes à trois milles de Brondolo & à treize milles de Venise; l'église cathédrale en est belle, les rues larges avec des portiques commodes; de-là on découvre les Alpes du côté de Padoue.

On suit dans les lagunes le Lido di Pelestrina; c'est une langue de terre qui sépare les lagunes d'avec la pleine mer, elle est garnie d'un très-long & très-gros mur en pierre d'Istrie, sait par les Vénitiens, qui désend le canal de Lido contre le choc des vagues & les irruptions de la mer; ce mur s'étend presqu'à deux lieues; c'est un ouvrage digne des Romains, & l'on se propose de le continuer encore dans l'espace de sept à huit lieues.

A deux milles de Chiozza, on trouve Pelestrina, gros village sur le bord de la mer, dont tout le rivage sur une longueur de près de sept milles, est garni de maisons qui sont un esset très-agréable.

On voit à six milles de la le port de Malamoco, dont le rivage est également peuplé, & ensuite la ville de Malamoco, qui est à cinq milles de Venise; quand on y est, l'on commence à distinguer le clocher de S. Marc, & les principales tours de Venise. Lorsqu'on est vers San Spirito, couvent des Cordeliers, à trois milles de Venise, ou à S. Clément, qui en est un peu plus près, on commence à jouir du spectacle frappant de cette belle ville, dont la situation & la magnificence étonnent toujours ceux même qui sont le plus en garde contre l'admiration. C'est par le canal de la Giudeca, & en face de la place S. Marc, que l'on arrive à Venise, & l'on entre dans le grand canal, qui fait encore un des plus beaux points de vue qu'il y ait dans l'univers.

# CHAPITRE XXX.

# Histoire de Venise.

VENISE, que nous regardons comme la troisième ville d'Italie, est la plus remarquable de toutes par sa situation & sou gouvernement: c'est une ville de cent cinquante mille ames (1), située à quarante-cinq degrés vingt-cinq minutes de l'attitude, à quarante minutes de temps, ou dix degrés à l'orient de Paris, c'est-à-dire à trente degrés de longitude. Elle a deux mille toises, ou une petite lieue de longueur, depuis l'église patriarchale de S. Pierre, qui est au sud-est, jusqu'à l'extrémité du Canareggio, qui est du côté de S. Jérôme, au nord-ouest; elle a quinze cent toises dans sa plus grande largeur, y compris le canal de la Giudeca, qui en a cent soixante de largeur.

L'histoire ne parle pas, avant le commencement du cinquième siècle, des isles qui ont formé cette ville: on voit que les magistrats de Padoue peuplèrent l'isle de Rialto, & lui accordèrent des priviléges l'an 421; c'est l'année à laquelle on rapporte la première fondation de Venise. Mais ce fut principalement l'invasion d'Alboin, roi des Lombards, l'an 568, qui occasionna la grande population de ces isles. Au premier bruit de cette irruption, le patriarche d'Aquilée, avec une partie de ses ecclé. fiastiques, & les principaux citoyens de la ville, se réfugièrent dans l'isle de Grado; beaucoup d'autres abandonnèrent la Vénétie & la Ligurie, pour se réfugier dans les isses qui étoient au-delà de l'embouchure du Pô; & la réunion de ces isles forma la ville, qui a pris ensuite le nom de Venise. (Abrégé chronologique de l'histoire de l'Italie, par

<sup>(1)</sup> Ou cent soixante-dix, y compris les isles adjacentes.

M. de S. Marc.) La fuite des cent & dix-neuf doges de Venise, que l'on compte jusqu'à présent, commence à l'année 697, où Paolo Lucio Anasesto sut élu par les soixante douze isles, qui sont aujourd'hui les soixante-douze paroisses de la ville.

Suivant quelques auteurs françois, Pepin le Bref, soi de France, que le pape Etienne avoit attiré en Italie pour s'opposer aux progrès des Lombards, sui le premier qui remit aux Vénitiens le tribut qu'ils avoient coutume de payer; il donna une nouvelle consistance à leur Etat naissant, & il sui le premier qui donna le nom de Venetiæ, à la réunion de Rialto & des isles voisines, vers l'an 760; mais ce fait ne se trouve point dans les historiens de Venise.

Les empereurs d'occident & d'orient, Charlemagne & Nicéphore, ayant en de longues contéctations sur les limites de leurs empires vers l'an 800, les Vénitiens, qui se trouvoient à-peu-près sur les confins, en prositèrent pour maintenir leur liberté, & commencèrent à devenir plus indépendans que jamais (1). Leur situation au milieu des eaux les rendit essentiellement navigateurs & commerçans i tout le monde connoît la puissance étounante à laquelle parvint la république de Venise par le commerce & par les armes, surtout au temps de la première croisade, & avant que le commerce des Indes avec l'Europe sût ouvert par le cap de Bonne-Espérance (2). Les Vénitiens possédèrent le

<sup>(1)</sup> Cette indépendance a été attaquée dans un ouvrage qui fit du bruit : Squitinio della libertà veneta; il est de Marc Velser, publiciste d'Augsbourg. Voyez Bayle.

<sup>(2)</sup> Les Vénitien's furent même les premiers qui entreprirent d'étendre la navigation par des voyages de long cours, suivant M. Porto Leoni, jeune Parmesan, qui a fait un mémoire à ce sujet; on y trouve la copie d'une carte faite par Beorazius, beau-frère de Colomb, en 1478, carte qui servit à la découverte de l'Amérique, quatorze ans après; l'original est à la bibliothéque de Parme,

royaume de Chypre, la Morée, l'isle de Candie, une partie de l'Archipel; ils furent même quelque temps les maîtres de Constantinople, (en 1206) de Naples, de la Sicile, & d'une grande partie de l'Italie: ils défirent souvent les Sarrazins, les Grecs, les Pifans, les Génois, les Anglois, les ducs de Milan, & les Turcs; mais la diminution du commerce entraîna celle de la marine & de la puissance des Vénitiens. Les Turcs, dont les forces ne cessèrent d'augmenter attaquèrent cette république de toutes parts, & à tant de reprises différentes, qu'ils lui enlevèrent enfin Candie en 1669, & la Morée en 1715. La paix de Passarowitz, qui fut faite en 1718, entre le sultan Achmet, l'empire & la république de Venise, peu favorable aux Vénitiens, leur a du moins assuré la tranquillité dont ils ont joui depuis ce temps-la jusqu'à présent.

Les époques les plus mémorables dans l'histoire de Venise, sont celle des années 1297, 1508 & 1618.

C'est à l'année 1297 qu'on rapporte l'établissement de l'aristocratie Vénitienne dans l'état où elle subsisse actuellement; du moins l'autorité du doge commença à diminuer, & sut restrainte par les correcteurs qu'on élisoit à la mort de chaque doge; ensuite l'entrée du grand conseil sut donnée à un nombre de citoyens & à leurs descendans par l'exclusion à tous les autres, & la même forme de gouvernement s'est soutenue jusqu'à ce jour.

En 1310, on créa le conseil des dix, qui d'abord ne sut que pour un temps, & qui vers 1330, devint perpétuel: ce conseil sut d'abord établi pour les affaires criminelles, ensuite on y sit une addition, pour lui donner des fonctions législatives & politiques; mais vers 1590, où l'on craignoit l'oligarchie, on supprima cette addition, & il resta purement criminel, comme il l'est encore, étant chargé de décider, sans appel, surtout ce qui peut trou-

bler la tranquillité de l'Etat.

La ligue de Cambrai, formée en 1508, est l'époque des plus grands revers que cette république. ait éprouvés: Jules II, qui en fut le principal auteur, avoit résolu de recouvrer des villes qu'il regardoit comme étant de l'ancien patrimoine de l'Eglise telles que Ravenne, Faenza, Cervia; il suscita l'empereur Maximilien qui vouloit avoir Padoue, Vérone, Vicense, Aquilée & le Frioul; le roi de France qui prétendoit avoir Crémone, Bresse & Bergame, comme dépendances du Milanez. Le roi de Naples redemandoit Brindes, Trano, Otrante, & d'autres villes de la Pouille : le duc de Savoie avoit des prétentions sur le royaume de Chypre, & le duc de Ferrare sur Mantoue; tous ces princes fondirent à la fois sur les Etats de la république. La bataille d'Agnadel ou de Ghiaradadda, qu'Alviano perdit en 1509, & ensuite celle de Vicense, fit perdre aux Vénitiens tous leurs Etats de terre-ferme, excepté Tréviso. On crut voir la ruine entière de cette république; mais les ressources de sa marine, de ses richesses, & de la valeur de ses habitans, & plusieurs circonstances heureuses la sauvèrent l'année suivante. Histoire de la ligue faite à Cambrai contre la république de Venise, Paris, 1709, 2 vol. in-12.

L'année 1618 est fameuse dans l'histoire par la conjuration des Espagnols contre la republique de Venise. Voici ce que raconte l'abbé de Saint-Réal. Le marquis de Bedmar étoit depuis 1607 ambassadeur d'Espagne à Venise. Les Espagnols étoient mécontens de l'accommodement de Paul V avec la république dans l'affaire de l'interdit. Le duc d'Ossone, vice-roi de Naples, étoit entreprenant & ennemi des Vénitiens; ils formèrent le projet de faire descendre à Venise l'armée navale d'Espagne, & d'occuper les postes principaux de la ville, comme la place S. Marc & l'arsenal, par le moyen des intelligences qu'ils avoient dans la ville: on devoir faire mettre le seu dans les endroits qu'il étoit le

plus important de secourir, s'emparer de toutes les barques qu'on trouveroit au pont de Rialto, pour aller chercher des troupes au lazaret. Il y avoit vingt-trois conjurés dans le secret, entr'autres un François réfugié, nommé Renaut, un capitaine Normand, qui avoit été engagé dans cette conspiration par l'entremise d'une belle grecque, & Jasfier, Provençal; celui-ci fut ému de compassion le jour de l'Ascension, & révéla le complot, sous promesse de la vie pour ses complices; mais on ne fit grâce qu'à lui, & même s'étant retiré, il fut pris ensuite en combattant parmi les Espagnols, & noyé comme les autres. L'abbé de S. Réal donna, en 1674, son histoire de la conjuration de Venise, Otway y prit le sujet de sa tragédie de Venise sauvée en 1685; M. de la Place a donné la sienne en France en 1746.

Bien des personnes ont cru que cette conspiration n'avoit rien de réel, & qu'elle avoit été supposée par des Vénitiens qui vouloient éloigner le comte de Bedmar; du moins M. le marquis de Paulmy a trouvé cette assertion formelle dans un manuscrit de son bisaïeul paternel, qui étoit alors ambassadeur de France à Venise, & M. Grosley a entrepris de le prouver sort au long dans la seconde édition de ses observations sur l'Italie, imprimée

en 1774.

L'histoire de Venise a été écrite par de très-bons auteurs, & en grand nombre: Sabellico, Bembo, Paruta, Nani, Morosini, Foscarini, & en dernier lieu Pierre Garzoni, ont écrit successivement les dissérentes parties de cette histoire, sous l'autorité du conseil des Dix. Il y en a un très-bon abrégé, dont voici le titre: Storia della republica, dalla sua fondatione sino al l'anno 1747, di Giacomo Diedo, Senatore, 1751, 4 vol. in 4°. Ensin M. l'abbé Laugier en a composé une en françois, aussi-bien écrite qu'elle est impartiale & complète; elle est en dix

ou douze vol. in-12. On est étonné à Venise qu'un étranger ait pu réunir tant de connoissances: cependant on lui reproche quelques omissions de circonstances ou d'époques mémorables dans les révo-

lutions de cette république.

On trouve dans le Diario ou almanach de Venise, la suite des cent & dix-neus doges: les derniers sont Alviso Mocenigo, élu en 1700; Giovanni Cornaro, en 1709; Sebastiano Mocenigo, en 1722; Carlo Ruzzini, en 1732; Alvise Pisani, en 1735; Pietro Grimani, en 1741, Francesco Loradano, en 1752; Marco Foscarini, en 1762; Alvise Mocenigo, en 1763, & Paul Renier, élu en 1779, actuellement régnant.

La domination de la république de Venise s'étend d'orient en occident sur un espace d'environ cent lieues, à compter depuis l'extrémité du Bergamasc & les confins du Milanez, jusqu'à l'extrêmité de la mer Adriatique; mais la largeur moyenne de l'Etat de Venise n'est guère que de vingt-cinq lieues du nord au sird: on compte dans l'Etat de Venise

plus de deux millions d'habitans.

Les Vénitiens ont encore l'isle de Corfou, à l'entrée du golfe Adriatique, dont elle est comme la clef, & dont elle fait la principale sûreté contre les Turcs. Les parties de l'Etat de Venise, qui sont les plus éloignées, sont les isles de Zante.

Cefalonie, Cerigo.

La république de Venise se regarde comme souveraine du golse Adriatique, qui a deux cent lieues de long sur cinquante lieues de large: lorsque ses sorces maritimes s'étendoient jusqu'à la Grèce, elle règnoit à plus forte raison dans une mer bordée par ses Etats, actuellement elle continue de prendre le même titre: on assure même que le sénat resusa de permettre à un roi d'Espagne d'envoyer ses slottes à Trieste dont il étoit souverain; cependant vers 1750, l'impératrice-reine a fait travail-

ler au port de Trieste; on a creuse des bassins, établi des chantiers, & l'on n'a rien oublié pour y établir un commerce considérable avec l'Etat Ecclésiastique par Ancône, & avec le royaume de Naples par Mansredonia, asin de procurer un débouché pour les sers & les bois de Styrie & Carinthie; & ces trois Etats pourroient contester à la république la souveraineté de la mer Adriatique.

Les bornes de ce volume m'obligeant d'abréger beaucoup la description de Venise, je vais donner la note des ouvrages que l'on peut consulter pour

la connoître plus en détail.

Venezia città nobilissima e singolare descritta gia in 14 libri da M. Francesco San Sovini, in-4°. 1604. On y trouve aussi le Croneco Veneto, ou abrégé chro-

nologique de l'histoire de Venise.

Magnificentiores, selectioresque urbis Venetiarum prospectus, quos olim Michael Marieschi Venetus pictor & architectus in plerisque tabulis depinxit, nunc verò ab ipsomet accurate delineante incidente typisque mandante iterum in 17 æreis tabulis in lucem ceduntur. Venetiis, 1741.

Forestier illuminato intorno le cose piu rare e curiose, antiche e moderne della città di Venezia e dell' isole circonvicine, &c. in Venezia; presso Giambattista Albrizzi. Il y a dans ce livre des figures qui donnent assez bien l'idée des principaux édifices &

du plan de Venise.

Ritrato di Venezia, di Domenico Martinelli. Pitture di Venezia, di Marco Boschini.

Descrizione di tutte le publiche pitture della città di Venezia, 1733. Enfin il y a un ouvrage récent d'Antonio Zanetti; della pittura Veneziana, dont j'ai. oui dire du bien.

Venise est située dans les langunes, qui sont une espèce de grand lac séparé de la mer par des bancs de sable; cette ville est sormée de cent-cinquante isles très-proches les unes des autres, unies par plus

de

de trois cent ponts, dont quelques-uns sont trèsbeaux, & séparées par des canaux qui forment les rues de Venise.

Mais plusieurs de ces ponts de Venise sont sans parapet; il est arrivé quelquesois, surtout à des étrangers, de se laisser tomber dans les canaux, & s'il y a des sers de gondoles près du pont, on

court grand risque de la vie.

Ces canaux sont une facilité admirable pour le commerce & pour la société des gens riches. Les Vénitiens vont dans leur gondole d'une manière si commode & si douce, qu'ils ne peuvent ensuite supporter les voitures de Paris & de Londres; mais cela diminue beaucoup la société parmi ceux qui ne peuvent avoir de gondoles; d'ailleurs ces canaux sont très puans en été: on en est incommodé même au mois de Mai à l'heure de la basse mer, & je suis étonné qu'ils ne produisent pas beaucoup de maladies à Venise. Ils ont besoin d'être nettoyés: pour cela, on met à sec les petits canaux, & dans les grands, l'on enlève souvent les immondices avec des dragues, ou une machine à curer, qui s'appelle Cavafango. L'on transporte les matières sur le Bondante qui est à sept milles de Venise, pour ne pas infecter l'air; sans ces précautions, les canaux se rempliroient avec le temps, & la ville de Venise se trouveroit à sec : elle en est déjà menacée, comme on en juge dans les sécheresses & dans les heures du reflux, où une partie de ces petits canaux manquent d'eau.

Les lagunes font aussi exposées à des crues d'eau extraordinaires, qui sont de grands ravages à Venise; celles de 1444, 1445, 1517 & 1535, sont les plus mémorables dont l'histoire fasse mention. On y remédie depuis quelques années par une immense construction de murailles le long du rivage

de Palestrina, comme je l'ai dit ci-dessus.

La nuit du 11 au 11 de Mars 1783 il y eut un Tome VI. C c

ouragan qui commença en Sicile, & parcourut l'Italie; à Venise, les eaux montèrent à une hauteur dont on n'avoit pas mémoire; de grosses barques furent portées sur la place S. Marc, il y eut des maisons renversées, les digues du Lido surent rompues, & même en terre-serme il y eut des maisons & des clochers renversés; le 18, on sentit à Padoue une secousse de tremblement de terre.

On s'apperçoit à Venise du flux & du reflux de la mer deux sois le jour, à des heures qui varient sans cesse, comme le passage de la lune au méridien. La haute mer est à dix heures & demie, le jour de nouvelle lune: la dissérence des basses eaux à celles de la pleine mer, va jusqu'à trois pieds & demi. Voyez le traité du slux & du ressux de la mer, 1781, pag. 147.

Les rues de Venise sont pavées de lavés de Padoue aussi-bien que les quais, mais les uns & les autres sont étroits & en petit nombre; ce sont les canaux & surtout le grand canal qui présentent le beau coup-d'œil, & forment les plus belles rues

de la ville.

Les beaux édifices de Venise sont presque tous en pierre d'Istrie; il y en a beaucoup avec des revêtemens de marbre: les maisons sont en briques, mais les sondemens sont de pierre d'Istrie; tous les escaliers sont de la même matière, & par cette raison sont très-glissans, singulièrement ceux des canaux & des ponts, quoiqu'on ait soin de piquer la pierre. Il y a le long des maisons de grands pieux où l'on attache les gondoles.

Toute la ville est bâtie sur pilotis, aussi les plus beaux bâtimens de Venise paroissent avoir soussent: les pilotis cèdent un peu, on s'en apperçoit par des

lezardes fréquentes.

La ville de Venise, dit M. Cochin, offre aux curieux quantité d'églises & de palais d'une trèsbelle architecture; mais le goût de la décoration extérieure des palais est différent de celui qui règne à Rome, où elle consiste presque uniquement dans des croisées & des portes ornées; à Venise les bâtimens sont enrichis de colonnes à chaque étage : ces ordres par conséquent sont petits, mais ce goût paroît sondé en raison: chaque plancher se trouve porté, d'une manière naturelle & sensible à l'œil, ces palais en sont plus richement décorés, & ils présentent un aspect plus magnisque.

Ordinairement on pratique au milieu de chaque palais une galerie qui le coupe en travers, & qui communique aux autres appartemens. Cet usage est dans le goût oriental, il a été imaginé pour l'agrément des semmes, qui ne sortoient guère autresois, en général pour faciliter la promenade dans la maison, ce qui est très-nécessaire dans une ville où il n'y en a point au-dehors; autresois ces galeries servoient de magasins pour le commerce, car les nobles mêmes commercoient.

Les appartemens sont pavés d'une espèce de stuc ou de massic luisant & très-dur, qui représente des marbres, des compartimens, souvent des dessins très-recherchés, du moins dans les beaux appar-

temens; on l'appelle Terrazzo.

Cette manière de paver commence à s'introduire en France, il y en a surtout à Rouen; mais en France ce n'est que du plâtre gâché avec de la colle & de l'huile, sur lequel on peint des compartimens & des dessins comme à Venise; si le plancher n'est pas extrêmement solide, & que le stuc vienne à se fendre, ou s'il y a de l'humidité qui en altère le tissu, le stuc devient plus désagréable que nos parquets & nos carreaux; il exige des voûtes pour être solide & durable; à Paris les maisons sont trop légères, & l'ébranlement des voitures trop considérable, pour qu'on puisse employer beau-noup ce genre de pavé.

En arrivant à Venise, le premier objet de ma

#### 404 VOYAGE EN ITALIE.

curiosité sut la place S. Marc, l'église & le palais ducal, qui sont à-peu-près vers le milieu de la ville, à deux cent cinquante toises du pont-de Rialto, près duquel j'étois logé; c'est au palais & à la place S. Marc que réside la majesté de la république; l'on en parle beaucoup plus que d'aucune autre partie de la ville, dans nos histoires & dans nos livres, & c'est par-là que je vais commencer ma description.

#### CHAPITRE XXXI.

#### L'église de St. Marc.

L'ÉGLISE ducale de S. Marc est devenue la principale église de la ville, quoiqu'elle ne fût autrefois que celle du palais; l'église patriarchale ou métropolitaine étant à l'extrêmité de la ville & au-delà de l'arsenal. Celle de S. Marc n'est pas la plus grande ni la plus belle de Venise; elle est d'un mauvais gothique, & elle a presque l'air d'un fourneau, mais c'est la plus ornée, la plus riche, la plus célèbre de Venise. S. Marc, dont elle porte le nom, y est représenté sous l'emblême d'un lion. S. Jérôme (In Matth. proem. Ezech. I, 10.) trouve cet emblême dans la vision d'Ezéchiel, parce que son évangile commence par la prédication de S. Jean dans le désert; c'est la voix de celui qui étonne les pécheurs, & qui semblable à un lion rugissant, les effraie en leur criant : Préparez la voie du Seigneur, rendez droits ses sentiers, faites pénitence, ou sa justice va s'appésantir sur vous. Telle est la raison qui a fait prendre le lion pour le symbole de S. Marc, & ensuite de la république de Venise, & c'est ce lion qu'on y retrouve par-

405

tout, & à chaque instant, surtout à la place S.

Marc (1).

Lorsque les Sarrazins ravageoient l'Egypte dans le neuvième siècle, & que le corps de S. Marc, Evangéliste, eût été transporté d'Alexandrie à Venise, on voulut bâtir une église à son honneur, & on la commença l'an 828. Après l'incendie qui arriva l'au 976, on recommença le bâtiment, & c'est celui qui subsiste aujourd'hui; il sut fait sous le doge Orseolo, qui se sit ensuite religieux, & qui a été canonifé; on prétendit en quelque facon suivre le modèle de Ste. Sophie de Constantinople, mais il y a une prodigieuse différence. Un siècle après & vers l'an 1071, le doge Selvo fit orner cette église de marbres grecs, tirés du levant; il l'enrichit de mosaïques en pierres fines; elles surent faites par des Grecs venus de Constantinople, & c'est de-là que les Vénitiens datent le renouveldement de la peinture en Italie. 😘 🕕

Le bâtiment de S. Marc est distribué comme les anciennes églises des chrétiens; on y entre par un vestibule ou portique séparé de l'église, & qui a deux cent pieds de long; l'endroit qui étoit réservé pour les semmes est plus élevé que le reste de l'église, & l'on y monte par les deux petites portes intérieures qui sont aux deux côtés de la grande: il y a deux aîles, à droite & à gauche de la nest on monte au milieu de l'église par quelques degrés; il y a deux chaires, l'une du côté de l'évangile, l'autre du côté de l'épitre; la première est d'une figure octogone portée par quinze colonnes de six pieds & demi de hauteur, elle est divisée en deux étages, le plus bas sert aux prédications

C c iij

<sup>(1)</sup> Le bœuf de S. Luc, l'aigle de S. Jean, le lion de S. Marc, & l'animal à figure d'homme de S. Matthieu, à la place duquel on met quelquefois une espèce d'ange, sont les quatre animaux mystérieux de l'Apocalypse, Ch. IV. Ils paroissent empruntés des quatre constellations qui annoncosont les sassons.

des grandes fêtes; l'étage supérieur sert à lire l'évangile. La chaire ou tribune, qui est de l'autre côté, est soutenue par neuf colonnes de beaux marbres, elle est aussi octogone, & on l'appelle Bigonzo; c'est de-là que le doge se montre au peuple après son élection, & que l'on montre la relique du précieux sang deux sois l'année, le Jeudi-Saint & la veille de l'Ascension. La musique de l'église se place dans les tribunes, qui sont au-dessus des deux portes collatérales du chœur.

Le bénities est de porphyre, placé sur un piédestal de marbre avec des bas-seliess. Le baptis-

tère est un ouvrage de Sansovin.

La partie întérieure ou le centre de l'églife, qu'on appeloit Sanda Sandorum, étoit un lieu secret & mystérieux; le grand autel y est placé sous un baldaquin de marbre serpentin, porté par quatre colonnes de marbre blanc, chargées de sigures qui présentent des histoires de l'ancien & du nouveau Testament. Les ornemens qui sont placés au-dessus de l'autel sont composés de lames épaisses, en or, avec des bas-relies à la grecque dont les sigures sont comme dans des espèces de niches entourées de diamans, de rubis, d'émeraudes, de perles. Ce bel ouvrage sut commencé à Constantinople en 976, mais il a été enrichi considérablement en 1345, sous le doge André Dandolo.

Derrière ce grand autel, on en voit un antre où repose le S. Sacrement: il est environné de colonnes de huit pieds & demi, dont deux sont du plus bel albâtre oriental, d'une extrême rareté, deux autres de marbre bleu & noir, & deux de serpentin; la balustrade est de porphyre; la petite porte de bronze du fanctuaire est un ouvrage de

Sanfovin.

La chapelle ducale, ou le chœur, est environnée d'une colonnade, dont l'entablement a trois pieds de large, il est soutenu par huit colonnes; le tout est de porphyre, de serpentin, ou autres marbres précieux; au-dessus de la corniche est une croix d'argent massif, avec quatorze figures en marbre, de grandeur naturelle, qui représentent la Vierge, les douze apôtres & S. Marc. Les places du doge, du sénat & des ambassadeurs, sont dans les stalles du chœur; le prévôt de l'église, Primicerio, & les chanoines se placent dans

l'intérieur du fanctuaire.

A gauche de l'autel du S. Sacrement, c'est-àdire, du côté de l'évangile, est la porte de la sacristie; cette porte est de bronze, ornée de basreliefs, de Sansovin; il s'y est représenté lujamême, aussi-bien que le Titien & l'Arétin qui étoient ses amis; il y a dans cette sacristie un plasond en mosaique. Dans la croisée de l'église est un autel où l'on conserve un tableau iniraculeux de la Vierge. qui passe pour être de S. Luc; il a cela de commun avec beaucoup d'autres, mais celui-ci est un des plus célèbres; on assure que les empereurs de Constantinople le portoient comme tel dans leurs expéditions militaires, & ce fut en 1204, après que les François & les Vénitiens eurent pris Constantinople, que le doge Henri Dandolo le fit transporter à Venise.

De l'autre côté de l'églife, dans la partie qui regarde la cour du palais ducal & près de l'autel de S. Jacques, on voit une petite tête de marbre fur un pilastre, devant laquelle il y a toujours une lampe allumée, en mémoire d'une apparition miraculeuse de S. Marc au même lieu, qu'on rapporte à l'au 1094, & dont on célèbre encore la sête chaque année le 25 Juin.

Toute cette église est remplie de mosaiques; on en voit dans les coupoles, les voûtes, les niches, sur les murailles & sous le portique. C'est une richesse qui étonne. Presque toutes sont accompagnées d'inscriptions qui en expliquent les sujets;

してバ

on peut voir la description qu'en a donné Boschini, & qu'on trouve encore dans d'autres livres. Mais en général ces mosaïques sont mal exécutées; quelques-unes cependant sont faites d'après de bons tableaux, du Titien, du Tintoret, de Pordenone, de Salviati; il auroit sété à désirer qu'on ne se sût pas servi d'un fond doré, qui fait un mauvais esset. Le pavé de l'église est presque tout sormé en compartimens, qui représentent des animaux, des arbres, des hiéroglyphes, en pierres de dissérentes couleurs, qui forment des mosaïques, remarquables surtout dans la nes à droite, par la beauté

des matières qui y font employées.

Le thelor de S. Marc est un des plus riches qu'il y ait en Italie, soit en reliques, soit en diamans & en or; quant aux reliques, on y montre une ampoule ou fiole remplie du fang de Jesus-Christ, qui coula non pas sur le calvaire, mais d'une image que des Juiss avoient crucifiée en 675; cela le trouve dans plusieurs historiens. On y conserve une partie de la vraie croix, un des cloux de la passion, une épine de la couronne, & même un tronçon de la colonne de la flagellation: des portions du manteau de la Sainte Vierge, du bras de S. Luc, du doigt de la Magdelaine, du crâne de S. Jean-Baptiste; l'évangile de S. Marc écrit de la main même de ce faint, & un Missel contenant des miniatures de Clovio, disciple de Jules Romain, qui a fait celles du beau livre de Naples que nous avons cité. On dit que c'est le cardinal Domenico Grimani, qui l'a donné à la république.

A l'égard des richesses que renferme ce trésor, on y voit des chandeliers & des vases en or; douze couronnes & douze pectoraux d'or, ornés de pierres précienses d'une grosseur extraordinaire; douze rubis-balais qui pésent chacun sept onces, dont l'empereur Jean Cantacuzène sit présent à la république en 1343; un saphir qui pèse plus de neuf

onces poids de marc; un sceau de grenat de sept pouces de haut & sept de diamètre, avec des sigures gravées autour, mais elles sont mauvaises; une perle d'un pouce de haut sur neuf lignes de large, telle qu'on l'a tirée de la coquille; sa forme, qui a l'air d'une montagne, a été cause qu'on y a gravé une sigure de Notre-Seigneur au jardin des Olives,

avec les apôtres endormis.

Un lit d'or surmonté d'un gros diamant, avec son pied de vermeil, donné par Henri III, roi de France, au doge Louis Mocenigo (1); un plat d'une seule turquoise qui a fix pouces de diamètre, sur lequel on voit quatre lapins, mal gravés, & quelques caractères arabes que le Père Montfaucon explique par ces mots, opifex Deus; les couronnes de Chypre & de Candie; le bonnet ducal dont on couronne le doge lors de sa création; il est entouré d'une bordure de perles & de pierres précieuses avec un gros rubis sur le front & un beau diamant au-dessus; on en fait le plus grand cas. Je passe sous silence une multitude d'autres richesses: on ne peut guère voir ailleurs des choses plus rares & plus précieuses que celles dont je viens de parler; mais il est difficile de voir ce trésor, à moins qu'on n'ait quelqu'accès auprès du procurateur qui en a l'intendance.

Les dehors de l'églife de S. Marc méritent d'être considérés; la façade est gothique, originale & chargée d'un travail considérable; on y voit cinq grands arcs, plein-cintre, soutenus chaçun par deux ordres de petites colonnes, dont le nombre va à deux cent quatre-vingt-douze; il y en a huit de porphyre & les autres de marbre; au dessus de ces arcs est une grande galerie qui règne sur trois côtés

<sup>(1)</sup> Ce fut lui qui reçut ce prince en 1574, lorsqu'il revint de Pologne pour prendre possession du roysume de France : cet événement sut consacré par une inscription placée sur le grand scalier du palais. Hector Joly, Traité de la Ch. des Comptes.

de l'églife, avec une balustrade formée par trois cent soixante-quatre colonnes; au-dessus de cette galerie s'élève un second ordre de cinq grands arcs, plein-cintre, soutenus par des colonnes de porphyre; ces arcs sont ornés de mosaïques & de sculpture, en seuillage, ou guirlandes, avec des figures de prophètes, & chacun est surmonté par une grande statue de marbre; l'arc du milieu, qui surpasse tous les autres, porte la statue de S. Marc, & au-dessous est un grand lion de bronze doré,

qui a sept pieds & demi de long.

Au milieu de la galerie & au-dessus de la grande porte de l'église, sont les quatre chevaux antiques de bronze doré, qu'on attribue à Lysippe. On croit qu'ils furent autrefois sur l'arc de triomphe d'Auguste; Sébastien Erizzo a cru les reconnoître sur une médaille de Néron, qui a pour revers un arc de triomphe surmonté de quatre chevaux. Ceuxci furent placés ensuite sur les arcs de Domitien, de Trajan, de Constantin; ce dernier empereur les fit transporter à Constantinople avec le char du soleil, & les plaça dans l'hippodrome ou cirque des jeux publics; & à la prise de Constantinople en 1206, les Vénitiens les firent transporter à Venise: ils ne paroissent pas plus grands que nature par la manière dont ils sont placés. Pétrarque les a célébrés dans une de ses lettres, en décrivant une fête de la place S. Marc, comme un des plus précieux restes d'antiquité qu'il y ait en Italie; cependant ils ne sont pas extrêmement beaux; ils n'ont pas l'expression & la vie qu'on s'attendoit à y trouver, d'après leur réputation.

Le peuple baise avec vénération un petit morceau de porphyre enchasse dans le pavé du portique de S. Marc; c'est-là que l'empereur Fréderic Barberousse, prosterné aux pieds du pape Alexandre III, reçut en 1177 l'absolution des censures qu'il avoit encourues. Les Italiens révoltés con-

tre cet empereur, qui avoit refusé de faise grace aux Milanois & aux Alexandrins, gagnèrent une bataille:contre lui ; son fils sut pris par les Vénitiens, l'empereur fut contraint de se réconcilier avec le pape, & en même temps de lui rendre les allodiaux de la comtesse Mathilde. Dans la grande salle du palais ducal, où cette histoire est représentée, on voit l'empereur qui se prosterne, & le pape qui lui met le pied sur la gorge ou du moins sur l'épaule; on assure que le pape affecta de réciter à ce moment le verset, Super aspidem & bastlicum ambulabis; l'empereur voulut diminuer un pen de son humiliation, en lui disant que c'étoit à S. Pierre & non à lui qu'il rendoit cet hommage!, non tibi sed Petro; mais le pape lui répondit fièrement, & mihi & Petro. C'étoit le jour de l'Ascension, voilà pourquoi les Vénitiens choisirent cette sête pour célébrer à perpétuité, la victoire qu'ils avoient remportée sur les troppes de l'empereur pour la défense du pape; ce sut aussi le jour qu'on prit pour les éponsailles de la men, par le doge Ziani, car be fut alors que le pape accorda ce privilége à la république, pour montrer le droit qu'elle avoit sun la mer Adriatique : ut omnis posteritas intelligat maris poffessionem'vidoriæ jure vestram fuisse. grup wirth to paid was

# CHAPITE XXXII.

Descripcion du palais ducal de & Marc.

Le palais ducal où réside le doge, & où se tienment tous les conseils, est un vaste édifice gothique, où l'on entre par huit portes, dont quatre sont sur le canal, une sur la grande place, une sur la petite place & deux dans l'église. La porte principale, qui sut commencée en 1439, conduit à une AI2

grande cour, dans laquelle on voit plusieurs statues antiques de marbre, entr'autres Cicéron & Marc-Aurèle; Fréderic Contarini, mort en 1603, les laissa à la république, avec beaucoup d'autres qui sont dans la bibliothéque de S. Marc. Il y a aussi deux statues d'Adam & d'Eve, par Antoine Riccio de Vérone.

Après avoir monté le grand escalier, appelé l'escalier des Géans, l'on trouve des corridors où sont les bouches des dénonciateurs, denunzie secrete, l'une des choses les plus redoutables du gouvernement de Venile, où chacun peut mettre des accufations anonymes contre tout citoyen. L'on entre dans l'anti-chambre de la salle des quatre portes; on voit au milieu du plafond un tableau allégorique, où le Timoret a exprimé la justice qui présente une épée au doge Priuli ; ce tableau est bien empâté de couleur, la tête de la justice est belle. elle est peinte largement, mais la composition du tableau est soible. Dans le vestibule il y a quatre tableaux, dont trois sont remarquables: 10. Jesus-Christ au jardin des Olives, par Paul Véronèse; il est bien composé & les caractères en sont beaux, mais il n'a pas cette belle couleur qui est ordinaire à Paul Vérenèse. 2º. S. Jean l'évangeliste, de François Bassan, bien composé & d'une assez bonne couleur; mais il a poussé au noir (1), 30. L'annonciation des bergers, de Léandre Bassan, soible de couleur & de composition.

Dans la falle des quatre portes, la Vierge avec quelques faints qui l'environnent, et un dage qui l'invoque; tableau donné à la république par le cardinal Contarini, peint d'une manière affez large. L'entrée de Hensi HI à Venife, grand tableau du Vicentino; il est bien composé, assez bien colo-

<sup>(1)</sup> En 1784, on a fait nettoyer & réparer tous les fameux tableaux de la république, par M. Edoas, peintre anglois, qui a rénss à leur rendre leur première fraicheur.

rié, on y voit de belles têres; mais il y a peu de

noblesse, & le point de vue est trop haut.

Vis-à-vis est un grand tableau du Titien, repréfentant la Foi dans la gloire; elle tient une croix, S. Marc l'admire, & le doge, Antoine Grimani, l'invoque; la composition n'en est pas belle, mais la couleur générale en est bonne; la figure de la Foi est sans noblesse, celle de S. Marc est belle, ainsi que celle du doge, les caractères en sont vrais; il y a derrière le doge un beau groupe de soldats. Marc Vecelli, neveu du Titien, ajouta une sigure de chaque côté, mais elles ne valent rien.

Le milieu du plasond est du Tintoret; c'est Jupiter qui conduit Venise dans la mer Adriatique, avec beaucoup de divinités; il est d'une belle couleur, mais il ne plasonne point, la tête de la figure qui représente Venise est belle, mais le Jupiter est

sans noblesse.

A côté de ce tableau il y en a deux autres allégoriques, du Tintoret, l'un représente Junon qui donne son Paon à la ville de Venise; la figure de Junon est lourde & le caractère en est manqué, mais ce tableau est brillant de lumière.

Le second représente Venise qui tient des chaînes & qui terrasse les vices; la figure de la ville est assez belle, ainsi que la couleur du tableau,

mais la composition en est foible.

Dans la salle appelée Anticollegio, un plasond à fresque de Paul Véronèse, représentant Venise sur son trône; la tête de cette figure est gracieuse; il y a dans ce morceau de grandes finesses de tou-

che, mais le plafond a peu d'effet.

Quatre tableaux du Tintoret, représentant, 1°. Vulcain & les Cyclopes. 2°. Mercure apportant la pomme aux déesses. 3°. Ariane couronnée d'étoiles par Vénus en présence de Bacchus. 4°. Pallas qui arrache Mars des bras de la volupté: on reconnoît peu le Tintoret dans ces tableaux, ils se res-

sentent plus de la manière du Palma; en voulant viser à être précis dans son dessin, il s'est refroidi; les têtes de semmes y sont cependant gracieuses.

L'enlèvement d'Europe, il passe à Venise pour un des meilleurs ouvrages de Paul Véronèse; le sujet est le même que dans l'une des chambres de l'académie de peinture à Rome, à quelques changemens près; & du côté de la composition, la critique en doit être la même, ainsi que pour la triple action: Europe y est représentée, 1°. lorsqu'on l'enlève, 2°. passant la mer, 3°. après l'avoir passée. La couleur est fort belle, mais la figure d'Europe manque de noblesse; le tableau est mal placé.

Un grand tableau de Jacob Bassan, qui est à côté, représente le départ d'un villageois; il est dans la basse-cour avec tous les attirails de campagne; ce tableau est très-beau, vigoureux & vrai de couleur; le point de vue en est plus bas que le Bassan n'a coutume de faire, ce qui produit un rrès-bon esset. Au coin de la cheminée, un petit tableau sur pierre, de Paul Véronèse, représentant Moyse saux es de paux ; il est beau, quoique ce

ne soit qu'une esquisse.

COLLEGIO, est la salle où se rassemble le collége, composé des vingt-cinq principaux magistrats, qui traitent du gouvernement interne & externe, des affaires économiques, militaires de l'Etat; nous parlerons plus bas de ce tribunal. Les peintures de cette salle étonnent tous les voyageurs. On voit d'abord sur la cheminée un tableau de Paul Véronèse, dont on jouit mal, mais dont les figures paroissents.

Il y a au fond de la chambre un trône sans dais, & dix places de chaque côté, séparées par des espèces de bras de fauteuils couverts de maroquin.

Au-dessus du trône un tableau de Paul Véronese, représentant Jésus-Christ, la Foi, la Justice, & en-bas le général Sébastion Veniero, victorieux des

Turcs, à genoux devant Notre-Seigneur. Ce tableau est assez bien composé, bien colorié; on y admire de beaux caractères de têtes, singulièrement celui de la Justice; la Religion & le général sont drapés d'une manière vraie; la lumière est bien entendue & le tout est très-harmonieux.

Le plasond en général est beau, il est de Paul Véronese, & reparti en dissérens tableaux; les trois du milieu plasonnent surtout à merveille, principalement quand on les voit de la porte. Le premier, en commençant vers le trône, représente la ville de Venise, entre la Justice & la Paix; il est admirablement bien colorié, & l'esse en est clair & piquant; on y voit de beaux caractères de têtes. Celui du milieu représente la Foi dans le ciel, & au-bas un facrisse: la Foi n'est pas belle; ce tableau à néaninoins le mérite de la couleur & de la fraîcheur.

Le troisième représente Mars & les attributs de la guerre; Neptune avec des amours tiennent des coquilles: on voit dans le fond la tour de la place S. Marc. Ces tableaux sont bien coloriés, ils sont si frais qu'ils semblent sortir du pinceau: on voit que Paul Véronèse a tenu les deux tableaux du sond plus clairs par degrés, afin que la couleur pût appeler également les yeux du spectateur en entrant.

Il y a huit autres tableaux de Paul Véronèse, représentant les vertus morales personnisses par des semmes avec des attributs; ils sont distribués dans le plasond autour des trois dont je viens de parler; les sigures en sont bien composées & drapées avec légèreté, les caractères charmans; on y voit des têtes de demi-teinte, peintes avec une finesse de tons admirable, la couleur en est trèsbelle en général.

PREGADI, c'est le lieu où s'assemble le sénat, composé d'environ deux cent & trente personnes, qui gouverne la république, & décide de la paix

& de la guerre; cette sallé est ornée de belles

peintures.

Le premier tableau à gauche en entrant est du Tintoret; il représente la Vierge qui envoie le rameau d'olivier par un ange, en signe de paix, à un doge qui est à genoux pour le recevoir ; dans le fond est la place S. Marc; ce tableau est sans effet; la gloire en est très-confuse & lourde, en total il est médiocre.

Le second est de Jaques Palma; il représente la ligue de Cambrai dont nous avons parlé; le doge Loredan y paroit soutenu par la ville de Venise, qui tient une épée; devant elle est le lion de S. Marc prêt à fauter sur l'Europe, qui est sous la figure d'un guerrier monté sur un taureau; il tend son bouclier pour parer le coup que la ville veut lui porter; sur le bouclier sont les armes des différentes puissances de l'Europe qui étoient liguées contre Venise. Il y a quelque chose d'ingénieux dans cette allégorie, quoiqu'un peu compliquée: le tableau est bien composé; la figure de la ville est charmante, ainsi que les autres figures qui sont à côté; mais la figure d'homme montée sur le taureau. & qui représente l'Europe, est mauvaise : les deux grands anges qui couronnent le doge, sont dans des attitudes outrées : la couleur de ce tableau est assez bonne.

Le troisième tableau est aussi de Jaques Palma; il représente un doge à genoux; & S. Marc derrière lui, qui le montre à Jésus-Christ dans le ciel: au bas on voit la Religion d'un côté & de l'autre la Justice & la Paix qui s'embrassent; sur le devant une figure de femme représentant l'isle de Candie, le labyrinthe est derrière elle : ce tableau est médiocrement composé, mais assez harmonieux de couleur; les têtes de femmes sont gracieuses.

Le quatrième est encore de Jaques Palma; il représente le doge François Veniero, présentant à

ta ville de Venise les dissérentes villes qui lui apportent des tributs; les semmes en sont très-gracieuses : ce tableau est bien composé & bien peint, c'est le meilleur de tous.

Le cinquième, qui est sur le tribunal, est du Tintoret; il représente Jésus-Christ soutenu par les anges, & accompagné de plusieurs saints, avec deux doges qui l'invoquent; il est dur de couleur, mal composé & saus esset, mais il y a quelques têtes assez belles.

Le fixième sur la porte d'entrée, vis-à vis le tribunal, est un tableau de Palma, représentant Jésus-Christ dans la gloire, la Vierge & S. Marc, & deux doges qui l'invoquent, accompagnés de leurs patrons, S. Jérôme & S. Laurent; la gloire est bien peinte, chaque figure prise en particulier est assez bien composée, quoique la composition générale soit éparpillée & ne soit pas heureuse; ce que l'on peut attribuer à la sorme ingrate du tableau, dont une partie est coupée par la porte.

Le tableau du milieu du plafond est du Titien; il représente la ville de Venise, comme maîtresse de la mer, accompagnée des divinités du ciel & de la mer; on n'y voit point de dessin général : la composition en est consuse, c'est un grand fatras de figures, qui cependant prises en particulier, sont

nimables & bien coloriées.

CHIESETTA DEL COLLEGIO. Il y avoit un tableau du Titien qu'on a transporté dans l'antiehambre de la secrétairerie secrette; il représente les pélerins d'Emais, il est à peu-près semblable à celui de la facristie de la chapelle à Versailles, car il y a peu de changement dans la composition, mais il est insérieur en tout point.

Sur un petit escalier qui monte à cette chapelle, un S. Christophe peint par le Titien, d'une belle couleur, mais d'un dessin incorrect; la tête de

l'enfant Jésus est admirable.

CONSIGLIO DI DIECI, salle où s'assemble ce conseil redoutable, chargé de veiller à la sureté de l'Etat, & qui a sur tous les citoyens un pouvoir absolu.

Au-dessus du tribunal l'adoration des mages, d'Antonio Aliense; grand tableau, consus & médiocré.

A gauche un grand tableau de Léandre Bassa 1, représentant le doge Sébastien Ziani, qui revient triomphant de Fréderic Barberousse; le peintre s'y est représenté avec une fraise, portant un des bâtons du dais, derrière deux cardinaux de la suite du pape : ce tableau est sagement composé, vigoureusement colorié, les sigures même sont assez nobles; elles ont de beaux caractères.

A droite, un tableau du Titien le fils, où l'on voit le pape Clément VII, & l'empereur Charles V, avec plusieurs cardinaux, à l'occasion de la paix d'Italie qui se conclut à Bologne: il y a des caractères de têtes assez bons & assez bien peints.

Dans le plasond le tableau du milieu est de Paul Véronèse, il représente Jupiter qui soudroie les vices; la composition est bien remuée; le tableau est parfaitement beau par la couleur, il est d'un bel accord, mais un peu mou de dessin; cette allégorie convient parfaitement à la destination du confeil des dix.

Junon, qui répand des trésors sur la ville de Venise, beau tableau de Paul Véronèse, bien en plasond ; la Junon est très-belle & bien dessinée, & la tête de la ville bien en perspective & fraîchement coloriée; c'est un très-beau raccourci.

Au-dessus du tribunal, Venise sur un globe, tableau de Zilotti, d'une jolie couleur, & bien drapé.

Dans un autre, ce peintre représente Venise avec les marques de la liberté, dans l'assemblée des dieux; ce tableau est dans le goût de Paul Véronèse.

Un tableau ovale de Paul Véronèse, représentant un vieillard, la tête appuyée sur son coude, avec nne jeune semme à côté de lui; ce tableau est vigoureux de couleur, les têtes en sont très-bien

exprimées.

L'arche de Noé du Bassan: c'est une vaste composition où l'on voit une multitude immense d'animaux peints avec une vérité, une expression, une délicatesse extraordinaires; le velouté des poils, la finesse des plumages, tout y est rendu d'une manière surprenante: on ne trouve de désectueux que le bœus: la composition de ce tableau est un peu confuse, mais cela peut s'excuser en faveur du sujet; le point de vue y est trop grand.

SALA DELLA BUSSOLA: dans le milieu du plafond S. Marc couronnant les vertus théologales, tableau

de Paul Véronèse bien colorié.

CAPI DEL CONSIGLIO; le plasond de cette salle est du Tintoret. On y voit trois dessus de portes du Bassan: la Madelaine & Notre-Seigneur en jardinier, de François Bassan; lésus allant au Calvaire, de Jacques Bassan: celui-ci est un des plus chaudement coloriés: il y a de l'action & de l'expression dans les figures.

SALE ARMATE DEL CONSIGLIO, petit arfenal composé de plusieurs salles; dans l'une il y a trois cent sussis chargés chacun avec une cartouche de six coups; au-dessus sont trois autres salles pleines de

fabres, cuirasses & autres armures.

Dans la troisième salle il y a sur la porte un tableau du vieux Palme, représentant la Vierge, l'enfant Jésus & plusieurs saints: il est très-froid.

Un dessin à l'encre de la Chine, de six pouces de haut, représentant S. Marc assis, & où tout son évangile est écrit; c'est un des meilleurs ouvrages en ce genre, & un de ceux dont le caractère est le plus sin. Deux petits tableaux de Jacques Bassan: l'un est une adoration des Bergers, l'autre un Christ qu'on va mettre au tombeau; ce dernier est sort beau.

#### 420 VOYAGE EN ITALIE.

Une ancienne pièce de velours, où il y a des personnages coloriés qui font le velours, elle est singulière par le travail : ce sont les Perses qui en

firent présent à la république.

Un petit cabinet d'ébène, sur lequel il y a des camées incrustés, dont quelques têtes sont sort belles; au haut un petit bas-relief en camée, représentant Apollon & Daphné changée en lauriers, plusieurs nymphes de ses compagnes effrayées, & des bachantes; les figures sont blanches, & le sond de la pierre gris.

Au fond de cette salle on montre la cuirasse de Henri IV qu'il donna à la république, avec l'armure entière qu'il avoit portée à la guerre; au-dessus est

cette inscription:

Henrici IV & Franciæ & Navarræ regis arma, in eot tantisque & periculis & victoriis hostili sanguine madesacta; immortalis ejus gloriæ triumphus, ac veri & sinceri amoris erga Rempublicam monumentum.

On conferve dans ces mêmes falles une collection de médailles.

SALA DEL GRAN CONSIGLIO; c'est le lieu où se tient l'assemblée générale des nobles, composée quelquesois de sept à huit cent personnes; c'est le corps de la république auquel seul appartient le droit de faire les lois générales qui intéressent la constitution, de changer la forme du gouvernement, de nommer les magistrats qui ne sont pas du corps du sénat, & même quelques-uns de ceux qui en sont, enfin de choisir le doge.

Cette salle a cent & vingt pieds de long & soixante de large; elle est imposante par sa grandeur & par la beauté des peintures. Elle a été peinte en entier par les plus habiles maîtres; & comme on y voit les plus beaux traits de l'histoire de Venise, nous en parlerons avec quelque détail.

Le premier tableau à droite du côté du trône re-

présente le pape Alexandre III, reconnu dans le couvent de la Carità par le doge Sébastien Ziani, accompagné de la seigneurie; dans le second on voit la conférence du pape avec le doge, dans laquelle on décide d'envoyer des ambassadeurs à Frèderic Barberousse: ils sont de Carletto & Gabriello Caliari.

Dans le troissème qui est au-dessus de la première senêtre, le pape donne le cierge blanc au doge & à la seigneurie; ce tableau est de Léandro Bassano; il est bien & d'une bonne couleur.

Dans le suivant qui est du Tintoret on voit les ambassadeurs en présence de l'empereur Fréderic, à qui ils demandent la paix pour le pape Alexandre III au nom de la république; il est assez bien com-

posé.

François Bassan a peint ensuite le doge prêt à s'embarquer sur le rivage de la place S. Marc, recevant du pape l'épée de commandement; ce tableau est heureusement composé & bien colorié, la lumière y est répandue, & a beaucoup d'esset. Sur la seconde fenêtre, le départ du doge sur ses galères est représenté de la main de Paolo Fiammingo.

La batalle navale que le même doge gagna l'an 1176 à Pirano vers Capo d'Istria; l'on y voit Othon troisième fils de l'empereur fait prisonnier & conduit devant le doge Ziani; tableau de Dominique

Tintoret.

Sur la porte qui va dans la falle du scrutin, le doge présentant au pape le fils de l'empereur; le pape pour récompenser ces exploits donne au doge l'anneau avec lequel il épouse la mer; ce tableau est d'Andrea Vicentino.

Le pape donnant la permission à Othon d'aller rejoindre son père pour négocier la paix avec lui; ce tableau est du Palma, il y a de bonnes choses, on y trouve de la couleur & quelques beautés de détail.

D d iij

#### 422 VOYAGE EN ITALIE.

L'empereur Fréderic prosterné devant le pape & lui baisant les pieds au devant de l'église de S. Marc, tableau de Fréderic Zuccheri.

Sur la porte de la Quarantia civil nova; le pape; l'empereur & le doge arrivant à Ancône; les habitans viennent au-devant d'eux, & présentent au pape & à l'empereur deux ombrelles, espèce de parasols à la turque, ou évantails d'étosses riches ou de plumes; le pape donne la sienne au doge, en mémoire de quoi on la porte encore près de lui dans les solemnités; ce tableau est de Girolamo Gambarato.

Vers le coin de la falle & du côté de la place, le pape dans l'église de S. Jean de Latran donnant au doge des étendards blaucs, rouges & bleus, avec les trompettes d'or, & le fauteuil pour les porter dans les solemnités, par Julio del Moro.

En retournant par le côté gauche de la falle on voit le doge Henri Dandolo, la seigneurie & les croisés qui s'unissent par serment pour le recouvrement de Constantinople & de Zara, par Jacques de Chère de Lorraine.

Entre la première & la seconde senêtre, Zara assiégée par terre & par mer; tableau d'André Vicentin.

Au dessus de la seconde senêtre, le peuple de Zara qui vient avec la croix remettre les cless de la ville au doge, par Dominique Tintoret, sils de Jacques ou du grand Tintoret; c'est un des beaux tableaux & des mieux coloriés de ce maître.

Alexis fils de l'empereur Isaac l'Ange Commène, échappé des mains d'Alexis son oncle qui avoit détrôné & emprisonné Isaac, vient demander au doge du secours; ce tableau est de Vicentino. Le suivant représente l'assaut donné à Constantinople, & la reddition de cette ville aux croisés & à Alexis; c'est un tableau du Palma; la composition en est confuse, mais il est bien traité.

Entre les dernières fenêtres Dominique Tintoret a peint la feconde prise de Constantinople, dont l'occasion sut la mort du jeune Alexis l'Ange III, tué par ordre du tyran Alexis Ducas, aussitôt après la mort de son père Isaac l'Ange, le 8 Février 1204. Les historiens disent que les croisés mirent tout à feu & à sang, dépouillèrent les églises, & n'épargnèrent rien pour satisfaire leur vengeance, leur cupidité & leur incontinence; mais le peintre n'est chargé de consacrer que la vertu guerrière, trop souvent ennemie de tout autre genre de vertu; ce sut alors que les Vénitiens eurent dans leur part du butin l'image célèbre de la Vierge.

Dans l'angle voisin, auprès de la première fenêtre qui est du côté de la place, le couronnement de Baudouin fait dans la place de Constantinople avoit été peint par François Bassan; mais il a été resait par l'Aliense: il est sage de composition, & colorié dans la manière de Paul Véronèse.

Entre les deux fenêtres de la façade opposée au tribunal, la victoire du doge André Contarini contre les Génois, peinte par Véronèse.

Au-dessus du trône est un tableau immense de Jacques Tintoret, qui représente le paradis; quoiqu'il l'ait fait dans sa vieillesse, c'est un de ses plus grands ouvrages pour la multitude des détails, & même à certains égards un des plus remarquables pour la persection de l'art; cependant en total ce tableau n'est pas des plus estimés.

Dans le plancher il y a trois ordres de sujets: en commençant par le premier rang du côté de la petite place on voit une figure qui représente la ville de Scutari en Albanie, désendue contre Mahomet, par Scanderberg (George Castriotto chef des Epirotes) & Antoine Loredan qui étoit gouverneur de la ville; il est très-beau, la figure de la ville est charmante. On y a mis cette inscription: Scodra bellice omni

apparatu diu vehementer à Turcis oppugnata, acerrirae

propugnatione retinetur.

François Bassan, sils du célèbre Jacques Bassan, a représenté près de-là une déroute du duc de Ferrare, vaincu par Damiano Moro qui brûla les tours que le duc avoit élevées pour se désendre. Voici l'inscription: Duobus principis Atessini ligneis castellis incendio deletis, insana tertii moles in urbem advehitur. Ce tableau est fort beau, d'une belle couleur & d'un esse admirable. Jacques Tiutoret a représenté la désaite du duc de Ferrare, vaincu la même année par Vittorio Soranzo: Prælio & nobilitate & multitudine captivorum insigne ad Argentam Atessinus princepa superatur.

Le Tintoret a peint dans le suivant la victoire de Jacques Marcello sur les Arragonois: Aragonia cum sociis totius Italiæ armis interitur, Gallipolis admittitur. Plus loin, François Bassan a peint la victoire de Georges Cornaro & de Barthélemi Alviano sur les Allemands: Nec loci iniquisate neque insuperabili pene nivium arcentur Veneti ab inserenda Germanis clade; il est d'une belle couleur, mais moins beau

que celui de la victoire de Ferrare.

Le dernier tableau de cette première suite représente la prise de Padoue par les provéditeurs André Gritti & François Diedo, au moyen du stratagême des chars de soin. Gravissimo ab universa Europa bello Respublica pressa, Patavium dimissum, quadragesima post die, uno aditu impetuque recuperatur. Ce sujet est du Palma, assez bien composé & d'une belle couleur.

En commençant par la porte qui est à la droite du trône on voit dans la partie la plus élevée la prise de Smyrne par Pierre Mocenigo, peinte par Véronèse: Ad cæteras vastationes direptiones que Asiaticas, classis Veneta Smyrnam expugnat. François Bassan a peint le sujet suivant, c'est une victoire des Vénitiens sur Philippe Marie Visconti: Pedite in

equos accepto tranat padum eques Venetus, atque insubres sundit. Le Tintoret a représenté la victoire d'Etienne Contarini sur le lac de Garda: Insubrum in Benaco disjecta classis vertit in sugam duces, superioribus victoriis magnisque regibus captis exultantes. La désense de Brescia par François Barbaro: Calamitosissima ex obsidione, consilio in primis multimodaque præsecti arte Brixia servata.

François Bassan a peint la victoire de François Carmag-ole & de Victor Barbaro sur le duc de Milan: Victi ad Maclodium insubres, ad cæteram vin captivorum ingentem, ipse etiam belli dux in potessatem adductus; ce tableau est vigourensement colorié.

Le Palma dans la dernière partie de cette rangée a exprimé l'entrée de François Bembo dans le Pô, & la prife de Crémone: Amplissimis cum sposiis fluviatilis ad Cremonam de insubre reservur victoria. Ce tableau est plus chaud de composition & de couleur que ne le sont ceux du Palma.

Dans la rangée du milieu que nous avons reservée pour la dernière, Venise paroît élevée sur un trône sous un magnisique baldaquin, couronnée par la victoire, ayant sous ses pieds une proue de galère, environnée de trophées, de captifs, de symboles de villes prises & de provinces conquises. Ce sujet est encore du Palma; la composition en est trèsbelle, mais il est un peu rouge de couleur & lourd de dessin.

Le grand tableau du milieu est du Tintoret; la déesse de la mer Adriatique y paroît entre Cybèle & Thétis, qui marquent l'empire de la terre & de la mer, environnées de plusieurs autres divinités; plus bas est le doge Nicolas da Ponte accompagné du sénat, à qui un lion assé apporte une couroune d'olivier; autour de sui sont les députés qui présentent les tributs, ou les cless des villes soumises à la république : ce tableau est noir, il ne plasonne point, mais on y trouve de belles têtes.

#### 426 VOYAGE EN ITALIE:

Le célèbre ovale de Véronèse est près de-là. Venise est élevée sur les nuages dans la posture la plus majestueuse, couronnée par la gloire, accompagnée de la renommée, & ayant autour d'elle l'honneur, la paix, l'abondance & les grâces; des peuples de tous les pays la contemplent avec admiration; des guerriers lui amènent de toute part des dépouilles & des trophées: l'idée générale de ce tableau est aussi belle que l'exécution est admirable, & les détails ingénieux; il est d'une belle couleur & trèsharmonieux: il y a dans la demi-teinte des têtes d'une très-grande beauté; on reconnoît sa manière dans les détails de ce tableau; mais la couleur en est un peu noire, ce qui ne lui étoit pas ordinaire. Véronèse l'a gravé lui-même.

Une espèce de frise qui règne dans la partie supérieure de la muraille contient une partie des portraits des doges de Venise, saits la plupart de la main du Tintoret, parmi lesquels on a laissé vide la place du doge Marin Falier, qui sut décapité en 1355 pour montrer à tous les ambitieux qu'une conspiration contre l'Etat peut conduire le prince même entre les colonnes de S. Marc; au lieu du portrait on y a écrit son histoire; la suite de ces portraits est dans

la falle suivante.

Il y a encore au-dessus des fenêtres quelques symboles de vertus, & des peintures de quelques actions célèbres.

SALA DELLO SCRUTINIO est celle où le sénat s'assemble pendant la tenue du grand conseil, pour faire l'élection des sujets qu'il faut proposer pour les charges; cette salle renserme onze grands tableaux le long des murs; voici les principaux: Le premier tableau à gauche en entrant par la grande porte représente le combat naval des Dardanelles, donné en 1656, peint par le cavasier Liberi; la composition est assez heureuse & se débrouille facilement; les sigures sont trop rouges & incorrectes,

mais on y distingue un esclave tuant un Turc, fort connu sous le nom de Schiavo del Liberi.

Le quatrième est du Tintoret, c'est le combat & la prise de Zara; il est bien composé & d'une couleur vigoureuse, mais on n'y trouve pas un parti pris pour la lumière; il embrasse beaucoup de terrain; le point de vue en est trop haut; son principal mérite est le seu de la composition.

Le premier tableau à droite est le siège de Venise, par Pepin fils de Charlemagne; il est de Vicentino, on y trouve de la couleur, mais il est mal dessiné.

Le quatrième est la prise de Tyr, d'Antoine Alliena; il y a du mouvement dans la composition.

Au-dessus du tribunal est un grand tableau du . Palma, représentant le jugement universel; il y a de beaux détails, il est généralement bien peint & des meilleurs de ce maître, mais il manque un peu d'effet.

Dans le plafond l'ovale au-dessus du tribunal est de François Bassan; il représente la prise de Padoue pendant la nuit; l'esset en est bien rendu, & il est bien de plasond; le sujet n'étoit cependant guère propre pour la place où est ce tableau.

Dans l'ovale du milieu, la victoire remportée par Marco Gradenigo dans le port de Trapani en Sicile; l'effet en est assez heureux; il est de Camille Ballini. Le troisième ovale est la désaite des Pisans dans le port de Rhodes, peinte par André Vicentini; il est d'une assez bonne couleur.

Une partie du grand édifice que nous venons de décrire est couverte de cuivre ou de plomb en grosses pièces; & c'est entre les voûtes & les plombs que sont les prisons terribles de l'Etat. La chaleur que contractent les plombs en été fait souvent mourir ou devenir soux ceux qui ont le malheur d'y rester long-temps; aussi l'on ne connoît rien de

plus redoutable que d'être mis Sotto i Piombi. On parloit beaucoup à Venise, en 1765, d'un jeune Priuli qu'on y avoit rensermé, & qu'on croyoit y être pour sa vie, après beaucoup de travers qui blessoient sa famille & celle de sa semme, c'est-à-dire, la maison Mocenigo; mais on m'assure qu'il n'y étoit que pour dix ans, qu'il est sorti, & que les sujets de sa détention n'étoient pas aussi graves qu'on l'avoit dit.

Il y a aussi sous le palais ducal d'autres prisons, également terribles par l'obscurité, l'humidité, le

manque d'air.

Mais ce sont-là les prisons qui sont in pænam, plutôt que in custodiam; il y en a d'autres pour les prisonniers ordinaires, qu'on appelle Prigioni nove, bâties en 1589; elles ne sont séparées du palais que par un canal; le pont qui y conduit s'appelle Ponte de' Sospiri, parce que c'est celui par où passent les criminels que l'on conduit devant les juges. Il y a aussi dans le même bâtiment un tribunal criminel, composé de six magistrats qui jugent principalement les crimes de vols, & qu'on appelle Collegio de' Signori di nette al criminale. Nous parlerons de ce bâtiment dans un instant.

## CHAPITRE XXXIII.

### De la place S. Marc & des environs.

La place S. Marc, la seule pour ainsi dire qu'il y ait à Vénise, ou du moins la seule qui soit grande & ornée, est le centre des plaisirs du carnaval, le lieu de la promenade, des casés, des bateleurs, des sêtes, des jeux, le rendez-vous de la noblesse & de la bonne compagnie, des étrangers, des nouvellisses, des plaideurs: elle est environnée de

portiques; & comme elle retourne à angles droits du côté de la mer, elle forme comme deux places différentes qui se joignent; elles ont en tout sens quatre-vingt toises de longueur; la plus petite s'ap-

pelle Piazetta.

Les deux colonnes de granite qui terminent la petite place au midi du côté de la mer, furent apportées de Grèce l'an 1174; quoiqu'elles ne soient pas belles & que les chapiteaux soient gothiques. elles donnent un air très-noble à cette place; l'une porte le lion de S. Marc, sur l'autre est une statue de S. Théodore, armé & monté sur un crocodile. C'est entre ces colonnes que se font les exécutions des criminels (1); on les faisoit autrefois dans la place de S. Jean Bragola, qui est à trois cent toises de-là du côté de l'arsenal; & il me semble qu'on devroit écarter les spectacles honteux & révoltans pour l'humanité, des endroits que l'on destine au plaisir. Au reste, le coup-d'œil de cette place est admirable, furtout quand on arrive par le canal de la Giudeca en venant de Ferrare.

LE BROGLIO est la partie de cette petite place où les nobles se rassemblent tous les matins pour parler de leurs affaires; cela comprend le portique qui est sous le palais de S. Marc & un tiers de la place du même côté; mais s'ils y vont l'après midi, ils se placent de l'autre côté sous le portique de la première asse des procuraties neuves, & dans l'autre tiers de la place, pour être à l'abri du solcil couchant: l'usage étoit autresois que le peuple s'éloignoit du Broglio quand les nobles y étoient assemblés, & l'on avoit soin d'en prévenir les étran-

<sup>(1)</sup> On dit que l'architecte avoit demandé pour récompense la permission de donner à jouer entre les deux colonnes; il en résulta tant d'abus, qu'on désendit le jeu; & pour rendre cet endroit plus redoutable, on en fit le lieu des exécutions. Mais celles des nobles, quand il y en a eu, se sont faites entre les deux petites colonnes, qui sont devant la petite porte Saint-Marc for la Piezetta.

gers; mais on ne faisoit point retirer pour cela ceux qui y seroient demeurés quelque temps sans indiscrétion marquée. Il y a peu d'endroits où l'on montre autant de politesse qu'à Venise: les nobles de la première distinction sont accoutumés à faire de prosondes révérences, & à marquer beaucoup d'égards aux patriciens les moins importans, sans quoi ils ne parviendroient point aux grandes places; s'il y en a un qui paroisse un peu moins complimenteur, on dit qu'il est duro di schina, qu'il n'a pas encore les reins assez souples, & il court risque d'attendre plus long-temps qu'il n'auroit sait sans cela. Cette habitude donne aux Vénitiens un air très-poli, même pour les étrangers.

A l'extrémité méridionale de la petite place, on remarque la prison dont j'ai parlé, qui est sur le canal de la Giudeca à côté du palais du doge; c'est un bâtiment de Sansovino, composé d'un soubassement divisé en sept grandes arcades, dont seulement les pieds droits font trop maigres. Ce soubassement est couronné d'un entablement qui est d'un bon caractère; l'étage au-dessus, qui est en croisées quarrées, décorées de chambranles, & de frontons alternativement ronds & triangulaires. est orné de colonnes doriques demi-engagées, élevées sur des piédestaux, & couronnées d'un très-bel entablement, enrichi de confoles. Ce bâtiment est d'une très-jolie masse & très-pur dans les détails; mais il n'a point le caractère que semble exiger une prison.

Une des faces gothiques du palais ducal règne le long de la petite place; mais la face opposée de cette place est décoré d'un grand & beau bâtiment, de Sansovino, dont une partie contient la bibliothéque. La décoration du bâtiment est fort bonne; c'est un ordre de colonnes doriques surmonté d'un autre ordre de colonnes ioniques; les galeries, qui sont dans l'ordre dorique, y sont trèsbien; les arcades en sont d'une belle proportion & enrichies de figures sur les archivoltes; l'entablement en est très-mâle & la distribution des triglyphes est la plus exacte qu'on puisse voir. Les croisées du second ordre sont en arcades, soutenues par de petites colonnes ioniques cannelées; les archivoltes sont ornées comme dans l'ordre dorique, & l'entablement est d'une force extraordinaire pour un ordre aussi léger; il eût été à désirer qu'on eût fait la frise beaucoup moins haute: mais on peut dire en général que l'architecture de cet édifice est mâle, riche, & qu'elle a beaucoup de relies.

On monte à la bibliothèque par un escalier assez beau quoiqu'un pen sombre, mais bien bâti & voûté. Elle est composée de trois chambres. La première, qui sert d'anti-chambre, renferme une grande quantité d'antiques, de marbres, bronzes. statues, vases, bustes, reliefs. La seconde pièce est une grande galerie, où sont les livres imprimés: elle est ornée de fort beaux plasonds. Il y a une autre chambre à côté où sont encore quelques collections de livres rares & des manuscrits. Il faut demander au bibliothécaire le livre des dessins des antiques, fait par les soins du sénateur Zanetti, & du procurateur Tiépolo, auquel on a joint un petit livre qui met au fait des différens antiques & de leur sujet; je parlerai encore de cette fameuse bibliothèque dans le chapitre de la littérature.

La Zecca, ou la monnoie, est attenante à la bibliothéque; la face sur le grand canal est de San-sovino, composée de trois ordres: on y voit un rezde-chaussée toscan où il y a neuf arcades; le premier étage est décoré d'un ordre dorique en colonnes, & le second d'un ordre ionique: tout ce bâtiment est traité d'un goût rustique, à bossage & resends; il est d'une très-belle masse & d'une bonne proportion dans ses dissérentes parties.

La grande place est fermée du côté du midi par

une aîle des procuraties neuves, qui règne jusqu'à l'église de S. Géminien, & du côté du nord par les procuraties vieilles qui ont la même longueur. depuis S. Géminien jusqu'à l'horloge qui est en face de la Piazetta; du côté du levant la place est terminée par le portail de S. Marc.

Les procuraties vieilles sont un bâtiment gothique, tout en arcades, soutenues sur des pieds droits & des colonnes; mais les procuraties neuves, qui sont vis à-vis & de l'autre côté de la place, sont très - belles; c'est une décoration de Sansovino comme dans la petite place; Scamozzi a ajouté un troisième ordre corinthien, où il a pratiqué des croisées quarrées, bien proportionnées & richement décorées par de jolies colonnes qui soutiennent les frontons. La dégradation des entablemens de cette façade est très-belle, & on peut dire que c'est un »bâtiment de la plus grande magnificence & du meilleur goût : sous ces portiques il y a une mulgitude de cafés, où tout le monde se rend sur le soir; dans plusieurs il y a des salles sur le derrière & un grand nombre de petites cellules; on s'y. rassemble deux à deux, ou quatre à quatre jusqu'à l'heure du spectacle ou du souper.

On peut voir dans les nâtimens appelés Procuratia de sopra, Procuratia de citra & de ultra quelques portraits faits par le Tintoret, le Titien & autres

peintres célèbres.

En face de l'église S. Marc & à l'autre extrémité de la place on voit la petite église de S. Géminiano, d'une assez bonne architecture; cette église qui étoit beaucoup plus grande a été abbattue en partie pour rendre la place plus régulière, & la démolition donna lieu à l'interdit sous Paul V en 1606, qui causa bien des troubles à Venise. On dit communément que le doge y vient une fois l'année en cérémonie, promettre au curé de lui faire bâtir une église magnifique, mais sans fixer le temps où cette promeile

messe s'accomplira. Ce qu'il y a de vrai, c'est que le doge donne un sequin au curé; peut-être comme un cens pour le terrain qui dépend de l'église.

On voit dans la facrissie le tombeau du fameux Law, contrôleur-général, sur lequel est une pierre

en losange où l'on a mis ses titres.

Le clocher de la place S. Marc est une tour quarrée, très-haute, dont l'extrémité finit comme dans nos clochers, & d'où l'on a une très - belle vue; au lieu d'y monter par un escalier, on y monte par de petites terrasses rampantes qui vont d'une face à l'autre, & sont séparées chacune par une ou deux marches au tournant.

## CHAPITRE XXXIV.

# Quartier S. Marc.

LA division ordinaire de Venise est en six parties. qui font Seftier di S. Marco , Seftier di Caftello , Seftier di Canareggio, di S. Polo, di S. Croce, di dorfo duro. La marche que j'ai fuivie pour parcourir Venise avec méthode n'est pas précisément conforme à la distribution des quartiers, mais elle en approche un peu à mon objet étant de faire le moins de chemin possible. & de voir tout dans l'ordre direct; pour cela je commence par la presqu'isle de S. Marc qui est renfermée de trois côtés par le grand canal, & qui fait à-peu-près le Sestier di S. Marco. A droite de S. Marc, c'est-à-dire, au levant, on trouve d'abord S. Zacharie; près de cette église est la Fusta, qui est une galère toujours prête pour la défense du palais depuis la conjuration de Bajamonte Tiepolo. Elle est montée d'environ cent rameurs; c'est le noviciat des galériens.

S. ZACCHARIA, belle église des Bénédictines; Tome VI. E e

les religieuses y sont toutes filles de patriciens. Dans. une aristocratie, où la noblesse étant fort nombreuse ne peut être toute riche, on a besoin d'un asile où elle puisse déposer honorablement les filles qu'on ne peut marier. La fondation de ce couvent remonte à l'année 817. L'empereur Léon l'Arménien y contribua, aussi-bien que le duc Giustiniano Participazio, & le doge va chaque année le jour de Pâques visiter cette église en grand cortége, & complimenter l'abbesse. La façade est en marbre, l'architecture est dans le goût de l'antique, & ornée d'une flatue de S. Zacharie par Alexandre Vittoria; le mausolée de ce célèbre artiste est dans l'église; il est orné de trois figures qui représentent les trois arts où il a excellé, peinture, sculpture, architecture, & au milieu son portrait sculpté par luimême.

Le grand autel est enrichi de porphyre, de marbre serpentin, & autres ornemens précieux. Au second autel à gauche on voit une Vierge assise, tenant l'ensant Jésus, & ayant à ses pieds un ange qui joue du violon; d'un côté S. Pierre & Ste. Catherine, & de l'autre S. Jérôme & Ste. Agathe: ce tableau sut fait par Jean Belin en 1505; c'est son plus bel ouvrage; les têtes en sont très-belles, les caractères bien variés; il est frais de couleur; il a de grandes sinesses de tons; le dessin est pur, mais un peu sec pour le temps présent; il est aussi d'une composition trop symétrique. On est redevable à ce maître d'avoir sait le premier des progrès rapides du côté de la couleur, & d'avoir commencé à sortir de la sécheresse des peintres qui l'avoient précédé.

Dans la facristie est un fameux tableau de Paul Véronèse qui représente la Vierge, l'enfant Jésus & S. Joseph; le petit S. Jean est sur un piédestal & s'appuye sur la main de S. François, qui montre ses stigmates; on y voit encore Ste. Catherine & S. Jérôme; ce tableau est très-beau de couleur, & les caractères sont admirables; la Vierge est trèsbelle, mais posée un peu haut dans le tableau; probablement parce que le sujet avoit été donné: les draperies sont belles, & il y a un bon caractère de dessin, la partie basse du tableau est la plus heureusement composée; on y admire la tête de S. Jérôme qui est parfaite, & le profil charmant de Ste. Catherine; elle est très-joliment coëssée avec les cheveux nattés à l'italienne, entrelacés d'une chaîne de perles; le petit Jésus cependant n'est pas correctement dessiné. Les religieuses de ce couvent sont les bonnets de cérémonie du doge, & le jour qu'il va les visiter, il fait porter devant lui sur un coussin celui qui sert au couronnement, & qui est enrichi de pierres précieuses.

LA PIETA se trouve en descendant sur le rivage voisin, appelé Riva de gli Schiavoni, c'est une espèce d'hôpital pour les enfans-trouvés, administré par une compagnie de nobles & de négocians; le sénat l'a pris sous sa protection, & y va faire la visite le dimanche des Rameaux. Le grand autel est garni de pierres dures & d'ornemens d'un bon goût; on voit dans cette église un plasond du Tiepolo; mais ce qu'il y a de plus remarquable c'est une excellente musique, exécutée par les filles

de la maison.

Il y a trois autres conservatoires pareils, dont nous parlerons dans le chapitre des spectacles; ou entretient environ cent filles dans chacun, & l'Etat donne à-peu-près cent livres pour chacune. Elles vont dans les concerts particuliers & viennent dans les campagnes. Il est permis de les voir dans la maison & de leur faire du bien; on y reçoit des pensionnaires qui ne paient pas plus de cent francs par an, mais qui sont obligées de travailler aussi pour la maison.

IL SEPOLCRO, églife de religieuses, où est une spèce de montagne de marbre, sous laquelle est

E e ij

représenté un sépulcre semblable à celui de Jésus-Christ à Jérusalem; il sut construit en 1484, treize ans après la prise de Negrepont par les Turcs, en conséquence du vœu que firent deux dames Vénitiennes de se consacrer à Dieu si elles échappoient aux Turcs.

Près de cette églife, du côté de S. Marc, on voit la maison du confesseur des religieuses, dans laquelle habita jadis le célèbre Pétrarque, lorsqu'il vint à Venise comme envoyé du duc de Milan; mais ces deux objets sont peu remarquables.

Revenons du côté de S. Marc pour visiter le reste du quartier, en suivant d'abord le grand canal.

PALAZZO CORNARO, della Casa grande, situé sur le grand canal, est de l'architecture de Sansovino : ce bâtiment est d'une bonne masse; il est composé d'un soubassement sur lequel on a élevé deux ordres, ionique & corinthien; le soubassement qui est tout en resends est percé dans son milieu de trois arcades un peu hautes, & de trois croisées de chaque côté, qui sont bien ajustées. Au-dessus de ces croisées, il y a des mésanines trop grandes par rapport à ces croisées : la corniche du soubassement est très-belle; toutes les croifées du premier & du fecond étage font en arcades ; il auroit été à désirer qu'elles eussent été toutes de la même largeur, mais les trois du milieu sont de meilleure proportion étant les plus larges; les ordres de ce bâtiment deviennent en général un peu petits, ce qui fait que l'entablement supérieur, qui couronne tout l'édifice, assomme le premier ordre corinthien sur lequel il est posé.

Le palais MOCENIGO est au tournant du canal, à l'endroit où communément les courses de gondoles commencent & finissent; près delà est le théâtre S. Samuel, ainsi nommé à cause du voissent

nage de l'église S. Samuel.

PALAZZO GRASSI, dans la contrada di S. Sa-

muel, contient une belle collection de tableaux; une Vénus du Titien semblable à celle de la tribune de Florence, belle & mieux conservée; on dit qu'elle représentoit la maîtresse d'un duc de Ferrare: c'est un des chess-d'œuvres du Titien.

L'enlèvement d'Europe, de Paul Véronèse; la figure d'Europe est charmante; elle est appuyée d'une main sur une de ses suivantes, & de l'autre tient la corne du taureau; une autre suivante met une couronne de sleurs sur la tête de l'animal; ce tableau est sin de tons, très-harmonieux & d'une couleur belle, mais il est en général un peu soible.

Diane & Actéon changé en cerf, tableau de

Paul Véronèse bien colorié.

La Piscine miraculeuse, du même, où il a pris un parti singulier en jetant sa composition toute d'un côté, mais qui d'ailleurs est très-beau.

La naissance de Jésus-Christ annoncée aux bergers, tableau de Jaques Bassan, bien composé &

vigoureusement colorié.

La parabole de la poutre & de la paille, par

le Feti, joliment colorié.

Deux vieillards de Vandick, dans ses premiers temps, dont l'un a la barbe rousse; ils ont de trèsbeaux caractères; trois tableaux du Guerchin; la peinture, Samson & Dalila, & une Ste. Cécile; ces trois tableaux sont d'une couleur très-vigoureuse, mais les plis des draperies sont maniérés.

Une femme tenant un panier de fruits; tableau de l'école de Raphaël, où il y a de la vivacité de

couleur, mais dont les mains sont sèches.

Le repas du Pharisien, par Rubens, tableau bien composé; la Magdelaine y est bien peinte & fraîchement coloriée, mais le caractère en est bas; la jambe du Christ qu'elle baise est incorrecte, & les sigures du dernier plan sont trop vigoureuses, ce qui empêche ce tableau de prendre tout l'ensoncement qu'il pourroit avoir.

E e iij

Un petit amour du Guide, peint avec fraîcheur. David qui apporte la tête de Goliath & les Israëlites qui vont au-devant de lui; tableau du Guerchin, vigoureusement colorié, mais où il y a des incorrections & des maigreurs dans le dessin.

Le triomphe de Galathée, du Schiavone; tableau long, dont la composition tient du bas-relief antique, il est sans intelligence de clair-obscur, mais les figures des femmes nues sont bien coloriées; les ombres ont en général poussé au noir.

S. STEFANO, église d'Augustins, ornée de plusieurs beaux mausolées; au-dessus de la porte on voit celui de Dominique Contarini, dont la réputation lui mérita du roi de France la concession des fleurs de lys dans ses armes. C'est-là aussi que sut enterré le doge André Contarini, sous lequel les Vénitiens employèrent, pour la première fois en 1380, suivant quelques auteurs, l'artillerie qui avoit été imaginée en Allemagne quelques années auparavant.

Au milieu de l'église sont les trophées en bronze de François Morosini, grand capitaine, qui conquit la Morée sur les Turcs; il mourut en 1694.

'Sur la porte qui est du côté de S. Vital, on voit la statue en marbre de Barthélemi Alviano, mort en 1515, qui obtint par son courage la noblesse de Venise, & l'inféodation du château de Pordenone; fon oraison funèbre sut faite par André Navagero, noble Vénitien, qui étoit un jeune homme trèséloquent.

Dans le cloître de l'église, on voit des peintures à fresque du Pordenone; le tombeau de Novello da Carrara, dernier seigneur de Padoue, où il n'y a d'autre inscription qu'une N, dans laquelle sont places un P & un T; on remarque aussi le tombeau du cavalier Ridolfi, habile peintre, qui a écrit lui - même la vie des peintres célèbres, ceux de Viviano Viviani, grand médecin, & de

quelques autres personnages distingués.

PALAZZO PISANI, remarquable par une belle collection de tableaux; le principal est la famille Darius à genoux devant Alexandre, grand & bel ouvrage de Paul Véronèse, qu'il laissa roulé sous son lit, en reconnoissance de ce qu'on lui avoit donné assile dans une affaire qu'il avoit eue. On m'écrit que ce tableau a été vendu; cependant M. Blak m'assure l'avoir vu en 1784.

S. FANTINO, église paroissiale qui passe pour être de l'architecture de Sansovino; elle est bâtie à la romaine, en belles pierres quarrées; les incrustations de beaux marbres, les pierres dures, les figures de bronze, les bas-reliefs qui ornent cette église en sont un objet de curiosité; il y a deux grands tableaux du Palma, un sur la porte, & l'autre sur un autel; celui-ci représente un Christmort.

SCUOLA DI S. FANTINO, confrérie de S. Jérôme, dont le principal objet est d'assister les criminels condamnés à mort; l'église en est très-ornée, il y en a un autel qui est tout en pierres de touche, orné de statues de bronze, d'Alexandre Vittoria. Dans la chapelle supérieure, il y a sur l'autel une Vierge & un S. Jérôme, ouvrage du Tintoret; il

a été gravé par Augustin Carrache.

Le plasond est du Palma, & c'est un de ses plus beaux ouvrages; ce plasond représente une assomption, avec les apôtres, S. Jérôme, & les portraits du Titien & de Vittoria; le Palma s'y est peint lui-même avec sa semme, & plusieurs musiciens célèbres. Les huit sujets de la vie de S. Jérôme qui sont sur la muraille sont aussi du Palma; il y a encore plusieurs peintures du Zanchi. Voyez Boschini, p. 181.

PALAZZO GRIMANI a San Luca, sur le grand canal, est de l'architecture de San Michele; il est décoré de trois ordres corinthiens: le premier en pilastres cannelés, les deux autres en colonnes, les arcades du rez-de-chaussée sont un peu trop hau-

E e iv

tes, & celles des deux ordres supérieurs, beaucoup trop larges; on peut dire en général que ce bâtiment est trop perce; les entablemens, quoique dissérens de proportion, ne sont point mal & sont profilés avec pureté. Il semble que le troisième

ordre ait été fait après coup.

S. Luca, église paroissiale, située au centre de Venise: on y voit sur le grand autel un tableau de Paul Véronèse fort beau, mais qui est bien gâté; il représente S. Luc, qui après avoir fait le portrait de la Vierge (placé dans le coin du tableau) l'admire dans la gloire; il est appuyé sur son bœuf: devant lui est un prêtre qui tient une crosse; ce tableau est un des mieux peints & des mieux touchés de Paul Véronèse, les têtes de S. Luc & de la Vierge sont fort belles. Des deux côtés sont deux tableaux de Benefatto, neveu de Paul Vércnèse; dans l'un des deux qui représente la cène de Jésus-Christ, on voit un homme debout avec. une barbe, c'est le portrait de l'Aretin, cet écrivain fameux dont nous avons parlé ci-dessus. On dit qu'il est enterré dans cette église sous la chaire du prédicateur; il y avoit dans l'ancien bâtiment une urne de marbre sur son tombeau, qu'on a ôtée dans le temps de la reconstruction. On montre près de l'églife une petite maison où il habitoit.

L'arbre qui est planté sur la place de S. Luc, sert à arborer l'étendard des peintres de Venise, dans

certaines occasions.

S. SALVADOR, église de l'architecture de Tullio Lombardi, célèbre architecte dont on voit la figure en marbre dans le cloître. Cette église est une des plus remarquables qu'il y ait à Venise; sur le fronton l'on voit Adam & Eve, belles figures nues. Il y a sur le grand autel un tableau du Titien, c'est une transsiguration, mais la couleur en est perdue; sur un autre autel, on voit une annonciation du même maître, qui passe pour un de ses meilleurs

ouvrages: on prétend qu'il en étoit lui-même si content, qu'il écrivit au bas Titianus fecit; il a été gravé par Cornelio Corte; ce tableau est en esset bien composé, la gloire en est bonne; mais la tête de l'ange n'est pas belle, & celle de la Vierge a peu de noblesse, quoiqu'elle ne manque pas d'expression. Ce tableau n'est pas mal empâté; les draperies en sont bien traitées; cependant il y a des connoisseurs qui le mettent au nombre des derniers ouvrages de ce maître. Cette église renserme des statues de Sansovino, de Vittoria, de Campagna, &c.

Le tombeau de Catherine Cornano, reine de Chy-

pre, est devant la porte de la sacristie.

Le mausolée du doge François Venerio, qui mourut en 1556, est orné de deux figures de marbre, du Sansovino; celui des deux doges Priulli, qui succédèrent à Venier, est remarquable par sa structure & la richesse de la matière; on y voit des ornemens en pierres de touche & des chapiteaux de bronze qui sont un esset très-riche.

C'est aux environs de cette église & du pont de

Rialto que logent la plupart des étrangers.

LE PONT DE RIALTO, est un des beaux ouvrages qu'il y ait à Venise; il est très-fameux, & véritablement assez bon pour l'architecture; il est formé d'une seule arche qui a quatre-vingt-neuf pieds d'ouverture, & composé de gros blocs de marbre, ou de pierre d'Istrie, qui ressemble beaucoup à du marbre; il est décoré d'une corniche, d'un bon profil, & d'une balustrade par-dessus; sa largeur est de soixante-dix pieds; elle est assez grande pour que les boutiques, placées des deux côtés, n'embarrassent pas le passage public, pour lequel il y a trois rues auxquelles on monte par de beaux escaliers; l'une des rues est au milieu, les deux autres sont entre les boutiques & les parapets. Ces boutiques nuisent à la beauté de ce pont ; les connoisseurs trouvent qu'elles ne ressemblent à rien, quoiqu'elles soient bâties

#### 442 VOYAGE EN ITALIE.

en marbre. Sur le milieu du pont est un grand arc, orné de quatre statues, de Campagna: la Vierge, l'ange Gabriel, S. Marc & S. Théodore, protecteurs de Venise; on y voit aussi les armes du doge Cicogna, sous lequel le pont sut bâti entre 1588 & 1591.

# CHAPITRE XXXV.

Partie orientale de Venise, entre Rialto & l'arsenal.

Après avoir parcouru le quartier de S. Marc, nous passons à celui de l'arsenal, qui est à la partie orientale de la ville, & qu'on appelle Sestier di Castello; mais en partant du pont de Rialto, notre chemin fournit plusieurs objets de curiosité, sur lesquels nous nous arrêterons.

I MIRACOLI, église de Ste. Claire, revêtue endedans & en-dehors de marbres sins, avec beaucoup de serpentin & de porphyre; on voit au-dessous de l'orgue quatre enfans dans deux bas-reliefs de marbre, qui surent transportés de Ravenne à Venise, & qu'on dit être de Praxitèle, sculpteur Athénien, si célèbre dans l'antiquité.

Près de cette église est la maison où habitoit le Titien, le plus grand peintre de l'école Vénitienne; mais personne dans le quartier ne la connoît. Nous parlerons du Titien dans le Chapitre des arts.

Sur la place de S. Jean & de S. Paul on voit une statue équestre en bronze, de Barthelemi Colleone de Bergame, général des troupes de la république; c'est la seule statue que l'on ait élevée dans cette ville: on dit qu'il institua la république pour son héritière à cette condition. Il y est représenté plus grand que nature, de la main d'André Verocchio Florentin. Colleone mourut en 1475, & sa vie a

été écrite par Pierre Spino son compatriote. On a mis sur le piédestal des armes parlantes, malgré leur indécence, qui ne permet pas de les nommer, mais que le nom du héros rappelle assez : cette figure est sur un piédestal orné de six colonnes composites, qui supportent un entablement, tout cet ouvrage est médiocre; la figure surtout est mal à cheval.

SANTI GIOVANNI E PAOLO, église de Dominicains, dont l'emplacement leur sut donné par le doge Jacques Tiepolo en 1234, treize ans après la mort de S. Dominique: c'est une église gothique, dont la voûte est très-élevée. Le grand autel est des plus riches qu'il y ait à Venise, par les marbres précieux dont il est composé, le tabernacle est placé sous un arc soutenu par dix grandes colonnes, avec deux anges qui portent chacun une petite châsse dorée, où sont les reliques des deux saints.

Dans la seconde chapelle à gauche, le martyre de S. Pierre, Bénédictin, par le Titien, le plus beau tableau de cet auteur qui soit à Venise, & surtout un des mieux dessinés; il est plein d'expression & d'une belle couleur. La scène est dans une sorêt, S. Pierre est renversé, son compagnon s'ensuit & témoigne une vive douleur; en haut, sont des anges avec la couronne du martyre : ce tableau a été restauré en 1776.

Au-dessus de la porte de la sacristie est le mausolée du Titien; il y a trois bustes enchassés dans un tableau où le Palma a peint deux renommées sonnant de la trompette: le buste du Titien est le plus élevé, les bustes des deux Palma sont au-dessous; ce mau-

folée est mal éxécuté pour la sculpture.

La chapelle du Rosaire, qui est à gauche, & presque séparée de l'église, contient aussi un autel trèsriche, avec une coupole soutenue par quatre belles colonnes, une autre statue de la Vierge, & plusieurs autres qui sont de Vittoria & de Campagna, les quinze mystères du Rosaire sont en bas-relief autour

de la chapelle; vis-à-vis de l'autel on voit un grand tableau du Tintoret, représentant Jésus crucifié, la Vierge aux pieds de la croix avec S. Jean & d'autres faints: ce tableau est sans esset, mais il y a de trèsbelles têtes; il est colorié avec beaucoup de chaleur.

Le tableau du milieu du plasond est encore du Tintoret, & représente la Vierge dans le ciel au milieu

de plusieurs saints & saintes; il est assez bon.

Tous les autres tableaux du plasond, ainsi que les cinq tableaux du second rang à gauche, sont de Jacques Palma, & renserment de sort bonnes choses; c'est un des peintres de l'école vénitienne dont on

doit faire le plus de cas après le Titien.

En rentrant dans l'églife, au sortir de la chapelle du Rosaire, on trouve dans la seconde chapelle de la croisée un tableau de Léandre Bassan, représentant la Vierge, S. Dominique & plusieurs saints aux pieds de la Ste. Trinité; il est mieux composé que ceux de Jacob Bassan, mais colorié plus soiblement.

A la première chapelle après la croisée à droite, qui est la cinquième des bas-côtés, un plasond de Piazetta, représentant S. Dominique reçu dans le ciel par des anges qui font un concert; la machine générale en est mal composée, la lumière papillote partout, & la couleur en est fausse; mais il y a dans le bas un groupe de Dominicains fort beau, bien composé, & parsaitement de plasond, singulièrement les deux sigures debout, qui étoient difficiles à mettre en perspective, la voûte étant peu concave.

Dans la quatrième chapelle à droite, deux saints du même ordre, qui passent miraculeusement la mer, en marchant sur les ondes; tableau de Léandre Bassan: il s'y est peint de profil avec un bonnet & un petit manteau blanc; c'est un des meilleurs tableaux de ce peintre. A la troisième chapelle, un Christ en croix avec une gloire d'ange autour de lui; la Madelaine & S. Louis aux pieds de la croix, par le cavalier Liberi; ce tableau est d'une belle couleur,

d'une composition ingénieuse, assez bien dessiné, & de la meilleure manière de ce maître.

A la première chapelle, tonjours à droite, un tableau de Jean Belin, peint sur bois, représentant la Vierge & plusieurs faints & faintes; il est bien desfiné, on y voit un bon principe de couleur, mais il est peint séchement.

Il y a dans cette église des chapelles revêtues de bas-reliefs; ceux de la dernière sont en bronze.

Dix-sept doges ont leurs fépultures tant dans l'église que dans le cloître; on remarque surtout dans le fanctuaire le mausolée de Léonard Loredano, élu en 1500, mort en 1521, & sous lequel se fit la ligue de Cambrai; il est d'une belle architecture; sa statue est de la main de Campagna; l'on y voit deux figures allégoriques, qui expriment la puissance des armes de Venise, & la ligue de Cambrai; il y a encore deux autres statues qui représentent l'abondance & la paix. Dans le temps où la république étoit réduite aux dernières extrémités par la ligue de Cambrai, le doge Loredan donna l'exemple à la noblesse de Venise, en envoyant ses deux fils pour désendre Padoue; il fut imité par beaucoup d'autres, malgré le préjugé qui sembloit détourner les nobles du service de terre.

Le doge Bertuci Valieri, élu en 1656, a encore un beau mausolée dans cette église; ce fut sous son règne, & onze jours après son élection, que l'armée navale de Venise remporta sur les Turcs une victoire mémorable, le 26 Juin 1656, à l'entrée des Dardanelles; c'est en mémoire de cette journée, que le sénat va chaque année à pareil jour, sête de S. Jean & S. Paul (1), visiter cette église qui leur est dédiée.

On voit dans cette église plusieurs statues élevées à la mémoire des grands hommes qui ont servi la

<sup>(1)</sup> Ces deux saints furent martyrisés à Rome l'an 362 ou 362.

république; par exemple, celle de Nicolas Orfino comte de Petigliano, que les Vénitiens élurent pour leur capitaine-général, qui défendit Padoue contre l'empereur Maximilien, de manière à lui faire lever le siège: il mourut en 1509. On conserve encore dans cette église la peau de Marc-Antoine Bragadino, qui soutint long-temps contre les Turcs le siège de Famagouste en 1571, & que Mustafa fit écorcher vif après la prise de la ville; on y voit la figure de ce héros en marbre, avec une inscription à son honneur.

Il y a aussi des épitaphes & des tombeaux de plusieurs autres personnages distingués, mais qui sont

peu connus parmi nous.

Dans le réfectoire, on admiroit un fameux tableau de Paul Véronèse, mais il a été brûlé; il représentoit le repas de Jésus-Christ chez les Pharissens; il tenoit tout le fond du réfectoire, il étoit composé avec beaucoup de sagesse, & d'une manière plus claire que celui qui est à Versailles dans le falon d'Hercule, mais dont le sujet est traité différemment.

Il y a encore des marines & un tableau de S. Jean & S. Paul dans un autre réfectoire, où l'on ne mange que dans les grandes solemnités. On va voir aussi la terrasse, à laquelle conduit un bel escalier, dont la

rampe de fer est digne de remarque.

C'est dans cette maison que la république a établi M. Edoas, peintre anglois, qu'elle pensionne comme directeur de l'académie instituée pour la restauration des belles peintures de Venise. Le décret du

sénat est de 1778.

SCUOLA DI SAN MARCO, est une confrérie dont l'église, tout proche de la précédente, est célèbre par les belles peintures du Tintoret; la façade extérieure, bâtie en 1490, est enrichie de marbres fins avec des statues, par Bartolomeo Bergamasco & Tullio Lombardo. Les revenus de cette confrérie sont très-considérables : on en juge par l'argenterie qu'on y conserve pour les processions & les cérémonies solemnelles. Au maître-autel, on voit un tableau du Palma, représentant le Christ dans la gloire; il envoie par de petits anges des palmes à S. Marc, qui est en bas au milieu de S. Pierre & S. Paul; ce tableau est médiocrement composé, mais bien colorié.

A gauche de l'antel, exhumation de S. Marc, qui fut faite furtivement; tableau du Tintoret, vigou-

reusement peint.

La translation du corps de S. Marc, par le Tintoret: il y a dans ce tableau un effet de lumière singulier, dans la tempête qu'éprouve le vaisseau qui transporte le corps du saint; ce tableau est fort noir, les ombres ayant poussé, mais il y a de belles choses pour la couleur.

Au fond de la chapelle de cette confrérie, un esclave martyrisé par les Turcs, mais délivré par S. Marc qui descend du ciel; c'est le chef-d'œuvre du Tintoret pour la composition, la couleur & le dessin : les têtes en sont très-bien peintes & à la manière du

Titien, mais plus fermes.

Dans l'Albergo, qui est le bureau de la confrérie, un tableau du Giorgion, représentant une tempête, avec des mariniers sur le devant, qui conduisent une barque; il est bien dessiné & bien colorié, mais d'une manière très-rouge: il paroît que le peintre a pris ce parti, en le faisant éclairer par la foudre, le fond est très-noir.

Il y a au fond de cette falle un grand tableau de Gentil Belin, maître du Titien, représentant S. Marc qui prêche à Alexandrie devant le temple de Ste. Enphémie; on y voit beaucoup de Turcs, hommes & femmes, qui l'écoutent à genoux: ce tableau est fagement composé, dessiné correctement, mais avec sécheresse.

S. FRANCESCO DELLA VIGNA, église des Recollets, fondée en 1254; la tradition porte que la petite chapelle de S. Marc, dans le jardin de ce couvent.

est à l'endroit même où S. Marc, allant d'Aquilée à Rome, s'arrêta & entendit de la part d'un ange ces paroles: Pax tibi, Marce Evangelissa meus, qui sont

aujourd'hui la dévise des Vénitiens.

La façade de cette église est de Palladio; elle est belle & majestueuse, toute en pierres d'Istrie, & d'un ordre composite, mais où le seuil de la porte coupe le socle d'un pied; elle est ornée de deux grandes statues en bronze, de Titiano Aspetti, sculpteur de Padone: dans l'intérieur, on voit beaucoup de statues & bas-reliess de Vittoria, & plusieurs tableaux de Paul Véronèse, du Tintoret, du Palma.

A la cinquième chapelle à gauche, une Ste. Familie avec Ste. Catherine & S. Antoine, de Paul Véronèse; la tête de la Vierge est très-belle, il y a aussi un petit S. Jean bien dessiné; le tout est d'une belle couleur. Le tableau commence à souffrir: le sel de la mer, dont l'atmosphère est toujours imprégnée à Venise, le détruit beaucoup; la figure de Sainte-Catherine est un peu lourde, mais la main en est fort belle.

Sous la chaire, on remarque un tableau à la gauche, & en miniature, de Santa Croce, représentant le martyre de S. Laurent: il y a de très-bonnes chofes, & des figures composées dans le goût de Raphaël; mais il pêche par l'effet.

A la quatrième chapelle à droite, une résurrection de Paul Véronèse, où il y a du seu dans la composition, sans être des meilleurs tableaux de ce maître.

Il a beaucoup souffert.

On voit dans cette église les tombeaux de plufieurs doges, & celui de Matthieu de Baschi ou Bassi, sondateur des Capucins, mort en 1552.

## CHAPITRE XXXVI.

De l'arsenat de Venise & des environs.

J'ARSENAL de Venise est une enceinte sortifiée s d'environ trois cent toises de longueur, où l'on conserve l'artillerie & les vaisseaux, où quelquesois deux mille cinq cent ouvriers (1) sont occupés à la construction, ou à d'autres ouvrages relatifs à la marine & au service de l'Etat, à-peu-près comme dans l'arfenal de Toulon, qui a la même étendue que celui-ci. L'arfenal ost situé à la partie orientale de Venise, & l'entree est à quatre cent cinquante toises de la place S. Marc; c'est la partie la plus curieuse de la ville, par la multitude d'objets différens qu'on y trouve rassemblés: il fut considérablement agrandi en 1312: Galilée, en 1638, en parloit avec admiration au commencement de ses dialogues sur le mouvement. « Un esprit spéculatif trouve, disoitw il bien des occasions d'exercer son attention » dans la multitude des ouvrages de toute espèce » qui se font continuellement dans le famoux arse-» nal de Venise; » & ce fut-la peut-être qu'il fit ses premières recherches sur la force & la télistance des bois, que personne avant lui n'avolt soumises au calcul & à l'expérience.

Les Vénitiens regardent cet arsenal-comme le boulevard, non : seulement de Vénise, mais de l'Italie, & même de l'Europe toute entière contre les Turcs; il sorme comme une isle séparée, environnée de hautes murailles & de plusieurs tours

<sup>(1)</sup> Ils gagnent depuis quatre fols jusqu'à dix livres de Venile par jour; on donne du vin aux ouvriers : il y a un tobinet pour l'eau & pour le vin, En 1784, il y avoit trèspeu d'ouvriers.

qui sont gardées avec soin: plusieurs cloches qui se répondent à toutes les heures de la nuit avertissent les patrouilles de ce qui se passe, pour prévenir les dangers du seu, des surprises, des désertions. Dans le milieu de l'arsenal est une haute tour dont les sentinelles à toutes les heures de la nuit sont obligées d'appeler les gardes des autres tours, pour savoir si elles veillent; il y a aussi des patrouilles qui rodent toute la nuit au dehors de l'arsenal, pour empêcher qu'on n'en approche, & pour appeler les sentinelles.

On laisse entrer dans l'arsenal toutes les personnes en qui il ne paroît aucune affectation ou curiosité suspecte; mais pour peu qu'un étranger voulût y aller trop souvent, il courroit risque de s'en voir interdire l'entrée; j'ai connu même un étranger qu'on pria de sortir de ville, parce qu'il avoit accompagné trop souvent des étrangers à l'arsenal.

Il y a deux portes pour y entrer; l'une est du côté de la terre, & sert à tous ceux qui ont affaire dans l'arsenal; l'autre du côté de la mer, est réservée pour les vaisseaux. La porte de la mer est désendue par deux tours quarrées, entre lesquelles est un pont-levis, & par-dessous un fort chassis de chêne qui ferme l'entrée de l'arsenal, & qu'on ne peut ouvrir, à moins que le pont ne soit levé; on fait aussi la garde sur ce pont pendant la nuit, pour empêcher qu'aucun bâtiment n'en approche.

L'entrée de l'arsenal, par terre, est sur une petite place, appelée Campo dell' Arsenale, près de laquelle est un pont de marbre, orné de huit statues de marbre; le portail sut sait, en 1475, par Jérôme Campagna, architecte de Vérone: on y voit une figure de Ste. Justine, le lion aîlé de S. Marc, & deux autres lions antiques que les Vénitiens apportèrent autresois du Levant, comme on le voit par l'inscription qui est au dessous: « Le lion assis » de marbre blanc, dit Winckelmann, plus grand » que le naturel, le même qui étoit placé autrefois » au port du Pirée d'Athènes, & qui décore main-» tenant l'entrée de l'arsenal de Venise, est rangé » avec raison parmi les plus beaux monumens de » ce genre. Histoire de l'Art, Tome II, pag. 158.

La première chose que l'on fait voir dans l'arsenal est la corderie, appelée vulgairement la Tana, qui est un bâtiment très-long, séparé du reste de l'arsenal; c'est ce qu'on peut voir de plus magnisique en ce genre. On va voir ensuite le travail des voiles, où il y a un grand nombre de semmes occupées; on les paie à raison de quatorze sols de Venise, qui sont sept sols quatre deniers par jour; elles sont dans des salles où il n'y a point d'hommes, si ce n'est celui qui a l'inspection de la voilure.

On passe ensuite à la fonderie des canons; elle est depuis long-temps entre les mains des Alberghetti, dont la famille a donné dans l'artillerie des personnes habiles, qui ont toujours très-bien servi l'Etat, & qui ont mérité de rendre cette commission, pour ainsi dire, héréditaire dans leur famille, ils y ont établi une machine à forer les canons, dont la roue, qui a près de vingt pieds de diamètre, fait tourner l'alézoir, & en même temps avancer

le canon à mesure qu'on le perce.

Il y a aussi des forges pour tous les ouvrages en ser, qui sont nécessaires à la république : le ser se tire de Brescia.

On montre ensuite divers magasins de canons, de mortiers, de bombes, de boulets; quelques-uns de ces anciens canons sont si gros, que l'on y voit souvent trois à quatre ensans cachés ensemble; mais comme ils sont d'un service très-embarrassant, on les resond actuellement. On assure qu'il y a dans l'arsenal six mille pièces de canon, d'autres disent douze mille, dont deux cent sont de grandes pièces de bronze, qui sont de vingt à trente livres de balle.

Au-dessus des magasins, il y a plusieurs salles,

dont la plus grande sert à traiter les princes étrangers qui viennent voir l'arsenal. Lorsqu'Henri III paisa par Venise pour aller en France, on lui servit une grande collation; il y eut un concert : mais ce qui étoit bien plus extraordinaire, on construisit pendant ce temps-là une galère en entier, & elle

fut lancée en sa présence après le repas.

On parloit encore, lorsque j'y fus, de la sête donnée au jeune duc d'York, frère du roi d'Angleterre, en 1764 : la république fit des dépenses extraordinaires à son occasion; on lança le Bucentaure en sa présence; on avoit fait ajuster avec propreté toutes les ouvrières des voiles, dont on avoit multiplié le nombre beaucoup au-delà du besoin journalier; on avoit préparé une belle gondole dorée, pour le conduire dans les différentes parties de l'arsenal: tous les atteliers étoient disposés de la manière la plus amusante & la plus propre à satisfaire la curiosité du prince; il témoigna de son côté toute la satisfaction qu'il en recevoit, & laissa près de cent guinées dans ces différens laboratoires. Il n'y a personne qui ne soit obligé de dépenser beaucoup pour voir cet arfenal; l'usage est de payer à toutes les portes, & ceux qui ont le plus d'économie, ne peuvent y laisser moins d'une quinzaine de francs, à chaque fois qu'ils veulent visiter l'arsenal. Le grand-duc de Russie y alla le 21 Janvier 1782, & il y demeura pendant sept heures; mais ce ne fut pas à l'arsenal qu'on lui donna les grandes sêtes

Les falles d'armes sont en très-bon ordre, garnies du haut en bas d'épées, de pistolets, de sufils, de cuirasses, pour une armée nombreuse; on y compte soixante mille susils (1). On a placé dans les mêmes salles les armes de Bragadin, & les figures de plu-

dont la relation est imprimée.

<sup>(1)</sup> On estime ordinairement que pour maintenir trente mille hommes, il faut cent cinquante mille susils; c'est-à-dire, cinq sois plus, à cause des événemens de la guerre.

fieurs grands capitaines, comme dans les falles de la tour de Londres. Il y a aussi dans les tours de l'arsenal quelques autres monumens élevés à la gloire des héros qui ont servi la république; tels sont le comte de Konigsmarck, le maréchal Schulembourg & autres étrangers que la république a coutume d'employer pour commander ses troupes de terre. Les nobles Vénitiens n'ayant de considération que pour le service de mer, laissent toujours à des nobles de terre-serme ou à des étrangers le soin de les désendre sur terre. Il y a une salle où l'on conserve de grands modèles de places & des plans en relief, surtout le plan de Corsou & desactadelle, qui est la principale désense de la mer Adriatique contre les Turcs.

Les hangars ou remises sous lesquels on construit les vaisseaux & les galères s'appellent squeri en langage vénitien; il y en a dont les toits se haussent à mesure que l'ouvrage s'élève : ces remises sont disposées le long de deux canaux. Il y a plusieurs vaisseaux ou galères qui sont ainsi depuis long-temps sur les chantiers (1), sans courir risque d'être gâtés par le soleil & par la pluie : cet usage mériteroit bien d'être suivi dans nos ports, où les vaisseaux ne durent que huit à dix ans, exposes aux injures de l'air. On compte dans cet arsenal vingt-quatre bâtimens qui sont ou sur les chantiers ou dans des bassins, en construction ou en radoub, sans parler de huit vaisseaux & de vingt galères qui sont ordinairement en mer, à ce qu'on m'a dit, pour garder l'Adriatique, ou transporter ce qui appartient à la république.

On conserve aussi dans l'arsenal les trois péottoni, ou grandes péotes dorées, qui servent pour le doge & pour son cortège, lorsqu'il va visiter les églises de la ville, dans les jours de cérémonie.

<sup>(1)</sup> On dit à Venise qu'il y a vingt vaisseaux de quatre-vingshuit pièces de canon, qu'on peut lancer en deux mois.

454

Parmi tous les bâtimens qu'on voit à l'arsenal. le plus remarquable est le Bucentaure, espèce de grande galère, ou galeasse, de cent sept pieds de long sur vingt-deux & demi de large, destinée à la grande cérémonie du jour de l'Ascension; son norn, suivant Sansovino, vient par corruption de Ducentorum, parce que le décret qui fut fait pour sa première constiuction, portoit quod fabricetur navilium ducentorum hominum. Ce bâtiment a été refait en 1728, & doit durer environ un siècle. On met sur le premier pont, ou étage inférieur, cinquante-deux rames, vingt six de chaque côté, & sur le second pont une grande falle ornée de sculptures, dorée d'un bout à l'autre, & fermée avec des glaces; le dessus est garn: de velours, comme l'impériale d'un carrosse de parade; les sculptures représentent les attributs des vertus & des saisons; au fond de la salle est le siège du doge, en forme de trône doré, & environné des sièges des sénateurs & des ministres étrangers Le Bucentaure fort de l'arsenal la veille de l'Ascension, & se met à l'ancre devant la place S. Marc, en attendant la cérémonie; il rentre dans l'arsenal huit ou dix jours après. On en a une description en françois & une en italien: La nuova Regia sull' acque, nel Bucintoro, Lucchini, 64 pag. avec fig. 1766.

Il y a encore une grande machine à mâter, & beaucoup de hangars sous lesquels on met à couvert des bois de construction; des mâts, les uns d'une seule pièce, les autres faits de plusieurs pièces autour d'une mèche; des ancres ou des affûts, sans parler des choses qui sont en magasin, comme le salpêtre, la poudre, les voiles, les cables, le goudron, les outils; mais on épargne beaucoup de place en mettant dans l'eau les bois de construction.

L'amiral conduit lui-même dans l'arsenal les

étrangers de distinction.

On a coutume d'y manger des huitres, qui sont très-larges & très-bonnes.

S. PIETRO, ou l'église patriarchale de S. Pierre, est à la partie la plus orientale de Venise, à huit cent cinquante toises de S. Marc; c'est l'église métropolitaine, qui sut sondée en 841. Le bâtiment actuel sut refait en 1596, il est d'une forme gracieuse: cette église sut pavée de marbre en 1725; le maître-autel est magnisique, & sut sait en 1649, aux dépens de l'Etat, en conséquence d'un vœu solemnel sait dans la guerre de Candie contre les Turcs; il est tout en marbre sin, orné de huit statues d'anges qui servent à supporter la châsse de S. Laurent Giustiniani, premier patriarche de Venise, sur laquelle il est représenté à genoux: les tableaux qui sont aux côtés de l'autel représentent des miracles de ce saint.

Le tableau de S. Jean l'évangéliste est un ouvrage

de Paul-Véronèse dans ses derniers temps.

Dans la chapelle de la croisée à gauche est un tableau de Giordano représentant les ames du purgatoire qui invoquent la Ste. Vierge; il est assez bien composé, la figure de la Vierge est lourde, les petits anges qui la soutiennent sont bien, & ils ont les grâces de l'enfance; la tête d'un vieillard & celle d'une jeune semme, qui invoquent la Vierge, sont belles; le tableau est en général un peu violâtre de tons.

Dans la chapelle des fonts-baptismaux, appelée Oratorio battesimale de San Giovanni Battista, vis-à-vis l'autel, est un tableau du Guide, représentant' la Madelaine pénitente au milieu des anges; il est plein d'expression, la tête de la Madelaine est trèsbelle, & les deux anges sont jolis; il est d'une couleur un peu grise.

Sur l'autel de tous les saints est un tableau en mosaïque, sait après un carton du Tintoret, par

Erminio Zuccaro.

L'on fait voir sur la droite de l'église la chaireoù l'on prétend que S. Pierre siégea à Antioche. Le patriarche de Venise, sans être cardinal, a le droit de porter la calotte rouge quand il est in ponti-

ficalibus.

LE VERGINI, couvent de religieuses, réservé pour la noblesse: il sut sondé par le doge Pierre Ziani en 1205; la famille est éteinte, mais le doge conferve encore sur cette maison le droit de patronage, il y sait la visite le premier Mai de chaque année avec le sénat & un évêque choisi par le doge pour cet esset

Le grand autel est orné d'un tabernacle très-

riche à quatre faces.

S. GIUSEPPE, S. Joseph, église ancienne & vaste, où l'on remarque le mausolée du doge Marino Grimani, avec des bas-reliefs, qui représentent son coupronnement & celui de sa femme Morosina Morosini, qui sut sait en 1597; cet ouvrage est de Jé-

rôme Campagna.

Au maître autel est un beau tableau de Paul Vérronèse, représentant l'adoration des Bergers & S. Jérôme à genoux; la Vierge est charmante, la tête a le plus joli caractère, l'enfant Jésus & le S. Jérôme sont très-bien; à l'égard du sond du tableau il est trop tourmenté, cela en détruit l'esset e la balustrade qui est au-dessus fait sort mal.

A la troisième chapelle à droite, la transfiguration de Paul Véronèse, tableau bien inférieur au précédent, & fort gâté; il y a aussi un S. Michel

du Tintoret,

# CHAPITRE XXXVII.

Quartier de S. Paul.

Après avoir visité la partie orientale de Venise, nous reviendrons à la partie occidentale en traverfant le grand canal sur le pont de Rialto, pour voir le Sestier di S. Polo, & le Sestier della Croce; la première église remarquable qu'on y trouve est celle de S. Cassian: on y voit des tableaux du Tintoret, & un du Palma qui est très - estimé; il représente S. Jean-Baptiste, S. Jérôme & plusieurs autres saints.

S. GIACOMO DALL'ORIO, église paroissiale, où l'on voit aussi des peintures de Paul Véronèse, du Tintoret, du Bassan, du Palma; la facristie est peinte toute entière de la main de ce dernier; la chaire du prédicateur est un octogone du plus beau marbre, porté sur un seul pied; on y voit une colonne de vert antique, des plus belles qu'il y ait en

Europe.

I TOLENTINI, est une église de Théatins, dont le bâtiment est moderne; le portail est en marbre, en forme de vestibule ou de porche, ayant six colonnes corinthiennes de face, surmontées d'un fronton. Ce portail est en général fort bien conçu, mais, d'une mauvaise exécution. L'intérieur de l'église est composé d'une grande nes, d'un dôme, & d'un chœur derrière le dôme; toutes ces parties sont bien proportionnées entr'elles, & ont un beau mouvement; cette église est décorée de pilastres corinthiens, très-simples; il n'y a dans les chapitaux que la masse des feuilles, & les modillons de la corniche ne sont que des espèces de mutules; l'ajustement des petits entre-pilastres est mauvais.

S. Polo, église paroissiale, qui donne son nom à tout le quartier; elle sut érigée en 837, & rebâtie en 1600; on y voit des peintures du Tintoret, du Palma, & de Paul Piazza, qui se sit ensuite

Capucin.

Au-dessus de la porte du clocher, on remarque deux lions en marbre, d'une expression singulière: l'un qui, en saississant un serpent, est mordu & donne une marque de soussrance; l'autre qui d'un air content montre une tête humaine dont il a fait sa proie,

Scuola di S. Rocco; confrérie la plus riche, la plus ornée, la plus célèbre des six grandes confréries, ou fcuole grandi, qu'il y a dans Venise; c'est une assemblée de plus de cent bourgeois, citadins, riches négocians; elle possède un revenu d'environ quarante mille écus; on l'emploie à faire des aumônes, à doter des silles, & à d'autres œuvres de piété, quelquesois même cette confrérie a prêté à la république des sommes considérables.

Ce riche établissement sut occasionné par la translation du corps de S. Roch, qui sut apporté d'Allemagne à Venise, & dont le culte acquit une grande célébrité dans l'église voisine où il repose, surtout

à la cessation de la peste cruelle en 1576.

Le bâtiment de la confrérie est décoré de belles colonnes & de bas-reliefs estimés; mais ses plus précieux ornemens sont les peintures du premier étage, où il y a trois grandes pieces remplies de tableaux du Tintoret, qui représentent la vie de Jésus-Christ, depuis l'Annonciation jusqu'à l'Ascension.

Le Tintoret commença d'y travailler vers l'an 1560, son coup d'essai sut S. Roch, belle figure en pied, qu'il peignit dans la voûte de l'Albergo, lorsque les confrères, pour se déterminer sur le choix d'un peintre, établirent un concours; cette figure

du Tintoret lui mérita la préférence.

Dans la falle d'en bas, il y a huit tableaux du Tintoret: le premier à gauche est une annonciation, où l'ange entre par la fenêtre; l'esset du total est piquant; mais la Vierge n'est point belle. L'adoration des Mages n'est pas mieux. La suite en Egypte est bien composée, & le paysage en est beau. Le massacre des Innocens est d'une composition bizarre, le point de vue est trop haut.

La circoncisson est belle, c'est un tableau chaud de couleur locale, bien conservé, & mieux composé que les précédens, quoiqu'il y ait peu d'intel-

ligence de clair-obscur.

L'Assomption est composée avec beaucoup de feu.

On monte par un bel escalier à double rampe, qui est de Sansovino. Au premier palier, on voit une Annonciation du Titien; les caractères de têté de l'ange & de la Vierge sont très-beaux, mais la draperie de la Vierge a totalement changé.

De l'autre côté, la Visitation, par le Tintoret, tableau où il y a beaucoup de mouvement, il est même un peu outré, mais d'une belle couleur.

Dans la chapelle d'en haut, dix grands tableaux

du Tintoret.

1° La naissance de Jésus-Christ, tableau traité comme une bambochade; l'esset en est singulier.

2°. Le Baptême de S. Jean; les plans n'en sont pas heureux & la perspective n'y est point entendue.

3°. La résurrection: le corps du Christ est beau.

4°. Jésus-Christ au jardin des Oliviers; ce tableau est fort noirci.

5°. Une Cène, composée d'une manière basse &

comme une tabagie, mais bonne d'ailleurs.

Le tableau d'autel représente S. Roch qui prie Dieu pour les pestiférés, & le cardinal Brilancio qui en sut préservé par son intercession; il est très-médiocre.

6°. A droite, la multiplication des pains & des poissons: le fond en est très-bien composé, les figures d'en-bas sont colossales.

7°. L'aveugle né, sujet qui ne se débrouille pas

bien.

8°. L'ascension de Notre Seigneur: il monte au ciel sur le dos des anges, dont les asles produisent

un mauvais effet.

9°. La piscine miraculeuse, tableau composé avec extravagance & même indécence; une semme lève la chemise de sa compagne, pour faire voir à Jésus-Christ le mal qu'elle a au milieu de la cuisse.

10°. L'esprit tentateur, qui montre à Jésus-Christ

deux pains, après le jeune de quarante jours dans le désert; ce tableau est mauvais, d'ailleurs la composition en est folle, le peintre a placé Jésus-Christ sur un arbre.

Le plasond est reparti en douze tableaux, qui sont également du Tintoret, tous sujets tirés de l'ancien Testament, où il y a de la couleur & une grande sécondité de génie, mais beaucoup de désauts : celui du milieu est le principal, il représente le servent d'unisie : il p'ost point de plosses.

serpent d'airain; il n'est point de plasond.

Dans la falle de l'Albergo, où se traitent les affaires de la confrérie, est encore un grand tableau du Tintoret, qui tient tout le fond de la falle, admirablement composé, dont toutes les actions sont bien vraies; il contient un grand champ où toutes les figures & les groupes sont bien distribués, liés ensemble, & bien coloriés: on admire l'intelligence du clair-obscur; ce tableau représente le crucissement de Jésus-Christ & des deux larrons: Jésus-Christ est déja crucisié; on élève un larron, & l'on cloue l'autre à terre sur la croix.

Dans la même salle d'un côté de la porte, Jésus devant Pilate, de l'autre Jésus-Christ qui monte au Calvaire; au-dessus de la porte, Jésus-Christ au prétoire: trois tableaux du Tintoret, où il y a encore

beaucoup de mérite.

Le plasond de l'Albergo est reparti en vingt-un tableaux: celui du milieu représente S. Roch, que le Père éternel reçoit dans la gloire; il est plus terniné, ainsi que les autres tableaux du plasond, que le Tintoret n'avoit coutume de faire, mais un peu plus froid de touche & de travail: c'est ce plasond que le Tintoret peignit lorsqu'il y eut un concours pour les peintures de cette confrérie; il termina son ouvrage avant que les autres peintres eussent achevé leurs dessins, on le chargea de tout le reste de l'entreprise.

On remarque encore dans cette confrérie la peste

de Venise en 1630, un des plus beaux ouvrages d'Antoine Zanchi; on est frappé de la vérité horzible des morts & des mourans qui sont représentés dans les rues & dans les harques. La guérison de la peste fait le sujet d'une autre peinture de Pierre Negri fur l'escalier.

Les portes du sanctuaire sont en bronze, & ont coûté soixante-six mille francs; les bas-reliefs en bois sont de François Pianta: les uns représentent une bibliothèque de manière à tromper les spectateurs, d'autres des grotesques, & d'autres des hiérogliphes dont on voit l'explication entre les mains d'une statue de Mercure, qui est à droite en entrant dans la falle.

I FRARI, eglise des Cordeliers conventuels, l'une des plus grandes de la ville, est remarquable par l'architecture & les peintures, & même le pavé; elle fut bâtie vers 1400 par l'architecte Nicolas Pisano, le même qui bâtit celle de Saint-Antoine de Padoue, comme nous le dirons dans la suite: il y a seize autels dans cette église, la plupart sont ornés de peintures ou de sculptures de bonnes mains ; dans la chapelle de S. Jérôme, le tableau de l'autel est d'Alexandre Vittoria: l'autel voisis est du Salviati, c'est celui où repose le corps de S. Théodore; il y a un S. Jean du Donatello sur l'autel de la nation de Florence; sur la porte de la sacristie. on voit S. Jerôme & S. François, du Sanfovino: dans cette sacristie, on montre du sang de Jésus. Christ, qu'on dit avoir été apporté de Constantinople. Sur-le grand autel est l'assomption du Titien:

Dans le chœur en haut & à gauche, un tableau de Benedetto Cagliari, frère de Paul Véronèse : il est très-sagement composé & peint assez-largement. mais sans finesse de touche ni de demi-teinte.

Au-dessus du second autel de la nes à droite, un autre tableau de Benedetto Cagliari, représentant Jésus-Christ devant Pilate, bien composé; il y a de beaux groupes, & les effets sont bons, ainsi

que la couleur.

Le Titien est enterré dans cette église aux pieds de l'autel du crucifix, mais sans épitaphe: ce célèbre artiste sut enlevé par la peste de 1576, à l'âge de quatre-vingt-dix-neus ans; il sut enterré avec tous les honneurs que l'on rendoit à la noblesse, quoique dans ces temps de calamité on eut interdit les pompes sunèbres (1); nous en avons parlé à l'occasion de la maison qu'il habitoit.

Le tombeau qui est près du grand autel est celui du doge François Foscari, élu en 1423: il règna trente-quatre ans, & le temps de son règne sut un des plus heureux pour la république; elle étendit sa domination sur les villes de Brescia & Bergamo, & sur une partie du territoire de Crémone & de Mantoue; elle enleva au duc de Mantoue, Asola, Lonato, Peschiera: elle acquit Ravenne, Antivari dans l'Albanie, Salonique, Scutari, Dulcigno, &

Patrasso dans la Morée.

On voit encore dans cette église les tombeaux de Nicolas Tron, de Christophe Moro & de Jean Pesaro. Celui de Pesaro est immense, il y a vingt-quatre figures; deux squelettes assés de bronze soutiennent les épitaphes.

La bibliothéque de ce couvent est très-consi-

dérable.

Le palais Foscari n'est pas loin de-là: on y va en passant par le petit canal, appelé Rio di Casa Foscari.

PALAZZO BARBARIGO, que l'on trouve en retournant le long du grand caual, du côté du pont de Rialto, est à trois cent toises de ce pont; on prétend que le Titien y avoit demeuré, & on l'appeloit Scola del Titiano; on y voit encore un S. Jérôme de ce célèbre artiste, c'est son premier tableau; le paysage en est mauvais, & la manière

<sup>(1)</sup> Actuellement meme le doge & le chancelier sont les seuls pour lesquels on fasse des enterremens pompeux.

463

en est dure; un S. Sébastien du même, lourd, un peu rouge & même mauvais : c'est son dernier ouvrage, il le sit à quatre-vingt dix ans.

La multiplication des pains, de Jacob Bassan,

excellent tableau.

Une femme qui tient un panier de légumes, du Prete Genovese, traitée avec vérité, bien coloriée & dans le goût flamand.

Une circoncision, de Jean Belin; c'est le même qui est chez M. le duc d'Orléans; la tête de la

Vierge est jolie.

Dans la falle où le Titien peignoit, on voit onze tableaux de lui : le portrait du doge Augustin Barbarigo, fait en 1486, médiocre.

Une bacchante qui tire les cheveux à un satyre; c'est une belle tête de semme, bien dessinée; celle du satyre a un caractère outré & n'est pas saite.

Prométhée dont le vautour dévore le foie, bien

colorié, mais incorrectement dessiné.

L'ange gardien qui conduit un jeune homme; la tête de l'ange, & le profil du jeune homme est fin: mais les têtes sont peintes trop également & du même ton.

Un Christ portant sa croix: les ombres ont poussé au noir: le caractère du Christ est dur & la draperie mal faite; il y a cependant une belle pâte de

couleur dans les têtes.

Une belle Vénus, du Titien: elle est à sa toilette, un amour sui apporte une couronne, & un autre sui tient son miroir; elle est moitié nue, & tient une main sur sa gorge; la tête est presque de prosil: cette sigure est très-belle en tout point, le caractère en est très-beau, les chairs en sont vraies, bien fraîches & ont beaucoup de rondeur, mais la main qui est la plus basse n'est pas belle: l'ensant qui tient le miroir est d'une nature trop formée.

Un Ecce-Homo entre deux figures; il n'est pas de la plus grande beauté.

#### 464 VOYAGE EN ÎTALIE.

Vénus qui retient Adonis prêt à partir pour la chasse, très-beau tableau bien peint; il est plein d'expression: la Vénus paroît très-pressante, mais il y a une grande incorrection dans sa jambe droite, qui n'appartient pas au corps; ce tableau est plus petit que ceux du palais royal, & du palais Co-sonne à Rome, qui sont sur le même sujet.

Une Vierge tenant l'enfant Jésus, à qui la Magdelaine présente une boîte de parsums; sont beau tableau, colorié de la plus grande vérité; la tête de la Vierge cependant n'est pas noble, non plus que celle de l'enfant Jésus: le profil de la Magde-

laine est beau, & elle est bien coëffée.

Une belle Magdelaine, pénitente, pleine d'ex-

pression & admirablement peinte.

Un Christ qui tient un globe sur lequel est une croix; il est bien peint.

### CHAPITRE XXXVIII.

## Partie septentrionale de Venise.

La partie la plus septentrionale contient principalement le Sestier di Canaregio, ainsi, appelé à cause d'un des canaux de Venise qui a quatre cent cinquante toises de long sur vingt-cinq toises de large, & qu'on appelle Canaretto ou Canaregio, parce que c'est le plus grand de tous, après le canal grande, ou parce que c'étoit un vaste marais plein de petits canaux. Nous partirons d'abord des environs du Rialto pour faire cette tournée, & nous commencerons par Ste. Sophie, qui n'est qu'à cent soixantequinze toises du poiit.

SANTA SOFIA, appelée austi la Sapienza, église paroissiale, d'une structure antique, mais dans laquelle

laquelle on voit des peintures du Tintoret, tlu Bassan, & de Paul Véronèse.

SANTA CATTERINA, est une ancienne église de religieuses de l'ordre de S. Augustin, où il y a aussi des peintures du Tintoret, de Paul Véronèse & du Palma; cette église est une véritable galerie.

Au maître-autel, un tableau de Paul Véronèse. représentant le mariage de Ste. Catherine; il y a des anges dans un coin auprès de la Vierge qui exécutent un concert; ce tableau est parsaitement bien composé; la tête de Ste. Catherine est trèsbelle, les caractères sont beaux, les draperies vraies & bien jetées; il est très-harmonieux de couleur, la gloire est vague & aërienne, les anges sveltes. Tout ce que l'on pourroit dire, c'est que la Vierge n'est pas assez jeune, & que la Ste. Catherine, au lieu d'avoir un habit de damas & un manteau comme une chape d'officiant, pourroit avoir un habit plus noble; l'ange de profil, qui tient le livre de musique, est bien beau, ce tableau en général n'est pas d'un ton vigoureux. L'abbesse de ce couvent étoit une nièce du pape Rezzonico.

I GESUITI, c'étoit le collège & la maison professe des Jésuites, qui avoit appartenu autresois à l'ordre des Crucisères. Cette maison sut brûlée en 1513 en même temps que le quartier de Rialto presqu'en entier: l'ordre des Crucisères ayant été supprimé par Alexandre VII, la république donna cette maison aux jésuites en 1657, & ils firent re-

bâtir l'église avec magnificence.

Les colonnes du fanctuaire & les entre-pilastres de la nes & la frise sont de stuc à sleurs vertes, d'un goût gai & singulier, qui donne, pour ainsi dire, à

cette église l'air d'une salle à manger.

Dans la chapelle de la croifée à gauche on voit une Assomption du Tintoret, bien composée & vigoureusement coloriée, mais dont tout l'effet est détruit par les sonds qui ont changé.

Tome VI.

Dans la première chapelle à gauche, le martyre de S. Laurent, du Titien, tableau très-renommé, mais très-noirci par le temps. Il a été gravé par Cornelio Corte.

Les marches du maître autel paroissent être de loin un tapis, & sont de marbre rapporté dont le sond est de verd de mer, les raies & les sleurs sont

de marbre jaune.

Il y a dans cette église plusieurs mausolées, entre autres celui du doge Pasquale Cicogua qui régna depuis 1585 julqu'en 1595. Son règne fut Remarquable par la construction d'un grand nombre d'édifices considérables; le pout de Rialto, les prisons, les Fondamenta nuove, espèce de quai qui borde la partie orientale de la ville depuis le collége jusqu'à S. Franceico della Vigna. On termina fous fon règne les procuraties, on acheva l'église du rédempteur, on orna de riches peintures le palais de la Ragione ou des audiences, & l'on plaça dans le vestibule de la bibliothèque publique la collection de statues antiques laissées à la république par Jean Grimani, patriarche d'Aquilée. La création de ce doge Cicogna est représentée de la main du Palma dans la chapelle d'un petit hopital qui est vis-à-vis du collège; il a été considéré comme un saint, on lui attribue même des miracles; on lit sur un côté de son mausolée velue alter Simeon manibus Christum excepit, parce qu'étant à la messe dans l'isle de Candie, on dit qu'au moment de l'élévation l'hostie abandonna les mains du prêtre pour venir se placer dans celles du doge.

Dans la sacristie est une présentation de Notre-Seigneur au temple, peint par le Tintoret, & bien composée; le point de vue est bas, ce qui ne lui arrivoit pas souvent, & produit un bon esset; ce

tableau a beaucoup souffert.

Dans une chambre voiline de la facristie, un tableau du Palma, représentant Hérodias avec sa suite: elle tend le bassin pour recevoir la tête de S. Jean qu'on vient de décoller; ce tableau est trèschaud de couleur.

J'ai vu dans cette maison le seul observatoire qu'il y eut à Venise, où l'astronomie est presqu'inconnue, & où les mathématiques ne sont point cultivées. Le père Panigaï jésuite l'avoit sormé, aussi-bien qu'un cabinet de médailles. C'est à Padoue qu'est l'obser-

vatoire de la république.

I MENDICANTI, hôpital destiné à l'entretien de pauvres filles & de vieillards incapables de gagner leur vie; la façade extérieure est toute en marbre & d'une bonne architecture : elle sut saite aux dépens de Jacques Galli, riche négociant, en 1673. Entre le vestibule & l'église sont deux mausolées de marbre : le plus remarquable est celui de Louis Mocenigo, qui commandoit l'armée navale des Vénitiens lors du siège de Candie : on y a représenté ses exploits : deux statues expriment la force & la prudence; & en dedans de l'église on voir la statue en grand de ce héros.

C'est ici un des quatre conservatoires dont j'ai parle ci-dessus, où l'on entend les jours de sêtes

une musique exceliente.

La Madonna della ville, que l'on trouve en remontant au nord de la ville, est une église de chanoines réguliers de S. Ambroise, qui appartenoit autresois à l'ordre des Humiliés. On y trouve des peintures du Tintoret & du Palma. Au premier autel à gauche, un tableau du vieux Palma, représentant S. Laurent, S. Grégoire pape, S. Laurent Justiniani, Ste. Hélène, & un autre saint, il est vigoureux & d'une bonne couleur.

A la quatrième chapelle à gauche, un tableau du Tintoret, représentant Ste. Agnès qui prie pour les fils d'un préset; il est confus de composition, on y voit de beaux caractères de têtes, mais la Ste.

Agnès n'est pas noble.

Au cinquième autel à gauche, un tableau du Pordenone, représentant S. Laurent Justiniani & d'autres saints; il est de grande manière, d'un dessin rond, d'une couleur vigoureuse, mais un peu jaune.

Au côté droit du san Auaire, un tableau du Tinsoret, représentant le jugement dernier; il est plein d'imagination & de seu, mais d'une imitation déréglée: les régles de la composition n'y sont point observées. Parmi tout ce désordre & les incorrections dont les sigures sourmillent, on en trouvé cependant qui ont des tours ingénieux.

Au-dessus du grand autel est une statue colossale de S. Christophe, faite en 1470 par Gaspard Moranzone, habile sculpteur; il suivit la proportion d'un os que l'on conserve parmi les reliques de cette

église, comme étant de S. Christophe.

Dans la chapelle des Contarini on voit la statue de Gaspard Contarini, l'un des historiens de Venise; elle est de la main d'Alexandre Vittoria.

SCUOLA DE' MERCATANTI, confrérie des marchands, où l'on voit plusieurs peintures du Tintoret,

de Paul Véronèse & du Palma.

L'hôtel de l'ambassadeur de France est sur le même canal; ses franchises s'étendent sur quelques maisons des environs, & ceux qui sont sur sa liste

ne peuvent être arrêtés sans sa participation.

Au mois de Novembre 1770 la république de Venise ayant voulu abolir les franchises que l'ambassadeur de France avoit entre les deux ponts & tout autour de son hôtel, le ministre eut ordre de quitter sans prendre congé: on vendit les meubles du roi, on remit l'hôtel à M. Morosini, & les autres ambassadeurs menaçoient de faire la même chose; il ne resta qu'un consul pour le commerce; mais cela s'accommoda.

I SERVI, le couvent des Servites; c'est là où habitoit le théologien de la république, qu'on avoit coutume depuis long-temps de choisir dans cet ordre;

aujourd'hui c'est un prêtre séculier. On voit dans ce couvent plusseurs peintures du Tintoret; c'est dans le résectoire qu'étoit autresois le grand tableau de Paul Véronèse, qu'on voit à Versailles dans le salon d'Hercule, & dont la république sit présent à Louis XIV; c'est Jésus-Christ chez le Pharissen, avec Ste.

Madelaine à ses pieds.

On y montre le lieu de la fépulture de Fra-Paolo, auteur célèbre, qui étoit religieux de cette maison, & un couteau dont il fut frappé en disant la messe; il confacra ce couteau au même autel en mémoire de sa délivrance. Fra-Paolo fut théologien de la république de Venise; il est comu par son histoire du concile de Trente & par ses écrits publiés contre le pape dans l'affaire de l'interdit de Venise en 1607. 1 L'abbé & S. Réal dit qu'il fit paroître l'histoire du Concile, pour embarrasser la cour de Rome; il auroit voulu répondre aussi au Squitinio della libertà veneta, que le marquis de Bedmar avoit fait faire pour établir le droit des empereurs sur Venise, & détruire les prétentions de cette république à l'empire de la mer; mais cette matière étoit. trop délicate & trop embarrassante.

De-là on passe dans le Canaregio à la partie la plus septentrionale de la ville pour voir l'église de S. Job; c'est le Job de l'écriture-sainte, car les patriarches & les prophètes ont tous à Venise leur

culte & leurs églises.

S. GIOBBE, église de Cordeliers observantins, qui prétendent être en possession du corps de S. Luc évangéliste, comme cela est discuté fort au long dans les annales de l'ordre, par Luc Waddingo. On y voit le tombeau du doge Christophe Mauro, mort en 1470, qui fut le fondateur du couvent, & celui de M. d'Argenson, père du gardedes-sceaux, qui mourut en 1651, étant ambassadeur de France à Venise. M. le marquis de Paulmy son arrière-petit-fils l'a été en 1768.

G g iij

### 476. VOYAGÉ EN ITALIE

IL GHETTO, la Juiverie, a son entrée sur le même canal: ce quartier est habité par les Juiss, qui depuis l'an 1416 sont en très-grand nombre à Venise; on y compte sept synagogues: ils sont assurjettis à porter le chapeau rouge, mais d'ailleurs ils y ont toute liberté. Leur habitation avoit été autre-fois dans une grande isle au midi de Venise, qui porte encore le nom de Giudeca; la nouveile Juiverie a l'air plus propre & moins pauvre que celle de Rome.

CASA SAVORGNANI, beau palais qui est vis-à-vis du Ghetto.

I Scatzi, couvent de Carmes déchausses, dont l'église est une des plus magnifiques de Venise, par la richesse des marbres & des statues; la façade, bâtie aux fraix du comte Cavarra des toute en marbre de Carrare avec des colonnes, des statues, des bas-reliess, dont la prosusion est extraordinaire; on y voit des peintures du Palma, du Paduanino, du Giorgion, du Tiepolo.

S. MARIA MATER DOMINI, église paroissiale rebâtie en 1520 sur les dessins de Sansovino: sur le grand autel, dont la table est de vermeil, on voit la passion de Notre - Seigneur, représentée en demirelief, & les statues des douze apôtres en argent, à la droite du grand-autel; il y en a un autre où sont deux statues en marbre que l'on fait remarquer.

Au fond de la croisée à gauche, une cène du vieux Palme; il est moins chaud de couleur que le jeune Palme, mais plus correct de dessin; on y remarque de beaux caractères de têtes.

A la croisée à la droite, un Tintoret représentant l'invention de la croix, la Ste. Hélène est belle & les semmes de la suite d'un nature svelte; il est en général bien composé, quoiqu'il n'y ait pas beaucoup de seu dans sa composition; on critique quelques sigures trop longues, singulièrement celle de l'homme qui est à genoux.

Il ne nous reste plus à décrire que la partie méridionale de Venise, qui comprend spécialement le Sestier di dorso duro, & la grande isle, appelée la

Giudeca, ou vulgairement la Zuecca.

En revenant vers le midi, on rencontre le palais Rezzonico, qui est sur le grand canal; c'est-là qu'habite le prince Rezzonico, neveu du pape Clément XIII; ce palais est beau & grand, la décoration en est riche, les deux premiers ordres dorique & jonique sont de Sansoving, le troisième est d'un architecte moderne; le dorique du rez-de-chaussée est à bossages, & le vestibule qui est ouvert en platte-bande est soutenu sur des colonnes; l'entablement est d'une bonne force, & n'est composé que d'une corniche sur une grande face; l'ordre ionique est décoré de grandes arcades d'une belle proportion, portées sur des petites colonnes; l'entablement de cet ordre est d'une force convenable & d'un bon profil, le troisseme ordre corinthien qu'on a ajouté sur cet ionique devient trop fort, furtout par son entablement.

LA CARITA, églife desservie par les Chanoines réguliers de la congrégation de Latran, célèbre par le séjour qu'y fit le pape Alexandre III, lorsqu'il suyoit la persécution de l'empereur Fréderic.

L'autel de S. Georges est remarquable par la table de marbre & les belles colonnes dont il est orné; aussi bien que la chapelle de S. Salvatore, enrichie de marbre serpentin & de porphyre. Dans la première chapelle à droite est un beau tableau du Bassau.

C'est dans cette église qu'est enterré le doge Au-

gustin Barbarigo, élu en 1486.

SCUOLA grande della Carità, confrérie où l'on va voir un fameux tableau du Titien, qui repréfente la Purification; on y distingue les portraits de quelques personnes de ce temps-là; une des bonnes figures de ce tableau est une vieille paysanne qui porte des œuss & des poulets.

Gg iv

#### CHAPITRE XXXIX.

Partie méridionale de Venise, qui contient l'isle Saint-George & la Zueca.

LA SALUTE, que l'on trouve presqu'à la sortie du grand canal, est une église magnisique, desservie par les Somasques: elle sut bâtie à l'occasion du vœu que sit le sénat dans la peste de 1630: la première pierre sut mise en 1631, le 25 Mars, qui est le jour qu'on estime avoir été celui de la sondation de Venise, voilà pourquoi on lit sur le pavé de l'église: unde origo inde salus, 1631; c'est en mémoire de ce vœu que le doge va chaque année en cérémonie visiter cette église le 21 Novembre avec tout le clergé, les religieux & les confréries de la ville.

Ce bâtiment est de l'architecture de Longuena; il est grand & majestueux, orné en-dedans & en-dehors de colonnes, qui font un très-bel esset.

Au premier autel à droite est un tableau de Giordano, c'est la présentation de la Vierge au temple, tableau bien composé & d'un pinceau slatteur, quoiqu'un peu rouge; les plans en sont bien entendus, mais la figure de la Vierge est un peu lourde, il y a trop de figures de profil.

A la seconde chapelle une Assomption de Giordano, tableau insérieur au premier; les ombres sont généralement trop dures, mais il y a de jolis

enfans.

A la troisième chapelle, la naissance de la Vierge, du même; on y voit des caractères de têtes trèsgracieux.

Dans la facrissie, les noces de Cana, du Tintoret; tableau bien composé, heureux pour la lumière, & dont l'effet est agréable; les caractères des têtes de femmes sont gracieux; il est fâcheux que les ombres du sond aient tant poussé au noir; ce tableau est bien en perspective & a beaucoup d'ensoncement, les attitudes en sont excellentes.

Dans le plasond trois tableaux du Titien, Caïn qui tue Abel, le sacrifice d'Abraham, David qui

rend grâces à Dieu d'avoir tué Goliath.

Un autre tableau du Titien, dans sa première manière, & sort bon, représentant S. Marc, S. Sébastien & plusieurs autres saints.

A l'autel une Vierge d'Alexandre Varstari, dit le Padouan, d'un pinceau très-moëlleux, mais

incorrect de dessin.

Les Somasques ont une grande & belle bibliothéque, enrichie par Nicolas Bergonzi, & par le père Caterino Zeno, frère du célèbre Apostolo Zeno, poëte & historien de l'empereur, qui s'est acquis par ses ouvrages & son érudition une des premières places dans la littérature italienne. On y voit huit grands volumes de dessins & de croquis originaux des maîtres les plus célèbres.

LA UMILTA, couvent de Bénédictines, qui appartenoit aux Jésuites, lorsque ces pères surent obligés, en 1606, de quitter l'Etat de Venise, pour avoir observé l'interdit de Paul V contre les Vénitiens, qui avoient attaqué ses prétentions dans trois

occasions différentes.

On voit dans cette église plusieurs peintures de Paul Véronèse, du Tintoret & du Palma; on y remarque surtout le tableau de S. Pierre & de S. Paul, du Bassan, il le fit exprès pour répondre au reproche qu'on lui avoit fait de ne pas peindre des pieds, parce qu'il ne se croyoit pas en état de les rendre assez pieds qui sont peints d'une façon digne de lui.

DOGANA di Mare, bâtiment situé sur la pointe de terre, qui est presqu'en face de S. Marc: il sur fait en 1682; c'est de ce mot de Dogana que nous avons tiré celui de Douane, lorsque nous faissons venir des Toscans & des Lombards pour établir des fermes & inventer des impôts; ce mot vient de Doga, qui fignifioit autrefois un tonneau, parce que la plupart des marchandises se mettoient dans des tonneaux.

Cette Douane présente une belle colonnade en marbre, qui supporte une tour, au-dessus de laquelle on voit un grand globe de bronze doré, foutenu par plusieurs figures; sur ce globe on a placé une figure de la fortune qui tourne en forme de girouette, idée naturelle dont l'application est heureuse, à cause du hasard & des événemens du commerce.

S. GIORGIO MAGGIORE, église des Bénédictins, située presqu'en face de la place Saint-Marc, à deux cent trente toises de distance des colonnes; elle est dans une isle séparée de la Giudeca par le canal de S. George; cette isle qui a cent soixantequinze toiles de long, est occupée en entier par l'église & le couvent de Bénédictins du Mont-Cassin, à qui le doge Memmo la donna en 982.

L'architecture de cette église est de Palladio, la façade est toute en pierre d'Istrie. & fut commencée en 1556; c'est une des plus belles de Venise, en même temps qu'elle est la mieux située pour le coup-d'œil de la ville; le portail en est grand & beau, décoré d'un grand ordre composite & d'un petit ordre corinthien, qui monte environ à la moitié du grand ordre; celui-ci est élevé sur des piédestaux qui font d'une bonne proportion, & couronné d'un entablement dont la frise, qui est bombée, est extrêmement basse; le tout est terminé par un fronton sur loquet il y a trois figures. Les défauts de cette architecture font que l'enta. blement du petit ordre dispute trop avec celui du grand; que la porte est étroite & trop haute de

proportion, & que les deux arrières-corps sont couronnés de partiés de fronton qui vont mourir contre les colonnes de l'avant-corps, ce qui produit un affez mauvais effet. Cette façade est ornée de sept statues en marbre faites par Albanèse de Vicense, dont cinq sont sur les frontons, & deux dans les niches des entre-colonnes. On y voit aussi les tombeaux de Tribuno Memmo, & de Sébastien Ziani, qui sut doge l'an 1173; ils sont dans les entre-pilastres de l'arrière-corps, & élevés sur des piédestaux qui sont d'une hauteur extraordinaire, étant les mêmes que ceux du grand ordre : le portail auroit pu se passer de la décoration de ces petits tombeaux, qui est mesquine & hors de place.

A l'entrée de l'église est un grand bénitier de

porphyre.

L'église est elle-même belle & grande, composée d'une nef qui est cependant un peu petite, d'une croisée bien décorée, mais un peu longue; ainsi que le sanctuaire, & d'un chœur par derrière, dont l'ouverture est en plates-bandes, soutenues par des colonnes carinthiennes cannelées; ce même ordre décore les bas-côtés de l'église; la nef est portée par un ordre composite, élevé sur des piédestaux & couronné d'un entablement un peu lourd, avec une frise basse & bombée, ainst que le pratiquoit ordinairement Palladio. Au milieu de cette église est une coupole qui devient petite, les pieds droits, qui portent les arcades de la nof sont un peu maigres, & les arcades un peu hautes par rapport à leur largeur; il auroit été à désirer que son entablement eût passé sans aucun ressaut d'une colonne à l'autre. La partie qui fait l'ouverture du chœur. dans laquelle se trouve l'ordre, est sans goût, mais elle n'est pas de Palladio; le chœur est très - bien décoré; on y voit cinquante beaux bas-reliefs, qui représentent l'histoire de S. Benoît; ils sont d'Albert Brules, Flamand; ce chœur fut fait en

1554; les croisées sont bien ajustées. Il auroit été à désirer que l'église eût été entièrement de la couleur bistre-clair, dont est toute la grande architecture, qui est un marbre piqué rustiquement, que l'on appelle Marino Rosso, couleur aimable à la vue, & qui est gâtée par les blancs dont on a rechampi le nud des murs. La pensée du maître-autel est belle; ce sont les quarre évangélistes qui portent un globe de cuivre jaune très-brillant, symbole du monde, sur lequel est le Père éternel, le tout exécuté en bronze sur les dessins de Campagna. Il y a dans l'église plusieurs tableaux de prix; on y remarque encore le mausolée du doge Michiele, élu en 1117, célèbre par ses conquêtes.

Dans la facristie, un tableau de la présentation

par le Bassan.

Dans le vestibule du résectoire, le martyre de

S. Laurent, par Lazzarini.

Le réfectoire qui est grand & beau, est du Palladio; on y admire le tableau célèbre de Paul Véronèse, représentant les noces de Cana, qui tient le fond du réfectoire, & où l'on distingue plus de cent vingt figures; c'est une grande machine & l'un des plus beaux ouvrages de ce peintre; ce fut le premier qu'il fit à Venise : on observe que parmi les musiciens qu'il a représentés dans ce tableau, celui qui joue de la viole est son propre portrait; le second qui tient un violon, est le portrait du Titien; le troisième qui joue encore du violon, est le Tintoret; le quatrième tient une flûte, c'est le Bassan. Le Christ & la Vierge sont les figures les moins bonnes; celle de la mariée qui est au coin du tableau est très-belle, elle a un habit blanc à fleurs, la table retourne quarrément par les coins & remplit tout le lieu de la cène; au milieu il y a une petite table où sont placés les musiciens, qui jouent de différens instrumens; au haut de la salle il y a une grande balustrade où l'on voit dissérentes

figures dont quelques-unes regardent la fête, ce qui donne plus d'étendue au sujet; l'architecture, qui fait le fond de ce tableau, est très-belle & très-riche, sans détruire l'esset principal de ce ches-d'œuvre.

Le ciel qui a été peint avec de bon outre-mer, n'a point changé, ce qui est assez rare dans les ouvrages de Paul Véronèse, dont tous les sonds ont sousser : il y a dans ce tableau une grande quantité de belles têtes & d'une belle couleur. Quoique, pour l'esset général, le peintre n'ait pas sait jouer les plus grandes ressources du clair-obscur, il y en a néanmoins assez, & les plans sont bien entendus : on trouve seulement que la composition de ce tableau est un peu consuse, il y auroit sallu un peu plus de repos, singulièrement dans le groupe des musiciens, qui se lie trop avec ceux qui servent la table, & sorme trop de consusion.

Il y a dans ce couvent deux cloîtres, l'un de Sansovine, & l'autre de Palladio; ce dernier est décoré de colonnes ioniques accouplées sur leur épaisseur & surmontées d'un étage percé de croi-fées, dont la décoration est fort sage: le cloître est beau & grand, & bien proportionné dans sa masse.

On monte dans les corridors par un très-joli escalier à deux rampes, qui est de Balthazar Longuena,

architecte Vénitien.

La bibliothéque renferme beaucoup de livres provenus de Côme de Médicis, qui s'étoit retiré à Venise dans son exil; le vaisseau, sans être fort grand, est d'une bonne proportion; les armoires, qui sont décorées de petites colonnes ioniques, produisent un très-bon esset, ainsi que les figures allégoriques qui couronnent toute cette menuiserie & indiquent d'une manière ingénieuse les matières renfermées dans chaque armoire.

La voûte est décorée de cinq tableaux peints par les frères Luchesi, de l'école de Cortone, insérieures à ce maître, mais ayant cependant les

grâces de sa composition.

La maison des religieux de S. George est en général belle & grande; le grand dortoir a environ trois cent cinquante pieds, il est terminé par un balcon d'où l'on a une très-belle vue sur les lagunes; le jardin est grand & ouvert au public, mais pour les hommes seulement.

De l'isle S. George on passe dans l'isle appelée la Zueca, ou Giudeca, qui a mille toises de long, & qui est séparée du reste de Venise par le canal de la Giudeca, qui a cent cinquante toises de largeur. Ce qu'elle contient de plus remarquable est

l'église du Rédempteur.

IL REDENTORE, église des Capucins, qui fut bâtie en conséquence du vœu fait par la republique dans la peste de 1576; cette église est sur les dessins de Palladio; son éditeur dit : c'est le plus bel ouvrage de ce célèbre architecte, & même le plus pur & le plus beau qu'il y ait en Italie; la façade est toute en marbre, décorée d'un petit ordre corinthien dans un grand ordre composite; la masse générale est d'une bonne proportion, ainsi que l'avant - corps qui est couronne d'un fronton & surmonté d'un attique qui fait très - bien. On monte à ce portail par un perron de dix-sept marches dans la hauteur du piédestal, ce qui produit un bon effet; les profils du portail font bons, peut être trop semblables; la porte est belle & grande, mais l'ajustement en est un peu trop considérable, eu égard au grand ordre qui décore ce portail; on trouve que l'architecte cût mieux fait de supprimer les parties de fronton qui couronnent les arrières corps, & s'il est été possible, de ne pas engager ses colonnes.

L'intérieur de cette église est beau & grand, le plan est d'un très-beau mouvement & extrêmement régulier; la nes est d'une belle proportion en elle-

479

même & par rapport à la coupole. Il y a dans cette église quelques tableaux du Palme, du Tintoret & du Bassan: le doge & les sénateurs vont chaque année la visiter le troissème dimanche de Juillet, jour de la sête du Rédempteur.

En revenant de l'isle appelée la Zueca, on trouve l'église des Dominicains, appelée encore I Gesuati, parce qu'elle appartenoit aux Jésuates, dont l'ordre sut éteint en 1669; cette église est majestucuse & riche: on y voit des autels incrustés de jaspe de Sicile, & plusieurs tableaux de prix. Au premier autel à droite, un tableau de Tiepolo, représentant la Vierge assise, & trois religieuses, dont l'une caresse le petit Jésus, l'autre tient un crucisix, & la troissème médite; ce tableau est d'une couleur aimable & a des caractères gracieux, mais la Vierge est très-mal composée, les religieuses le sont mieux.

La bibliothéque de ce couvent est la plus riche de la ville, surtout depuis qu'on y a réuni celle d'Apostolo Zeno, qui est mort vers 1760; elle contient des livres imprimés sur la littérature ancienne, les inscriptions, les médailles, la critique, l'histoire littéraire & la poësse italienne.

S. Bastian, églife de Jéronimites, est un peu plus au nord que l'église précédente; elle est digne d'attention par les ouvrages & par le tombeau de Paul Véronèse. Ce grand maître avoit peint la sacristie des l'âge de vingt-cinq ans; il peignit ensuite la voûte de l'église, l'orgue, la chaire, & les tableaux de plusieurs chapelles; ensin il y sut enterré en 1588, comme on le voit sur la pierre qui couvre son tombeau; à côté de l'orgue, on a placé sa figure, faite par Matthieu Carneri, avec une inscription à son honneur. Paulo Calliario Veron. pictori natura emulo, Artis miroculo, superseite saits same victuro.

Dans le sanctuaire de l'église à gauche, est un

tableau de Paul Véronèse, qui représente S. Marc & S. Marcelin descendant de l'escalier du préteur qui les a condamnés à mort, leur mère qui veut les exhorter à changer de foi, & S. Sébastien qui les engage à ne point changer; le sujet est bien composé, la couleur est très-fraîche & bien confervée.

Vis-à-vis est le martyre de S. Marcelin, & sur l'autel un autre tableau représentant S. Sébastien attaché à la colonne & percé de flèches, tous deux encore de Paul Véronese; il y a de très-belles choses & une grande harmonie de couleur.

Sur les volets en-dedans de l'orgue, deux beaux tableaux de Paul Véronèse, représentant la piscine de l'évangile, bien composés & d'une bonne couleur.

Dans la première chapelle à droite, un tableau du Titien, représentant S. Nicolas, dont la tête est fort belle.

Dans la quatrième chapelle à droite, un Christ de Paul Véronèse, la Vierge est évanonie en-bas, & S. Jean debout; le Christ est un peu trop blanc de couleur, & la tête n'en est pas noble : le reste est bien colorié; la tête de la Madelaine est belle.

Dans le plafond, trois tableaux de Paul Véronèse, dont on jouit mal, mais le peu qu'on en découvre paroît fort beau.

Dans la tribune où est le chœur & où l'on chante l'office, le martyre de S. Sébastien, peint à fresque par Paul Véronèse; il est bien composé, bien dessiné, la couleur en est claire, mais il n'est pas aussi vigoureux que les précédens; ce tableau a beaucoup souffert.

Au fond du réfectoire, un grand tableau de Paul Véronèse, représentant le repas chez Simon & la Madelaine aux pieds de Notre-Seigneur; il y a dans ce tableau deux grandes tables, on y découvre de belles têtes, mais en sotal on en jouit mal,

il est presqu'entièrement noirci.

'n

A la facristie dans le plasond, la Vierge couronnée par le Père éternel & par Dieu le Fils; c'est un des premiers ouvrages de Paul Véronèse. On y

remarque aussi les quatre évangélistes.

Après avoir vu cette église, je tournai la pointe de Ste. Marthe, & je remontai vers le nord pour voir une églife que j'avois laissée dans ma course septentrionale, parce qu'elle étoit trop éloignée

des autres c'est Ste. Marie Majeure.

S. MARIA MAGGIORE, est une église de religieuses Franciscaines, ornée de très-belles peintures; il y avoit au premier autel à droite l'arche de Noé, du Bassan; ce tableau sut volé en 1781, de gouvernement parvint à le retrouver : on l'a porté au confeil des Dix, ainsi que nous l'avons dit.

Dans la nef, les quatre saisons, du Bassan; ce

font de beaux tableaux.

Au maître-autel, une Assomption, de Paul Veronèse; la gloire ne paroît pas asset acrienne, les ombres ont beaucoup changé, il y a de belles têtes.

A la chapelle des bas-côtés, à droite, un Saint-Jean du Titien; bien peint & bien dessiné; ce tableau a de la célébrité, quoique le caractère de

la tête soit dur.

On voit dans les églifes de Venile beaucoup de grandes madonnes sur les autels, vêtues d'étoffes ! des S. Joseph en robe-de-chambre, des S. Dominique, des saintes religienses avec des visages peints, & les habits de leur ordre, ils sont grands comme nature; ces figures que nous ne sommes pas accoutumes de voir, déplaisent au premier coupd'œil. On a coutume aussi de tendre les églises dans .les grandes fêtes, ainsi qu'à Rome, in fiocco, & d'y exécuter beaucoup de bonne musique.

A S. Marc & dans quelques autres églises de Venise, on est en usage de chantes la grand'messe

Tome VI.

### 482 VOYAGE EN ÎTALIE.

la veille de Noël, denx heures après le soleil conché, l'église de S. Marc est illuminée, & la musique exécutée par les meilleurs acteurs de l'opéra, à qui l'on donne quatre sequins par tête; le doge y assiste, ayant à sa droite le nonce du pape, & à fa gauche l'ambassadeur de l'empereur, (l'ambassadeur d'Espagne n'assiste à aucune fonction depuis la préséance adjugée à celui de l'empire) ; au commencement de la messe, le doge & le nonce ou le primicier vont au-bas de l'autel, le nonce dit les premiers versets de la messe, & le doge à genoux y répond. Il va à la grand'messe le jour de Noël à S. Marc, & aux vêpres de S. Giorgio Maggiore; il y a beaucoup d'autres messes de cette espèce : le jour de la Purification, la seigneurie va à Santa Maria Formosa honorer la sête des Bahutiers, en reconnoissance d'une belle action qu'ils firent autrefois, en délivrant des filles qu'on avoit enlevées dans un endroit où l'on amenoit les filles à marier. Ils mettent ce jour-là sur une table au-bas de l'églife des chapeaux de paille, du pain & du vin. Il m'a paru que ces cérémonies de piété prenoient beaucoup de temps au prince de la république & aux sénateurs dont il est toujours accompagné. On pourroit ajouter aux églises que j'ai décrites, San Nicoletto, San Pantaleon, Ogni Santi, Corpus Domini, S. Cosmo alla Giudeca, où il y a des tableaux remarquables, de même que dans les palais Moretta, Soranzo, Zanetti, Vidimani, Rezzonico, & chez le sénateur Jaques Quirini; celui-ci a aussi rassemblé divers objets de curiosité dans sa maison de campagne près de Padoue; enfin la galerie de M. Farsetti, où l'on trouve une collection unique de plâtres & de modèles, des statues & des monumens antiques les plus célèbres.

Fin du Tome sixième.

# T A B L E,

## DESCHAPITRES

### Contenus dans ce Volume.

| CHAPITRE I. Du climat de Naples; des tarentules;                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| de l'agriculture page 5                                             |
| CHAP. II. Description de Pausilipe, de la Solfatare,                |
| & de la route de Pouzol 18                                          |
| CHAP. III. Description de Pouzol & de Baies 40                      |
| CHAP, IV. Du château royal de Portici 71                            |
| CHAP. V. Des découvertes faites à Herculanum. 77                    |
| CHAP, VI. Description du cabinet de Portici 92                      |
| CHAP. VII. Des peintures antiques d'Herculanum. III                 |
| CHAP, VIII. Du mont Vésuve 121                                      |
| CHAP, IX. De la nature des laves du mont Vé-                        |
| Suve                                                                |
| CHAP. X. Des ruines de Pompeii, de Stabia & de                      |
| Pæstum                                                              |
| CHAP. XI. Description du château & de l'aqueduc de                  |
|                                                                     |
| Caferte. 177<br>CHAP. XII. Du royaume de Naples & de la Sicile. 190 |
| CORRECTIONS & additions pour la ville de                            |
| Naples 196                                                          |
| Naples                                                              |
| Cassin 217                                                          |
| CHAP. XVI. Route de Toscane par Civita Castellana,                  |
| Terni & Spolette 235                                                |
| CHAP. XV. Description de Spolette & de Foligno. 247                 |
| CHAP. XVI. Description d'Affise 254                                 |
| CHAP. XVII. Description de Perouse 261                              |
| CHAP. XVIII. Description de Cortone 276                             |
| CHAP. XIX. Description d'Arezzo 289                                 |
|                                                                     |

| 484   | Table des Chapitres.                     | •             |
|-------|------------------------------------------|---------------|
| Снар. | . XX. Des environ d'Arezzo, & du Val d'A | rne           |
| qui c | conduit à Florence                       | 298           |
| CHAP. | XXI. Route de Foliano à Lorette. & desc  | rip-          |
| tion  | de cette dernière ville                  | 301           |
| CHAP. | XXII. Description d'Ancône.              | 312           |
| Снар  | XXIII. Route de Sinigaglia, Fano, Pej    | aro           |
| & R   | Rimini                                   | 318           |
| CHAP. | XXIV. De la république de S. Marin.      | 335           |
| CHAP. | XXV. Defeription de Ravenne              | 339           |
| CHAP. | XXVI. Route de Rimini à Bologne          | 352           |
| CHAP. | XXVII. Description de Ferrare            | 364           |
| CHAP. | XXVIII. Des travaux faits pour l'écoulem | ien <b>t</b>  |
| des e | eaux, entre Bologne & Ferrare :          | 379           |
| Снар. |                                          | 388           |
|       |                                          | 394           |
| Снар. |                                          | 104           |
| Снар. | XXXII. Description du palais ducal de    | S.            |
| Mar   | XXXIII. De la place S. Marc & des en     | 41 I          |
| CHAP. | XXXIII. De la place S. Marc & des en     | vi-           |
| rons. |                                          | 128           |
| Снар. | XXXIV. Quartier S. Marc                  | 43 <b>3</b>   |
|       | XXXV. Partie orientale de Venise, entre  | : le          |
| Rials |                                          | 44 <u>2</u>   |
|       | XXXVI. De l'arsenal de Venisse & des en  | 1 <i>71</i> - |
| rons. |                                          | 149           |
| CHAP. | XXXVII. Quartier de S. Paul              | 156           |
|       |                                          | 164           |
|       |                                          | qui           |
| conti | ient l'isle S. George & la Zueca. 🕠 4    | 172           |

Fin de la Table.

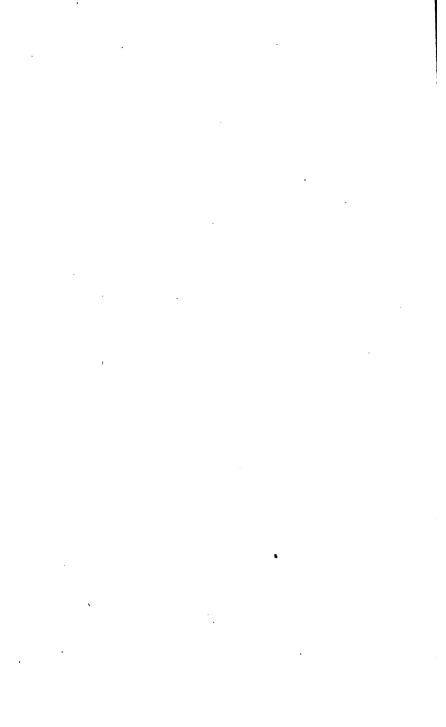

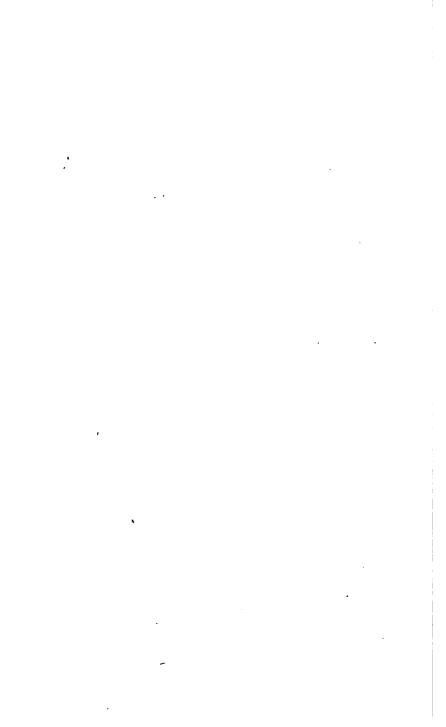

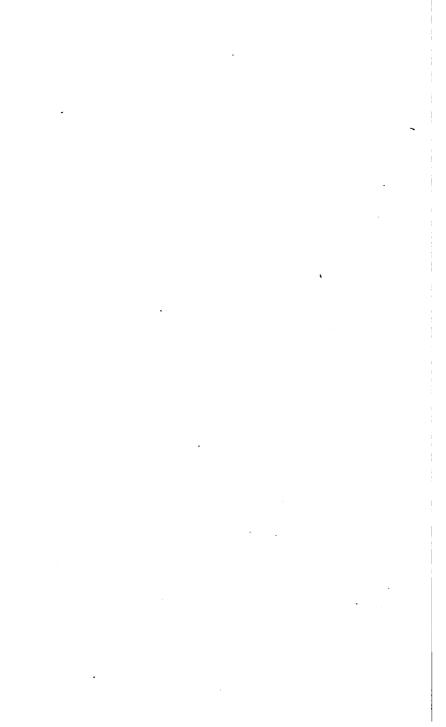

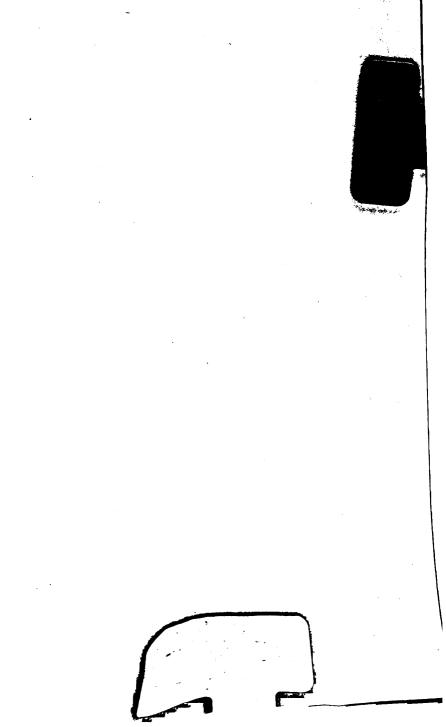

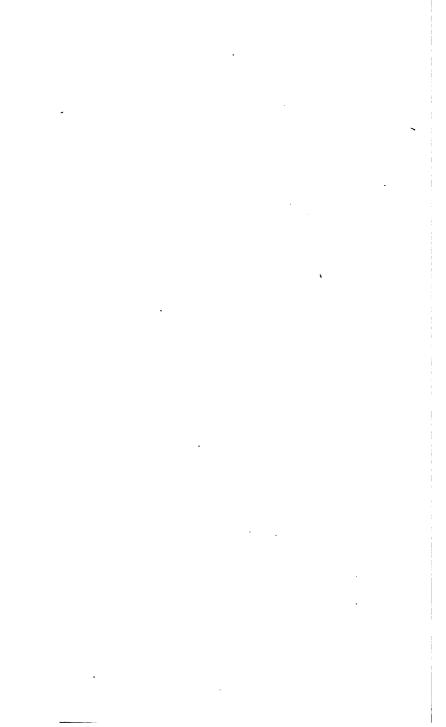

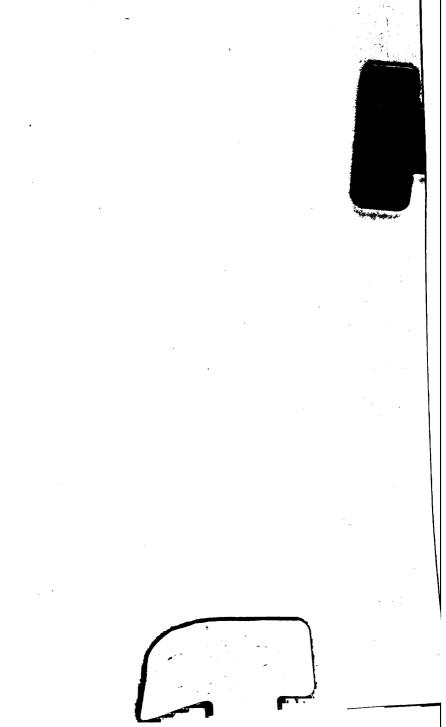

